

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







.F69 



## HISTOIRE

### ECCLESIASTIQUE.

Pour servir de continuation à celle de Monsieur l'Abbé. FLEURY.

TOME YINGT-SEPTIEME.

Depuis l'An 1528. jusqu'à l'An 1535.



A PARIS, RUE 3. JACQUES,

GABRIEL MARTIN, à l'Etoile d'Or.

JEAN-BAPTISTE COIGNARD, à la Bible d'Or.

PIERRE-JEAN MARIETTE, aux Colonnes d'Hercules.

HYPPOLITE-LOUIS GUERIN, à S. Thomas d'Aquin.

M. DCC. XL.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

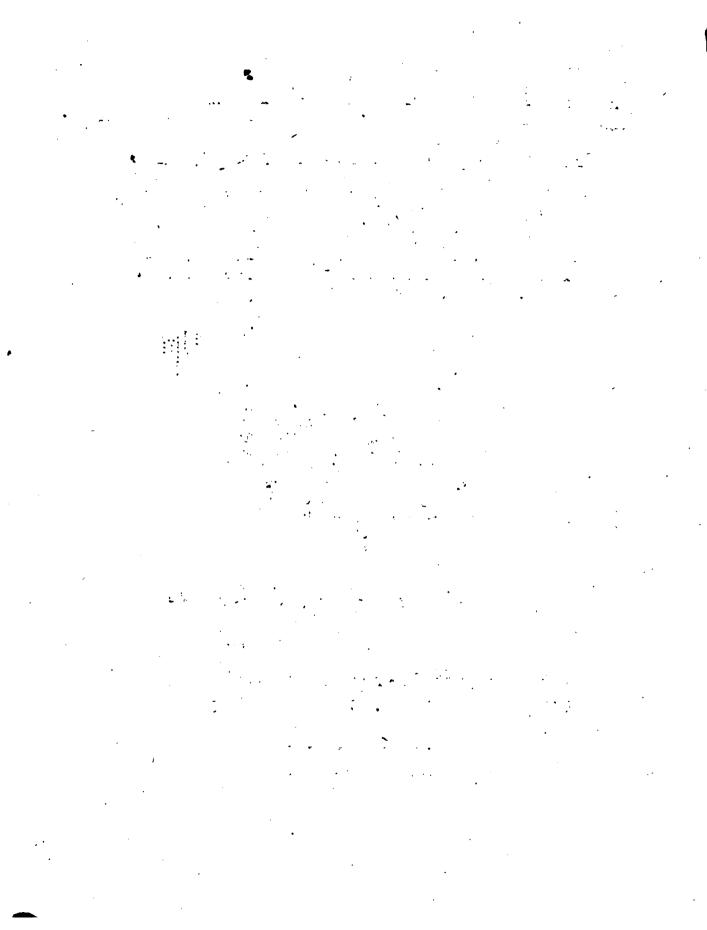



# SOMMAIRE DES LIVRES.

#### LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME.

Oncile de Bourges. 11. Decrets de ce concile scontre Luther, & pour la réformation des mœurs. 111. Decrets sur la jurisdiction & liberté des ecclesiastiques. IV. Decret touchant la résidence des curez.v. Autres decrets sur les cimetieres. v1. Revolte dans la province d'Utrecht à l'occasion du Lutheranisme. VII. L'empereur demande l'union de la seigneurie d'Utrecht aux Pays-bas. VIII. Le pape approuve le transport de la seigneurie d'Utrecht à l'empereur. IX. On parle de paix entre l'empereur & le roi de France, sans succès. x. Les herauts des deux rois de France & d'Angleterre declarent la guerre à Charles V. x1. Reproches injurieux que l'empereur fait au roi de France. XII. François I. défie l'empereur à un combat particalier. XIII. Cartel de défi qu'il lui envoie par un heraut. XIV. Charles V. envoie un autre cartel au roi François I. xv. Audience qu'il donne au herant de l'empes reur. XVI. Le roi de France presse Henri VIII. de

1528.

faire la guerre en Flandre, XVII. Lautrec quitte la Romagne & s'avance du côté de Naples. XVIII. Ses couquêtes dans la Poüille, & prise de Melsi. XIX. Presque tout le royaume de Naples se soumet à ce general.xx.Il paroît devant Naples, & y met le sæge. XXI. Combat naval où Doria est victorieux & leviceroi de Naples tué. XXII. Le prince d'Orange écrit à l'empereur la défaite de l'armée. XXIII. Maladie contagieuse dans le camp des François. XXIV. André Doria commence à être mécontent de la cour de France. XXV. Lautrec lui envoie Langey pour tâcher de le gagner. XXVI. On envoie Barbesieux pour se saisir de Doria & de ses galeres. XXVII. Doria quitte le parti de la France, & traite avec l'empereur. XXVIII. La peste continue de ravager l'armée Françoise. XXIX. Mort d'Odet de Foix seigneur de Lautrec. xxx. Les François levent le siege de Naples, & se retirent à Averse. xxxI. Mort de Pierre de Navarre. xxxII. Les François se sauvent dans Averse, où ils sont assiegez par les imperiaux. XXXIII. Ruine de l'armée Françoise en Italie. XXXIV. Les confederez manquent à rétablir les affaires de France. xxxv. André Doria rétablit Genes dans sa liberté. XXXVI. Vexations énormes d'Antoine de Leve dans le Milanez. XXXVII. Continuation de l'affaire du Divorce en Angleterre. XXXVIII. Si le pape a conseillé auroi d'Angleterre de feremarier par provision.xxxix.Staphiley,Gardiner & Fox envoyez à Rome pour cette affaire. XL. Lettre du cardinal Wolfey au pape touchant le Divorce. XLI. Demandes de Gardiner & de Fox au pape. XLII. Le cardinal Campege envoyé en Angleterre pour l'affaire

du Divorce. X L III. Chagrin que le cardinal Wolfey 1526. conçoit de cette affaire. XLIV. Arrivée du cardinal Campege en Angleterre. XLV. On revoque en doute la bulle du pape donnée à Campege. XLVI. Le pape travaille à s'accommoder avec l'empereur. XLVII. Catherine reine d'Angleterre s'adresse à l'empereur & à Ferdinand. XLVIII. Campege exhorte Catherine à se separer volontairement du roi. XLIX. Nouveau bref que la reine produit sur son mariage. L. Propositions que le roi fait faire à Rome. LI. Autres propositions faites par les envoyez d'Henri VIII. LII. Réponse du pape à ces envoyez. LIII. Le pape panche du côté de Charles V. LIV. Le vardinal Wolsey obtient la suppression de plusieurs monasteres pour son college. LV. Jacques V. roi d'Ecosse prend le gouvernement de son royaume. LVI. Differend entre Eras- 1529. me & Eppendorff. LVII. Sentence renduë contre Erafme en faveur d'Eppendorff. LVIII. Mort du cardinal Numali, LIX. Mort de Jacques Wimphelinge, LX. Ses ouvrages. LxI. Diéte tenue à Spire. LXII. La messe abos lie à Strasbourg. LXIII. On fait lu même chose à Bâle. LXIV. Edit de la diéte de Spire. LXV. Opposition de quelques princes à cet Edit. LXVI. Quatorze villes imperiales se joignent à eux. LXVII. Origine du nom de Protestans donné aux Lutheriens. IXVIII (Tochlée re-) fute les articles des Anabaptistes. LX1X. Solyman se rend maître de Bude en Hongrie. Lxx. Il vu à Vienne, dont il leve le siege. LXXI. On travaille à la paix en tre l'empereur & le roi de France. LXXII. Traite avantageux du pape avec l'empereur LEXIILE compereur part d'Espagne & arrive à Genes. LXXIV. Il ratifie la paix avec le roi de France. LXXV. Articles du traité

#### SOMMAIRE

1549. de Cambrai entre Charles V. & François I. LXXVI. Les envoyez de Florence reçus de l'empereur. LXXVII. Le pape envoie à Genes le cardinal de Medicis son neveu. LXXVIII. L'empereur arrive à Plaisance. LXXIX. Deputez des princes Protestans vers l'empereur. LXXX. Réponse à ses deputez. LXXXI. Ils protestent contre la réponse de l'empereur. LXXXII. Differends des Lucheriens of des Zuingliens, LXXXIII, Lettre de Melanchson à Oecolampade pour la presence réelle. LXXXIV. Conference de Marpourg entre les Lutheriens & les Zuingliens: LXXXV. Fin de vette conference sans rien conclure. LXXXVI. Autre tentative du Landgrave pour réunir les partis. LXXXVII. Assemblée des princes Protestans. & deputez des villes à Smalkalde. LXXXVIII. Desret du pape avant son départ pour Boulogne. LXXXIX. Arrivée de l'empereur Charles V. à Boulogne. xc. Reception qu'on lui fait dans tette ville. XCI. Comment il off requida pape. XCII. Ses conferences particulieres avec le souverain pontife. XCIII. Il rétablit François Sforce dans le duché de Milan. xciv. Il veut faire consentir le pape à un concile. XCV. Raison du pape pour ne point vouloir de concile. XCVI. L'empereur paroît se rendre aux raisons du pape. XCVII. Gréation de cardinaux par Clement VII. XCVIII. Mort des cardinaux Passerino & Gonzague. XCIX. Suite de l'affaire du divorce d'Henri VIII. c. Il résout de poursuivre son affaire devant les legats. CI. Lettre des deux legats à l'envoyé d'Angloserre, CIV. Commencement des disgraces du cardinah Wolfhy.: CIII. Les legats du pape s'a semblent en Angleschre. CIV. V alidité du nouveau bref produit par la reine d'Angleteurc. CV. Le roi en la reine sont citez

devant les legats, & comparoissent. CVI. Il s'explique 1529. sur l'origine de ses scrupules. CVII. Sa mauvaise conduite envers la reine. CVIII. Les legats s'efforcent de gagner la reine; réponse qu'elle leur fit. CIX. Elle refuse de comparoître & est declarée contumace. ex. L'empereur fait presser le pape d'évoquer la cause à Rome. CXI. Le pape évoque le procès du divorce à Rome. XCII. On en reçoit la nouvelle en Angleterre. CXIII. Disgrace du cardinal de Wolfey. CXIV. Le cardinal Campege part de Londres pour s'en retourner à Rome. cv. Un commence à faire le procès au cardinal Wolsey. cxvx. On juge son affaire au parlement CXVII. Louis Berquin est condamné à être brûlé en place de Greve. cxv111. Censure contre. un breviaire du diocese de Soissons. exix. Erasme quitte la ville de Bâle & se retire à Fribourg. cxx. Lettre d'Erasme à Stunica. cxx1. Autres ouvrages d'Erasme conere Caranza & Staudicius. exx11. Ouvrages de Luther dans cette année. exxiii. Heretiques brûlez à Cologne. CXXIV. Etat de la religion de Suede.

#### LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME.

Ouronnement de Chayles V. à Boulogne par 1530. le pupe Clement VII. 11. Accident où l'empercur court risque de sa vie. 111. Il donne ordre un retablissement des Medicis à Florence. 14. Les Florentins sont résolus de se défendre contre le pape & l'empereur. v. Ils capitulent avec Ferdinand de Gonzague, vî. Alexandre de Medicis reconnu souverain de Florence. VII. Le pape se plaint du jugement de l'empereur en faveur du duc de Ferrare. VIII. L'empereur part de Bou-

1530. logne pour se rendre en Allemagne. Ix. Il arrive à Ausbourg. x. Il fait défense de prêcher aux prédicateurs Lutheriens. XI. Messe du Saint-Esprit avant la diéte, à laquelle les Protestans assistent. XII. Ecrit de Luther aux membres de la diéte d'Ausbourg. XIII. Premiere séance de cette diéte. XIV. Seconde Jéance. XV. Les princes Protestans presentent leur confession à Ausbourg. XVI. L'empereur leur accorde d'en faire la lecture. XVII. Articles de cette confession. XVIII. Seconde partie de cette confession. XIX. Vain triomphe des Protestans sur cette confession. xx. On nomme des théologiens pour refuter la confession des Protestans. XXI. On lit devant eux la réfutation de leur confession. XXII. Depart du landgrave de Hesse de la diéte. XXIII. Conference à Ausbourg entre les Catholiques & les Protestans. XXIV. Réponse des Catholiques aux griefs des Protestans. XXV. Autres conferences réduites au même nombre. XXVI. On y examine la confession de la foi des Lutheriens. XXVII. Le nombre des deputez réduit à trois pour les conferences, XXVIII. L'empereur fait sollicitée les princes Protestans de rentrer dans l'église. XXIX. Ses remontrances aux Protestans. xxx. Réponse à ces remontrances'. xxx1. Pontanus parle devant l'empereur pour les Protestans:xxx12 Decret de la diéte d'Ausbourg contre les Protestans. XXXIII. Apologie de leur confession de foi presentée à l'empereur. xxxiv. Remontrances de l'empereur aux princes Protestans. xxxv. L'électeur de Brandebourg les exhorte à se soumettre au decret de l'empereux xxxv 1. L'empereur les fait encore solliciter à recevoir son decret. XXXVII. Derniere réponse de ces princes. XXXVIII. Confession de foi des Sacramentaires presentée à l'empereur. XXXIX.

Cette confession refutée par Faber, & par Eckius. XL. 1530. Termes ambigus de la confession de Strasbourg sur la Céne. XLI. Confession de Zuingle envoyée à Ausbourg. XLII. Variations des Lutheriens dans leur confession d'Ausbourg. XLIII. Ouvrage de Luther pendant la diéte d'Ausbourg. X L IV. Lettre d'Erasme au cardinal Campege. XLV. L'empereur pense à conclure la diéte. XLVI. Il fait publier son decret plus fort & plus ample. XLVII. Fin de la diéte d'Ausbourg. XLVIII. Dessein de l'empereur de faire élire son frere roi des Romains. XL1X. Projet des princes Protestans pour la ligue de Smalkalde. L. Le pape termine le differend qu'il avoit ayec les Venitiens. L1. Son decret contre les hérétiques d'Italie. L11. Ses soins pour les chevaliers de Rhodes. LIII. L'empereur leur accorde l'isle de Malthe. LIV. On nomme des commisaires pour aller visiter cette isle. LV. Lettres patentes de l'empereur pour la donation de l'isle de Malthe. LVI. Le pape confirme la donation. LVII. Le grand-maître prend possession de l'isse. LVIII. L'empereur lui donne encore Gozo & Tripoli. LIX. Résolutions prises à Ausbourg contre Albert de Brandebourg. LX. L'investiture de la grande maîtrise de l'ordre Teutonique donnée à Cromberg. LXI. François 1. execute le traité de Cambrai avec l'empereur. LXII. Le maréchal de Montmorenci va en Espagne retirer les fils du roi. LXIII. Mort du cardinal Henri Cardona. LXIV. Mort du cardinal Hercule Rangoni. LXV. Mort du car-

dinal Gattinara. LXVI. Promotion de cardinaux par le pape Clement VII. LXVII. Maladie du cardinal Wolsey. LXVIII. Il est arrété par ordre du roi d'Angleterre. LXIX. Sa mort. LXX. Henri VIII. commence à atta-

Tome XXVII.

1530. quer le clergé. LXXI. Le parlement d'Angleterre remet au roi toutes ses dettes LXXII. Poursuites de Henri VIII. auprès du pape & de l'empereur inutiles. LXXIII. Consultation des universitez de l'Europe sur l'affaire du Divorce. LXXIV. Troubles & divisions de l'université d'Oxford à ce sujet. LXXV. La même chose arrive dans l'université de Cambrige. LXXVI. La faculté de théologie de Paris s'assemble pour l'affaire du Divorce. LXXVII. Le docteur Noël Beda fort opposé au Divorce. LXXVIII. Peu d'union qui se trouve parmi les docteurs. LXXIX. Troubles dans l'assemblée, qui finit sans avoir rien conclu. LXXX. La faculté se rassemble pour déliberer. LXXXI. Conclusion de la faculté de théologie de Paris en faveur du Divorce. LXXXII. Autre conclusion de la faculté de droit & d'autres. LXXXIII. Argent répandu pour avoir des signatures. LXXXIV. Henri ne trouve point de partifans en Allemagne, en Flandres & en Espagne. LXXXV. Sentiment de Calvin sur le premier mariage du roi d'Angleterre. LXXXVI. Raisons alleguées par les partifans d'Henri en faveur du Divorce. LXXXVII. Raisons des avocats de la reine pour la validité de son mariage. LXXXVIII. Lettres des grands seigneurs anglois au pape sur le Divorce. LXXXIX. Réponse du pape à cette lettre. xc. Ordonnance d'Henri, qui défend de recevoir aucune bulle de Rome.xc1.Censure de la faculté de Paris sur le grec & l'hebreu. XCII. Les Autrichiens assegent Bude inutilement. XCIII, Ferdinand d'Autriche proposé à la diéte de Cologne pour être élu roi des Romains. XCIV. Les princes Protestans s'opposent à cette élection. XCV. Ferdinand est élu roi des Romains & couronné. XCVI. Ligue de Smalkalde

15314

entre les princes Protestans. XCVII. Ils y font entrer plusieurs princes & villes imperiales. XCVIII. Ils ecrivent au roi d'Angleterre & de France pour demander du secours. xCIX. Guillaume du Bellay envoyé aux princes Protestans par François I. c. Seconde assemblée des princes Protestans à Smalkalde. CI. Luther décide qu'on peut faire la guerre à son Souverain. C11. Livres séditieux composez par Luther. CIII. Réponse des princes Protestans à l'empereur, qui leur demande du secours. CIV. Lettre du roi d'Angleterre aux princes Protestans. cv. Du Bellay envoyé en Angleterre auprès d'Henri VIII. CVI. Traité entre les rois de France & d'Angleterre. CVII. L'empereur fait des démandes de secours au roi de France. CVIII. Réponse assez vive du roi de France à l'ambassadeur de Charles. CIX. Zele de François I. pour le rétablissement des belles lettres. CX. Il fonde le college royal à Paris. CXI. Mort de Louise de Savoie, mere de François I. cx11. Assemblée des princes Protestans à Francfort. exili. Préparatifs de guerre entre les cantons Suisses. exiv. Guerre civile entre les Zuingliens Suisses, & les cantons Catholiques. CXV. Zuingle est tué dans la bataille. CXVI. Sentiment de Zuingle sur le salut des payens. exvii. Mort de Jean Oecolampade. CXVIII. Seconde victoire des cantons Catholiques. cx1x. Autres victoires remportées par les mêmes. cxx. Les Suisses Catholiques & les Zuingliens font la paix entr'eux. cxx1. Bucer chargé par le Landgrave de concilier les Lutheriens & les Zuingliens. cxx1.1. Les Lutheriens persistent à refuser l'union. CXXIII. Bucer airecours aux équivoques pour convilier les partis. cxxiv. On reconnoît que l'accord qu'il propose. n'est que dans les mots. CXXV. Livres contre la Trinité; par Michel Servet. CXXVI. Erreurs de Jean Campanus. CXXVII. Retour de Wicelius dans le sein de l'église Catholique. CXXVIII. Etablissement de la congrégation des Somasques. CXXIX. La faculté de théologie de Paris est consultée par les magistrats d'Ypres. CXXX. Réponse de la faculté à ces magistrats. CXXXI. Plusieurs livres condamnez par la faculté de théologie de Paris. CXXXII. Jugement qu'elle prononce sur des propositions qui lui sont déserées par l'évêque de Condom. CXXXIII. Censure qu'elle envoie à l'évêque de Beauvais sur douze propositions. CXXXIV. Retractation d'un Cordelier sur la divinité de Jesus-Christ.

#### LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME.

I. Il pense à faire la paix avec les princes Protestans. 111. Conditions ausquelles l'électeur de Saxe veut
venir à la diéte. IV. Députez de l'archevêque de Mayence
et du prince Palatin à Smalkalde. V. Les Protestans
demandent un concile en Allemagne. VI. François I. propose le mariage de son fils avec la niéce du pape. VII.
Vacance du siége épiscopal de Malthe. VIII. Le pape
écrit à l'empereur pour le prier de nommer Bosio. IX.
L'empereur, à la recommandation du pape, nomme Bosio évêque de Malthe. X. Le pape nomme ensuite le
cardinal Ghinucsi à cet évêché. XI. Surprise de l'empereur en apprenant cette nouvelle. XII. Création de
cardinaux par Clement VII. XIII. Mort du cardinal

#### DES LIVRES.

Laurent Pucci. XIV. Henri VIII. convoque son parlement sur l'affaire du Divorce. xv. Explication du statut Præmunire. xv1. Le clergé d'Angleterre accusé d'avoir violé ce statut. XVII. Le clergé de Cantorberi s'afsemble & offre auroi cent mille livres sterling. xv111. On accorde à Henri le titre de chef souverain des églises de son royaume. XIX. Le clergé d'Yorc donne au roi d'Angleterre le même titre. xx. Les communes veulent qu'on comprenne les laïques dans le pardon. xx1. Bref du pape sur l'affaire du Divorce. XXII. Le roi d'Angleterre tente de faire consentir la reine au Divorce. XXIII. Il se separe de la reine pour toujours. XXIV. Heretiques brûlez en Angleterre. xxv. Commencement de l'hereste à Geneve.xxv1.Embarras dans lesquels se trouve l'empereur. XXVII. Il part de Flandres & vient à Mayence. XXVIII. Assemblée à Swinfurt, où l'on traite de la paix. XXIX. Raisons des Protestans pour ne pas reconnoître le roi des Romains. xxx. Opposition des. princes de Baviere à l'élection du roi des Romains. XXXI. Demandes des Protestans à Swinfurt en quatorze articles. XXXII. Réponses des médiateurs de la paix à ces articles. XXXIII. Autre assemblée des princes Protestans à Nuremberg. xxxiv. L'empereur à Ratisbonne donne ses ordres pour repousser les Furcs. xxxv. Traité de paix : 🔌 🔧 signé par les Protestans, & ensuite par l'empereur. XXXVI. Mort du prince Jean électeur de Saxe. XXXVII. Son fils Jean Frederic lui fuccede. xxxvIII. Solyman entre en Hongrie avec une puisante armée. xxxix. L'empereur délibere s'il poursurvra l'armée des Turcs. XL. Entrevûë du pape & de l'empereur à Boulogne. XLI. Demandes du pape pour la tenué du concile, & réponse de

1532. l'empereur XLII. Conferences à Boulogne au sujet de la convocation du concile. XLIII. Entrevûë des rois de France & d'Angleterre entre Calais & Boulogne. XLIV. Dessein de ces deux rois dans cette entrevûë. XIV. Henri épouse Anne de Boulen. XIVI. Le clergé de France accorde des décimes à François I. XLVII. Nouveau parlement assemblé en Angleterre. XLVIII. Statut du parlement qui abolit les annates. XLIX. Le parlement tente d'abolir les sermens des évêques au pape, & d'en substituer un autre. L. Thomas Morus quitte la charge de grand chancelier. LI. Bref du pape Clement VII. au roi d'Angleterre. LII. Réponse du roi au pape. LIII. Karnés en voyé à Rome par Henri VIII. en qualité d'excusateur. LIV. Consissoire à Rome, où l'on entend les avocats des deux parties. LV. Nouvelles proposetions que le pape fait au roi d'Angleterre. LVI. Le roi proteste contre la citation du pape. LVII. Propositions du roi faites au pape rejettées. LVIII. Mort de Guillaume Warham archevê que de Cantorbery, LIX. Congrégation des Recollets de Jaint François approuvée par le pape. LX. Mort du cardinal Pompée Colonne. LX1. Du cardinal Viterbe. LXII. Du cardinal Acco. LXIII. Censure de la faculté de théologie de Paris, contre Etienne leCourt curé deCondé.LXIV. Anabaptistes répandus dans les Païs-bas. LXV. Erreurs de Melchior Hoffman, 😙 sa mort. LXVI. Consistoire pour sçavoir si on envoiera un nonce à l'électeur de Saxe. LXVII. Députez des cantons Suisses catholiques à Boulogne. LXVIIL L'empereur part de Boulogne & va à Milan, LXIX. Conditions du concile proposées à l'électeur de Saxe. LXX. Conditions ausquelles le pape consent d'assembler un consile. LXXI.

#### DES LIVRES.

L'ambassadeur de Charles V. consirme les discours du 1533. nonce. LXXII. Réponse de l'électeur de Saxe à la proposition du concile. LXXIII. A semblée des Protestans à Smalkalde au sujet des propositions du pape. LXXIV. Le pape rappelle Rangoni, co nomme Paul Verger en sa place. LXXV. Démélé entre George duc de Saxe & Luther. LXXVI. Lettre de Luther à ceux de Leipsik. LXXVII. Le duc George écrit à l'électeur & se plaint de Luther. LXXVIII. Cochlée prend la défense du prince George, & répond à Luther. LXXIX. Projet fait à Boulogne du mariage de Catherine de Medicis avec le duc d'Orleans. LXXX. Le pape & le roi de France conviennent d'une entrevũë à Marseille. LXXXI. Le duc d'Albanie va chercher le pape sur les galcres de France. LXXXII. Entrée du pape à Marseille. LXXXIII. Mariage de Catherine de Medicis avec le duc d'Orleans fait à Marseille. LXXXIV. Promotion de quatre cardinaux françois faite par le pape à Marseille. LXXXV. Autre promotion de cardinaux. LXXXVI. Mort des cardinaux des Ursins & de Monté. LXXXVII. Le Lantgrave médite un voyage en France pour le duché de Vittemberg. LXXXVIII. Le roi entretient le pape de l'affaire du divorce d'Henri VIII. LXXXIX. Les ambassadeurs d'Henri notissient au pape un appel au concile. xc. Statut du parlement d'Angleterre, qui défend les appels à Rome. XCI. Histoire de Thomas Cranmer. XCII. Il demande des bulles au pape, qui les accorde. XCIII. Ses protestations touchant le serment qu'il devoit faire au pape. XCIV. Jugement du clergé d'Angleterre sur le divorce. XCV. Guillaume du Bellay envoyé à Londres par François I. XCVI. L'archevêque de Cantorbery fait citer la reine Catherine. XCVII. Il prononce

1533. une sentence qui casse le mariage de Henri & de Catherine. XCVIII. Cérémonies du couronnement d'Anne de Boulen. XCIX. Elle accouche d'Elizabeth. C. Henri défend à ses sujets d'appeller Catherine reine. CI. Le pape condamne & casse la sentence de l'archevêque de Cantorbery. CII. François I. envoie l'évêque de Paris en Angleterre. CIII. Cet évêque part d'Angleterre & va à Rome pour l'affaire d'Henri VIII. CIV. Conduite de Henri opposée à la parole donnée à l'évêque de Paris. CV. Progrez des Anabaptistes en Allemagne. CVI. Fean Matthieu & Becold chefs de Anabaptistes. CVII. Leur arrivée à Munster. CVIII. Conference à Munster entre les Anabaptistes & les Lutheriens. CIX. Ils ont dessein de se rendre maîtres de cette ville. cx. Luther public sa conference avec le diable touchant les messes privées. CXI. Bucer continuë sa négociation pour concilier les deux partis. CXII. Lettre de Luther au sénat de Francfort. CXIII. Les Zuingliens soupçonnent Bucer de s'éloigner de leur doctrine. CXIV. Ecrit des ministres d'Ausbourg, en quoi ils conviennent avec Luther & en different. CXV. La nouvelle réforme s'établit à Geneve. CXVI. Les Suisses du canton de Fribourg s'opposent à ces nouveautez. CXVII. Sédition à Geneve entre les Catholiques & les Protestans. CXVIII. L'évêque de cette ville arrive & part quinze jours après. CXIX. Etablissement de la congrégation des Barnabites. CXX. Censures de la faculté de théologie de Paris. CXXI. On oblige Ferôme Salignas à se rétracter. cxxII. La faculté approuve les sermons de M. Clichtou. CXXIII. Le roi se plaint à la faculté de quelques docteurs infectez de l'héreste. cxxIV. L'héreste commence à s'introduire

en France. CXXV. La reine de Navarre fait tra lui- 1533. re les heures en françois. CXXVI. Le recteur de l'université défere au parlement un sermon héretique? CXXVII. Commencement de Calvin. CXXVIII. On veut arrêter Calvin, mais il se sauve. CXXIX. L'empereur s'empare du duché de Wirtemberg & en investit Ferdinand. CXXX. Arrivée du lantgrave de Hesse à la cour de France. CXXXI. Le roi propose au pape la ville de Geneve pour la tenuë du concile. CXXXII. Le lantgrave leve une armée, & marche contre les troupes de Ferdinand. CXXXIII. Il gagne la victoire, & le duc de Wirtemberg est rétabli. CXXXIV. L'électeur de Saxe reconnoît Ferdinand pour roi des Romains. CXXXV. Traité de paix entre le roi des Romains & Ulric duc de Wirtemberg. CXXXVI. Suite de l'affaire du divorce de Henri VIII. CXXXVII. Le pape accepte les propositions de l'évêque de Paris. CXXXVIII. Il assemble son consistoire & prononce sur le divorce. CXXXIX. La réponse du roi d'Angleterre arrive après coup. CXL. On reçoit en Angleterre la nouvelle de la sentence contre le roi. CXLI. Articles du parlement pour abolir l'autorité du pape en Angleterre. CXLII. Le parlement déclare qu'il veut conserver la vraie doctrine. CXLIII. Procès d'Elisabeth Barthon religieuse de Kent. CXLIV. On l'arrête & on la met en prison avec beaucoup d'autres. CXLV. Elle est condamnée à mort avec ses complices. CXLVI. Serment prêté par les Anglois en consequence de l'acte du parlement. CXLVII. Fischer & Morus resusent de prêter ce serment. CXLVIII. Henri négocie une alliance avec François I. sans succès. CXLIX. Mort du pape Clement VII. Tome XXVII.

#### SOMMAIRE

1534. CL. Mort du cardinal de Grammont. CLI. Celle du cardinal André de Valle. CLII. Du cardinal de Longueville, CLIII. Du cardinal Enckenwert, CLIV. Mort du cardinal Cajetan. CLV. Ouvrages de ce cardinal. CLVI. Les cardinaux entrent au conclave pour l'élection d'un pape. CLVII. Remontrances du cardinal Farnese dans le conclave. CLXVIII. Il est élu pape & prend le nom de Paul III. CLIX. Ses premiers soins sont d'assembler un concile. CLX. Premier consistoire assemblé par le pape pour la tenuë du concile. CLXI. Il fait deux de ses neveux cardinaux. CLXII. Differens statuts du parlement d'Angleterre. CLXIII. Fischer & Morus condamnez à une prison perpetuelle. CLXIV. Proclamation pour supprimer le nom du pape. CLXV. Progrez de la nouvelle réforme en Angleterre. CLXVI. Héretiques en Angleterre condamnez au feu. CLXVII. Anne de Boulen favorise les Protestans en Angleterre. CLXVIII. On tâche d'introduire la nouvelle réforme en France. CLXIX. Insolence des héretiques qui font afficher des placards.

#### LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME.

Aißance d'Ignace, & sa vie jusqu'à l'établissement de sa societé. 11. Sa conversion. 111. Son voyage à Notre-Dame de Montferrat. IV. Il arrive à Manrese, & s'y retire dans l'hôpital. V. Il est reconnu à Manrese: & se retire dans une caverne. VI. Les religieux Dominicains de Manrese le

#### DES LIVRES.

reçoivent chez eux par charité. VII. Il va s'embarquer à Barcelonne pour son voyage de la terre-sainte. VIII. Son dessein est de demeurer en Palestine, mais il en est renvoyé. IX. Il revient à Barcelonne pour étudier la grammaire. X. Il convertit un couvent de religieuses , & il est maltraité. XI. Il va étudier en philosophie à Alcala. XII. Les conversions qu'il fait lui attirent de fâcheuses affaires. XIII. Il est arrêté 🖝 mené publiquement en prison. XIV. Il va à Salamanque, où il est encore persecuté. XV. Ignace & tous ses disciples sont mis dans des cachots. XVI. Il quitte l'Espagne & vient en France. X V I I. Il va en Flandres chercher quelques secours des marchands Espagnols. XVIII. Son profeseur & le principal du college veulent le punir XIX. Il loge avec le Fevre & Xavier au college de sainte Barbe. xx. Il choisit des compagnons pour établir sa societé. XXI. François Xavicr se joint à Ignace. XXII. Autres compagnons qui se joignent à lui. XXIII. Ils font leurs premiers vœux à Montmartre. xx iv. Pratiques spirituelles qu'Ignace prescrit à ses compagnons. XXV. Les medecins lui conseillent de retourner en Espagne pour sa santé. XXVI. Troubles en Allemagne causez par les Anabaptistes. XXVII. Ils s'emparent de la ville de Munster. XXVIII. Mort de Jean Matthieu; Jean Be-cold lui succede. XXIX. Jean Becold ou de Leyde établit la polygamie. xxx. Ses fourberies ou ses artifices pour obtenir la dignité de roi. xxxx. Il se fait déclarer roi de Munster. XXXII. Son autorité royale dans cette ville. XXXIII. Il envoie quelques-uns de

1534.

1535. ses disciples en Hollande. XXXIV. Les Anabaptistes publient le livre du Rétablissement. xxxv. Les Lutheriens répondent à ce livre. XXXVI. Le roi de Munster fait faire la céne à ses Anabaptistes. XXXVII. Ils écrivent au lantgrave de Hesse. XXXVIII. Réponse du lantgrave. XXXIX. Becold ou de Leyde coupe la tête à une de ses femmes. XL. Luther écrit contre ceux de Munster. XLI. Diéte de Wormes pour le secours de Munster. XLII. Cette ville est trahie par un soldat fugitif. XLIII. Elle est prise par les troupes de l'évêque. XLIV. Traitement qu'on fait à Jean de Leyde. XLV. Diéte de Wormes où l'on regle ce qui regarde Munster. LXVI. Autre diéte pour la même affaire. XLVII. Entretien des théologiens Protestans avec Jean de Leyde. XLVIII. Il paroît devant l'évêque de Munster. XLIX. Supplice de Jean de Leyde & de ses compagnons. L Entreprise de Jean de Geléen Anabaptiste sur la ville d'Amsterdam. LI. Severité du roi d'Angleterre à l'égard de ses sujets. LII. Il fait faire le procès à Jean Fischer Thomas Morus. LIII. Le pape Paul III. le fait cardinal. LIV. Ses ouvrages. LV. Son interrogatoire & ses réponses. LVI. Declaration de Thomas Morus avant sa mort.. LVII. Il est condamné à mort. LVIII. On lui tranche la tête. LIX. Son portrait par Erasme. LX. Ses ouvrages. LXI. Excès du roi d'Angleterre pour l'établissement de sa primauté. LXII. Cromwel est fait vicaire general pour le spirituel en Angleterre. LXIII. Henri propose dans son conseil la suppression des monasteres. LXIV. Il en ordonne seu-

#### DES LIVRES.

lement la visite. LXV. Instructions données aux commissaires pour cette visite. LXVI. Mandemens qu'on laisoit aux monasteres. LXVII. Il veut persuader au roi d'Ecose de renoncer au pape. LXVIII. François I. assisse à une procession, pour réparer l'outrage fait au saint Sacrement. LXIX. Lutheriens executez à Paris. LXX. Plaintes des princes Protestans au roi de France, LXXI. François I. leur demande quelqu'un de leurs théologiens. LXXII. Ce qui détermine le roi à écrire à Melanchton de venir à Paris. LXXIII. Autre recit de ce fait par les auteurs Protestans. LXXIV. Lettre de Melanchton à Jean Sturmius. LXXV. Autre lettre de Melanchton à l'évêque de Paris. LXXVI. Lettre du roi François I. à Melanchton. LXXVII. Melanchton répond au roi. LXXVIII. Bucer fait assembler un synode à Constance. LXXIX. Conference entre Bucer & Melanchton pour l'accommodement.

#### LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME.

Le pape envoie des nonces en France & en Allemagne pour la tenuë du concile. 11. Il s'adresse aux princes Protestans. d'Allemagne. 111. Quel étoit Bugenhagen, qui visita le nonce avec Luther. 1V. Entretien du nonce avec Luther. V. Propositions du nonce aux princes pour la tenuë du concile. VI. Réponse des princes à Smalkalde. VII. Le roi d'Angleterre cherche à s'unir avec la ligue de Smalkalde. VIII. Embarras du roi d'Angleterre sur les proposi-

1535.

#### SOMMAIRE

1535, sitions de la lique. IX. Promotion de sept cardinaux par Paul III. x. Mort du cardinal du Prat. XI. Du cardinal Merino. XII. Mort du cardinal de Medicis. XIII. Du cardinal de Stunica, XIV. Mort de Philippe Villiers de l'isle Adam grand-maître de Malthe. XV. Mort d'Henri Corneille Agrippa. XVI. Ses ouvrages. XVII. Son traité de l'incertitude & de la vanité des sciences. XVIII. La faculté de Louvain censure des propositions de ce livre. XIX. Son traité du sacrement de mariage. XX. Affaire qu'on lui suscite au sujet des trois maris de sainte Anne. XXI. Mort de Matthias Ugonius. XXII. Mort de Jean de Driedo & ses ouvrages. XXIII. Mort de Philippe Decius. XXIV. Le roi de France demande au duc de Savoie la succession de sa mere. XXV. Il fait la guerre au duc de Savoie. XXVI. La ville de Geneve embrasse la religion Protestante. XXVII. Farel prêche la nouvelle doctrine. XXVIII. La religion Catholique abolie dans cette ville par l'autorité publique. XXIX. Origine du nom de Huguenot. xxx. Differentes étymologies de ce nom mal fondées. XXXI. Mort de François Sforce duc de Milan: XXXII: Le roi de Tunis chaßé demande du secours à Charles V. qui le lui accorde. XXXIII. Barberousse fait entrer des troupes dans la Goulette & à Tunis. XXXIV. Les Espagnols tentent en vain de prendre la Goulette par escalade. xxxv. On prend d'assaut la place. XXXVI. L'empereur & Barberousse en viennent à une bataille. XXXVII. La ville de Tunis se rend. XXXVIII. Départ de l'empereur qui ay-

#### DES LIVRES.

rive à Naples. XXXIX. Bulle d'excommunication du 1535. pape Paul'III. contre le roi d'Angleterre. XL. La faculté de théologie de Paris censure les propositions de Jean Morand. XLI: Autres jugemens de la même Faculté. XLII. Autres censures, XLIII. Lettre de la faculté de Paris au roi de France. XLIV. Réponfe du roi à la faculté. XLV. Les douze articles de Melanchton envoyez au roi de France. Premier article. De la puissance du pape. Deuxiéme article. Des traditions humaines. Troisiéme article. Du jeune, du choix des viandes, & de la mortification. Quatriéme article. Du culte des Saints. Cinquiéme article. De la messe. Sixième article. Du sacrement de l'Eucharistie. Septiéme article. De la communion sous les deux especes. Huitième article. De la confession. Neuviéme article. De la justification de la foi, & des œuvres. Dixiéme article, Des monasteres, des vœux, & du célibat. Onziéme article. Du mariage des prêtres. Douziéme article. Des enterremens, messes pour les morts , purgatoire & libre arbitre. XLVI. Lettre de la faculté de théologie au roi de France. XLVII. Instruction de la faculté pour répondre aux douze articles de Melanchton. Du pouvoir du pape. Des traditions humaines. Du jeûne , de la mortification 👉 du choix des viandes. Du culte des Saints & de leurs images. De la mcße. Du sacrement de l'Eucharistie. De la communion sous les deux especes. De la confession. De la justification. De la foi & des œuvres. De la liberté. De l'accomplißement de la loi. De la dignité des bonnes œuvres. Des enterremens, messes

#### SOMMAIRE DES LIVRES.

des morts & purgatoire. XLVIII. Livre de prieres attribuées au pape. XLIX. Breviaire du cardinal Quignonès. L. Jugement de la faculté contre Jean Moret. LI. Erasme à Fribourg retourne à Basse. LII. Lettre du pape Paul III. à Erasme. LIII. Dessein du pape de le faire cardinal. LIV. Erasme resuse le doyenné de Deventer. LV. Il compose & publie son Ecclesiaste.

LVI. Calvin publie son livre de l'institution chrétienne. LVII. Ecrit de Luther contre le cardinal archevêque de Mayence.

Fin des Sommaires du Tome XXVII.

HISTOIRE



Couronnement de l'empereur Charles V.a Sologne

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIEME.

UELQUES autres prélats du royaume de An. 1528.
France voulurent imiter le zéle du cardi- I Concile de nal du Prat, contre les erreurs de Luther, & Concile de l'on trouve un autre concile provincial as- Labbecollett.

l'on trouve un autre concile provincial asLabbe collect.

semblé à Bourges en carême, le vingt-unième de Mars

possible de Cette année 1528. François de Tournon, qui fur ensuite cardinal, & qui étoit passé de l'archevêché d'Ambrun à celui de Bourges, présida comme métropolitain
à ce concile, assisté des évêques de Clermont, de Limoges, du Puy, de Tulles & de saint Flour ses suffragans; des abbez, prieurs conventuels & députez des

Tome XXVII.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1528, chapitres de sa province. Le premier objet qu'on se proposa en convoquant ce concile, sut la conservation du dépôt de la foi, la réformation des mœurs, & le maintien de la discipline ecclesiastique. On s'y proposa ensuite de satisfaire le roi François I. qui demandoit qu'on impossit pour deux ans sur tout le clergé féculier & régulier, bénéfices exemts & non exemts, ceux même de S. Jean de Jerusalem, sur toutes les communautez & fabriques, des décimes au nombre de quatre, chacune montant à la somme de la derniere, payables de six mois en six mois, & plutôt s'il étoit nécessaire, à commencer à la saint Michel prochaine, lesquelles sommes devoient servir au payement de la rançon des deux fils de France, François Dauphin, &: Henri duc d'Orleans, que l'empereur rerenoir toitjours en ôtage à Madrit. Ces décimes furent accordées, sans préjudice des immunitez ecclesiastiques, à cause du cas particulier & de la nécessité pressante où se trouvoit le roi de procurer la délivrance de ses enfans.

Decrets de ce des mœurs.

L'on sit ensuite plusieurs decrets au nombre deconcile contre vingt-trois, contre l'hérésie de Luther, & pour la réla réformation formation des mœurs. Le premier statue que les er-Labbe collett. reurs de Luther & de ses sectateurs, condamnez depuis: concil. ne su- long-tems par le saint Siège, ne seront combattues: qu'en général dans les discours publics, eu égard aux lieux & aux tems, suivant la prudence des ordinaires &: des évêques, comme ils le jugeront à propos, sans qu'on spécifie ces erreurs en particulier, à moins qu'il ne se trouvât des endroits ou quelques-unes d'elles, maigré: leur condamnation, auroient déja fait quelque progrès; dans lequel cas on les combattroit en particulier. LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME.

Le 2° veut qu'on oblige les curez à dénoncer aux An. 1528, évêques ceux qu'ils sçauront dans leurs paroisses être infectez des erreurs de Luther, & de ses sectateurs; s'il y a quelques sorciers, enchanteurs, devins qui usent de malesice, qui ayent recours aux superstitions, à l'usage damnable des caracteres, qui employent les prestiges du démon pour découvrir ce qui est caché; afin que l'évêque ou son grand vicaire les punissent comme ils le méritent.

Le 3°. défend à tous libraires & autres personnes, d'imprimer & de vendre des livres qui contiennent les erreurs de Luther & de ses disciples, & même de les garder chez soi; avec ordre de les remettre à l'évêque ou à son grand vicaire dans l'espace d'un mois. Et en cas de contravention, l'on condamne à la prison les acheteurs, vendeurs, imprimeurs de ces sortes d'ouvrages, s'ils tombent dans le cas après avoir été avertis de la publication de ce decret.

Le 4°. défend encore d'acheter & de vendre les livres Luthériens, & même ceux de la sainte écriture traduits en françois depuis huit ans, à moins qu'ils n'ayent été revûs & approuvez par les ordinaires des lieux, ordonnant des peines à ceux qui n'auront pas obéï.

Le 5<sup>e</sup>. est contre les quêteurs qui ne pourront publier les Indulgences ni prêcher, sans une permission & une approbation par écrit de l'évêque; & les curez qui souffriront de tels abus, seront punis de même que les quêteurs. Il ne sera point non plus permis aux prédicateurs étrangers, de quelques ordres qu'ils soient, de prêcher sans avoir auparavant été approuvez par les ordinaires.

A ij

#### Histoire Ecclesiastique;

An. 1528, sous prétexte de procurer le bien de ces confrairies.

Le 17°, qu'il dépendra des évêques de retrancher le nombre des fêtes, autant qu'ils le jugeront à propos, ce

qu'on laisse à leur choix.

Le 18° que les maîtres d'école ne feront lire à leurs enfans aucun livres qui les éloignent du culte divin, des cérémonies de l'église, & des pratiques de la religion, & qu'on leur mettra entre les mains des auteurs, qui étant capables de cultiver leur esprit, leur apprendront en même tems à bien parler.

Le 19° qu'on enjoindra aux curez, sous des peines arbitraires, de visiter toute leur paroisse au moins une sois l'an, & principalement dans le tems de Pâques, sans toutesois toucher aux exemptions des privilégiez.

Le 20° que les évêques n'accorderont point de dimissoires à ceux qui doivent être promûs aux ordres, qu'ils ne les ayent auparavant examinez & trouvez capables. Ceux qui auront été ordonnez sans dimissoire; seront suspens de la célébration de la messe aussi longtems que l'ordinaire le jugera à propos, & s'ils se trouvent incapables, ils seront punis corporellement au jugement du diocésain. Ensin les dimissoires ne seront accordez qu'à ceux qui auront un bénésice ou un titre patrimonial.

Le 21° que les évêques ne dispenseront aucuns curez de résider dans leur bénésice, & ne leur permettront point de quitter leur troupeau pour aller desservir d'autores bénésices, & travailler dans d'autres paroisses.

Le 12° qu'on désendra aux religieuses de sortir de leurs monasteres, & que les ordinaires obligeront celles qui en sont sorties d'y rontrer au plutôt, & de se renfermer dans leur cloître, en ne donnant aucan accez aux LIVRE CENT TRENTE-DEUXIEME. & Seculiers; l'on ordonne l'observation du chapitre Peri.

AN. 1528.

Le 13° fait le même reglement pour les religieux qui sont hors de leur couvent, & les oblige d'y rentrer, d'y vivre conformément à leur institut. Ces decrets su

rent lûs & approuvez dans la dernière session.

Comme les juges laïques faisoient beaucoup d'enreprises sur la jurisdiction ecclésiastique, & sur la li-jurisdiction &: berté du clergé; le concile jugea à propos de faire un libené des ecdecret pour ordonner qu'à l'occasion des troubles caul Labbe alles. sez par les juges séculiers, par rapport au serment qu'ob pag. 423. exige des clercs en les obligeant de se soumettre aux la ques dans le jugement de leurs causes, de l'exécution des testamens pour des legs pieux qui regardent l'église, des inventaires des effets mobiliers des clercs, fairs par les notaires des officiaux, de la publication des lettres monitoires, en supprimant les noms, des remises que font les juges laïques avec charge du cas privilégié, enfin des défenses générales & particulieres qui se font contre les arrêts & les ordonnances des rois. Le concile résolut qu'on feroit de très-humbles remontrances au roi François I. afin de le prier de remettre: ordre à ces abus, & de maintenir la liberté ecclésiastique, comme un moyen de procurer l'avantage de ses sujets laïques. Le concile sit là-dessus cinq decrets.

Dans le premier, il est dit qu'on n'accordera point de monitoires sans exprimer les noms, à moins que le dommage dont se plaint l'impétrant ne monte à la sonme de deux cens livres; & l'on ne pourra excommunier pour une moindre somme, ce qui sera exprimé dans des

lettres monitoires.

Dans le 2<sup>c</sup>. la femme, les enfans, les serviteurs &

An. 1528. servantes de ceux contre lesquels on fait des plaintes, & on demande des monitoires & réaggraves, ne seront point compris, on ne nommera que ceux qui partici-

pent à l'action.

Dans le 3°. les notaires, greffiers, procureurs & autres praticiens dans les cours ecclésiastiques, ne pourront procéder par voye d'excommunication pour les salaires, vacations, expéditions qui leur seront dûes par les parties, ou cliens: tout ce qu'on pourra faire sera de leur interdire l'entrée de l'église, jusques à ce que les juges; après avoir connu la contumace des débiteurs; en ayent ordonné autrement.

Dans le 4°. on n'accordera point de lettres d'excommunication sur la premiere contumace, mais seulement l'interdit de l'entrée dans l'église; si ce n'est que les ordinaires jugent qu'on en doit user autrement, par rap-

port à la diversité des lieux & des coutumes.

Dans le 5. afin que les juges métropolitains puissent rendre la justice avec plus de facilité & de droiture, le concile ordonne que les suffragans & leurs officiaux feront leurs informations & leurs enquêtes en françois ou en latin, ou du moins dans une langue que l'on puisse entendre dans la province.

Le concile fit un autre decret par lequel il ordonne

Decrets tou-ghant la rest-aux recteurs des églises paroissiales, soit curez, soit bédence des cu-néficiers à charge d'ames, de résider dans leurs bénésices, ensorte qu'on ne pourra leur accorder aucune difpense à ce sujet, ni permission d'établir des vicaires en leur place, qu'avec connoissance de cause, laquelle ayant eté examinée, & ces vicaires ayant été jugez capables de desservir les paroisses, après un sérieux examen, les curez auront soin que ceux qui tiendront leurs

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 9 leurs places s'acquittent exactement de leur devoir, An. 1528, exercent l'hospitalité & soulagent les pauvres.

Enfin le dernier decret ordonne, que pour empêcher V. Autres decrets la profanation des cimetieres, ils seront clos & fermez sur les cimetieres. le plutôt qu'on pourra le faire, & au plus tard trois ans après la publication des reglemens de ce concile; & que si ceux qui doivent en avoir soin, négligent de le faire, ils seront punis suivant la volonté de l'ordinaire. Après tous ces decrets on regla la décime que le roi demandoit, pour aider au payement de la rançon des deux princes ses fils, & on finit le concile.

Il y avoit huit cens ans que les évêques d'Utrecht VI. étoient seigneurs spirituels & remporels de la province la province d'Utrecht à qui porte ce nom, lorsque l'hérésse Luthérienne y pé- l'occasion du nétra: Et comme il n'y avoit point de pais mieux distante, fean Berar, posé à la révolte que celui-là, il s'en fallut peu que le Chronic. episc. Vlerajest. nombre des hérétiques n'égalât d'abord celui des ca- Gazey. biff. tholiques. L'évêque qui étoit alors Henri de Baviere, Bass. le cînquante-huitième depuis l'établissement du siège épiscopal, s'opposa avec tant de lenteur au progrez de l'hérésie, que le mal devint bientôt incurable. Les Luthériens se révolterent à la premiere recherche que l'on sit de ceux qui répandoient cette mauvaise doctrine, & incapables de soutenir la guerre contre l'évêque & le chapitre, ils appellerent à leur seçours Charles d'Egmont duc de Gueldres, qui depuis long-tems aspiroit à la seigneurie d'Utrecht. Charles vint avec des troupes, qui furent introduites dans la ville sans aucune réfistance; il s'empara des villes de Deventer, de Harderwik, & le reste de la province se rendit, à l'exception de la forteresse de Tyles, devant laquelle on mit le siége. L'évêque & le chapitre se trouvant ainsi surpris, Tome XXVII.

An. 1528. eurent recours à l'empereur Charles V. en qualité d'archiduc des Pays-bas, & lui représenterent que les ducs
de Gueldres ayant toujours été ennemis de la maison
d'Autriche, il ne devoit pas soussirir qu'il s'emparafsent de la seigneurie d'Utrecht, à cause des liaisons trèsétroites qu'il y avoit eu de tout tems entre les rois de
vii. France & ces ducs. Cette raison toucha l'empereur; mais

VII. L'empereur comme cette province étoit à sa bienséance, il répondir demande l'union de la sei- à l'évêque & au chapitre, qu'il étoit sur le point de congneurie d'Uelure une paix avantageuse avec la France, dont le duc trecht aux. Pays-bas. Pays-bas.. Le Mire notir. de Gueldres étoit allié, & qu'il ne pouvoit le traverser, eccles Belgic. à moins que la souveraineté d'Utrecht ne fût unie au: V.al. André todomaine des Pays-bas, ce qui marquoit assez nettepogr. Belg. ment qu'il vouloit être maître de cette seigneurie, pour

récompense du secours qu'on lui demandoir.

La condition paroissoit assez dure, puisqu'il s'agisfoit de perdre entierement une souveraineré: mais l'évêque & le chapitre ne pensant qu'à faire au duc deGueldres tout le mas qu'ils pourroient, en lui oppofant un adversaire aussi puissant que l'empereur, confentirent à se rendre ses sujets; mais comme on vouloit pour cimenter cette union, que l'autorité du saintsiège y intervînt, on eut recours au pape Leon X. qui
ayant besoin de l'empereur pour élever à la souveraineté de Florence la maison de Medicis, lui accorda tout

Le pape ap- ce qu'il voulut.

prouve le transport de la Il autorisa l'union de la seigneurie d'Utrecht aux seigneurie d'Utrecht à Pays-bas, & suppléa de sa pleine puissance apostolique l'empereur.

De rebusee- à tous les défauts qui pourroient être intervenus dans seles. Ultrajee- le traité. Ce transport de la domination temporelle du tensité bistoria in quarto im- pays à Charles V. du consentement de l'évêque & du pre an. 1725 clergé, se sit le vingt-un d'Octobre de l'année 1 57282.

La raison que l'empereur avoit alléguée à l'évêque An. 1528.

& au chapitre d'Utrecht n'étoit pas sans fondement; il étoit vrai qu'on parloit fortement de paix entre l'em- On parle de pereur & le roi de France: & il paroît qu'on n'étoit l'empereur & en différend que sur le tems de la révocation de Lau-le roi de Frantrec, qui commandoit l'armée françoise en Italie. L'empereur prétendoit qu'elle devoit précéder la liberté des deux jeunes princes qui étoient en ôtage à Madrid, & François I. soutenoit qu'elle n'en devoit être que la luite, ou que du moins ces deux choses devoient s'exécuter en même tems. Les ministres de l'empereur persuadez que le roi de France avoit raison, pressoient leur maître de se contenter de la garantie du roi d'Angleterre qui se vouloit charger de l'accomplissement du traité. Le seul chancelier Gattinara étoit pour la continuation de la guerre, & son avis fut suivi. Les ambassadeurs de France & d'Angleterre qui étoient à Burgos, voyant l'empereur obstiné sur l'article de la révocation de Lautrec avant toute autre chose, lui demanderent leur congé le vingtiéme de Janvier 1528. mais il leur répondit qu'il falloit pourvoir à la sureté de ses ministres auprès de leurs maîtres. Les deux hérauts d'armes que ces ambassadeurs avoient avec eux, dont l'un se nommoit Guyenne & l'autre Clarence, firent demander à sa majesté impériale une audiance qui leur fut accordée le vingt-deuxième Février à Burgos.

L'empereur étant entré dans la salle d'audiance & placé sur son Trône, les deux hérauts ayant leur cot-des deux rois te-d'armes sur le bras s'approcherent, & après trois ré-de France & de France & Augletterre vérences le genou en terre, s'avancerent jusqu'au pied déclarent la vérences le genou en terre, s'avancerent jusqu'au pied déclarent la guerre à Chardu Trône, où Clarence demanda sureté pour leurs per-les v. sonnes tant qu'ils seroient dans les états de l'empereur,

An. 1528. & un sauf-conduit pour en sortir: ce qui leur ayant été accordé, Guyenne & Clarence lurent la déclaration de guerre, ce qui irrita si fort l'empereur, qu'après avoir reçu le mémoire de la main des hérauts, qui s'étoient revêtus de leurs cottes-d'armes, il relegua les ambassadeurs de France, de Venise & de Florence à vingt lieuës de sa cour, & leur donna des gardes. Il ménagea un peu plus l'ambassadeur d'Angleterre, dans l'espérance de détacher son maître de la consédération.

Reproches injuricux que te sa cour, que deux ans auparavant il avoit dit, en l'emper: ur fait au roi de Fran- parlant au premier président de Grenoble, ambassace.

Mémoire du deur du roi de France, qu'il étoit prêt de vuider seul Bellay liv. 3.

De Anton. de
Vera bist. de qu'il étoit surpris de ce qu'elle, qui faisoit une si haucharles V. pag.

te profession de générosité, n'avoit point accepté le

te profession de générolité, n'avoit point accepté le défi qu'il lui avoit fait alors. Mais le préfident interrogé sur ce sujet, répondit positivement que l'empereur ne lui avoit jamais tenu de pareils discours, & que quand il l'auroit fait, il ne se seroit pas chargé d'en porter la parole à son maître, sa majesté impériale ayant un ambassadeur en France, à qui elle en pouvoit donner l'ordre. François I pour se justifier de ces reproches, sit venir l'ambassadeur de l'empereur, se plaignit hautement des discours de son maître, & lui présenta un billet, qu'il le chargea de lire & de rendre à l'empereur; & sur ce que l'ambassadeur refusa l'un & l'autre, le roi lui en sit faire la lecture. Cet ambassadeur étoit Nicolas Perrenot de Granvelles, d'une famille peu considérable de Franche-comté, mais homme de tête, & d'une grande étenduë d'esprit.

L'écrit du roi contenoir en peu de mots sa justi-An. 1528. fication sur le reproche que l'empereur lui faisoit d'a-XII. voir manqué à sa parole, & de n'être point homme fie l'empereur d'honneur; c'étoit un cartel de dési, par lequel il ap-à un combat singulier. pelloit Charles V. en duel pour avoir réparation l'é-Anton. de Ve-pée à la main, de l'injure qu'il avoit reçuë; & sur le Mem. du Beltes que sit Granvelles de s'en charger, parce que son lay liv. 3. Guicciardin. ambassade étant sinie, il n'avoit plus de caractère, il liv. 18. Bouch. envoya l'écrit par un héraut d'armes, qui le remit à l'empereur à Valladolid.

"Nous François par la grace de Dieu, roi de xm. » France, seigneur de Gennes, &c. A vous Charles qu'il lui en-» par la grace de Dieu, aussi élû roi des Romains & voye par un héraur. roi d'Espagne. Nous vous faisons sçavoir qu'étant Dupleix. hist. » averti qu'en toutes les réponses que vous avez fai-3. vie de Fran-» tes aux ambassadeurs & hérauts envoyez de notre Dans la vie de » part vers vous pour le bien commun de la paix, Charles V. par » vous aviez pris prétexte de refus sans fondement ni 1001. 1.p. 336. » raison, en m'accusant injustement d'être un cavalier » perfide, d'avoir manqué à la foi & à la promesse » que je vous avois faite, & de m'être échappé furti-» vement de vos mains, c'est ce qui nous oblige, pour » la réparation de notre honneur de vous envoyer » ce cartel de défi (quoique nous sçachions qu'un » homme à qui on fait faire par force une promesse, » n'est pas obligé de la tenir) nous avons pourtant » voulu l'envoyer pour la défense de notre honneur. p que nous avons toujours conservé avec grand soin. " & que nous garderons cherement, s'il plaît à Dieu. » jusqu'au dernier de nos soupirs. Pour cet effet vous raisons entendre que si vous nous avez voulu ou voulez charger de perfidie, non-seulement en ce

14 Histoire Ecclesiastique,

AN. 1528." qui regarde la promesse que nous vous en avons " faite, ou notre liberté; mais que vous nous accu-» siez même d'avoir jamais fait la moindre chose qui ne se doive faire par un gentilhomme d'honneur » & de probité, nous disons que vous en avez menti » par la gorge, & qu'autant de fois que vous le direz, autant de fois vous en aurez menti, étant résolu » de défendre notre honneur jusqu'au dernier bout » de notre vie. Pourquoi, puisque contre vérité vous nous avez voulu charger, désormais ne nous écri-» vez aucune chose, mais marquez-nous le champ où » nous puissions nous trouver seuls vous & moi, " ou chacun avec un second, & nous vous porterons » les armes, protestant que si après cette déclaration, » vous écrivez ou parlez contre notre honneur, la » honte d'avoir refusé ou différé le combat, tombera » toute sur vous, puisque par ce seul moyen nous pou-" vons mettre fin à toutes écritures & paroles. Fait en notre bonne ville & cité de Paris, aujourd'hui vingt-» huitième de Mars l'an 1527. avant Pâques (c'est-à-» dire en l'an 1528. comme on compte aujourd'hui ) » signé, François.

Charles V. ayant reçu ce cartel l'accepta, & sans Charles V. en-trop penser à ce qu'il étoit convenable de faire, il crut voye un autre trop penser à ce qu'il étoit convenable de faire, il crut cartel au roi que son honneur l'engageoit non-seulement d'accepter le dési, mais encore d'envoyer un cartel de sa part au roi de France; il choisit pour le porter un homme de Bourgogne, homme également habile dans les armes & dans la négociation. Ce cartel contenoit un récit du traité de Madrid & les réponses qu'il avoit faites au premier président de Bourdeaux. Il y disoit, que François I. en avoit fort mal agi à son égard, jusqu'à

Livre Cent trente-de uxie'me. 15 le traiter de pédant, parce qu'il avoit cité les loix pour An. 1528. décider une affaire d'honneur; il marqua pour le lieu du combat une perite isse que forme la riviere qui passe à Fontarabie. Bourgogne porteur de ce cartel de dési, Daniel bist. de étant arrivé auprès de François I. ce prince lui donna in quario vie audiance sur un échassaut dressé dans la grande salle de François I. du Pasais, vêtu de ses habits royaux, accompagné de ses princes, & en présence de tous les ambassadeurs qui étoient à sa cour.

Aussi-tôt que Bourgogne parut à l'audiance, le roi Parretant tout court, lui dit, qu'il lui donnât seule-Audiance que! ment la sureté du champ de bataille, & non autre cho-donne au hése. Le héraut repliqua qu'il la portoit, & qu'il lui di-pereur. roit conjointement ce que l'empereur lui avoit com-hist de Charles mandé de dire; mais le roi repartit qu'il ne vouloit ".p. 153" que la sureté & l'affignation du lieu sans autre raisonnement: & aussi-tôt il se retira dans une autre chambre. » Bourgogne en le suivant lui dit : que si » sa majesté ne le vouloir pas entendre, il pourroir » difficilement sui donner un carrel, & sui désigner un - lieu; qu'il l'assuroir d'avoir un écrit qui l'en in-» formeroit; qu'il eût donc agréable de le recevoir, » que c'étoit par ces paroles qu'il le lui devoit appren-» dre : qu'à son avis il ne pouvoir séparer ce qui étoir » superflu, d'avec ce qui étoit nécessaire: qu'avec la » même liberté que son héraut avoir euë en Espagne, il " lui fût permis de faire sa charge ou qu'on lui donnât " un acte qui fît connoître comme les choses s'étoient passées. Ce dernier article lui fut accordé: on lui don-🕶 na son congé & un sauf-conduit pour s'en retourner 🕫 mais Bourgogne, pour mieux justifier son voyage & Phonneur de Charles V. son maître, sollicita durant

An. 1528. trois ou quatre jours un des favoris du roi pour lui faire avoir audiance, protestant de nouveau que son écrit marquoit le lieu du combat, que le roi le devoit recevoir, ou lui accorder la permission de publier, que si le combat n'étoit point exécuté, c'étoit par la faute de sa majesté. Le favori lui répondit que sa commission étoit faite, qu'il pouvoit s'en retourner, que le roi ne vouloit plus l'écouter, & que s'il passoit outre, il le feroit pendre: Et en même-tems il fit élever une potence pour intimider le héraut, & l'obliger à s'en Mexeray abré retourner au plutôt. Tel fut le succès de ces désis musé chrono!.tom. tuels, qui ne furent, dit Mezeray, que de belles pie-Fiang. 1. pag. ces de théatre qui ne se terminerent qu'à des rodomon-

tades de part & d'autre.

Flandre.

La disposition dans laquelle se trouvoit ces deux Le roi de Fran-ce presse Hen. princes, ne pouvoit que produire une guerre assez visi VIII. de fai-ve, non-seulement en Italie, mais encore du côté des Pays-bas, de la Bourgogne, des Pyrennées, sur l'océan, & sur la méditerranée. François I. pressa Henri VIII. d'entrer avec lui dans la Flandre, qui étoit alors dégarnie de gens de guerre, offrant que les villes qui seroient prises demeureroient à sa majesté Angloise, jusqu'à ce qu'elle eût été remboursée de tout ce que l'Espagne lui devoit, & qu'ensuite on les partageroit. Mais comme le roi d'Angleterre eût beaucoup plus perdu que gagné dans une rupture avec les Paysbas, son principal revenu consistant dans le commerce de ses sujets avec les Flamands, qu'il ne pouvoit rompre sans s'attirer la guerre civile, il demanda quarante jours pour donner le loisir à ses marchands de retirer les effets qu'ils avoient dans les Pays-bas, il proposa ensuite une suspension d'armes pour huit mois

Livre Cent trente-deuxie'me. 17 mois entre la France & les Pays-bas; & comme il sça-An. 1528. voit que l'argent étoit l'unique moyen de la faire accepter par le roi, il offrit cependant de lui faire compter en attendant trente mille écus pour la guerre d'Italie, qui furent aussi-tôt acceptez. Tous les efforts de l'armée de France tournerent donc du côté du royau-

me de Naples.

Lautrec avoit déja reconquis la plus grande partie xvir. du Milanez, & eût pû aisément se rendre maître de la Romagne & Milan, s'il n'eût reçu des ordres exprès de rendre tou-savance du Nates ces places à François Sforce, & d'aller à Rome dé-Mem. du Bellivrer le pape. Comme il entroit dans la Romagne, il lay liv. 3. apprit que le saint pere s'étoit sauvé, & que les impériaux, au bruit de sa marche avoient quitté Rome pour aller défendre le royaume de Naples. La peste avoit diminué leur armée de plus des deux tiers, & l'on remarqua que l'année achevée, il n'en resta pas deux cens exemts des effets de la vengeance divine; ce qui faisoit que les généraux ne pouvoient prendre aucunes mesures certaines pour s'opposer aux esforts de la ligue. Le pape n'étoit pas encore engagé dans la confédération, & il ne sçavoit quel parti prendre; il ne vouloit point ratifier le traité fait avec le duc de Ferrare; il exigeoit des Venitiens de retirer leurs troupes de Ravenne; & ceux-ci qui avoient de grandes prétentions sur cette place, disséroient toujours de satisfaire sa sainteté; ensorte que Lautrec, pour la conquête qu'il méditoit, ne pouvoit guéres compter que sur son armée. Il ne laissa point de traverser l'état ecclésialtique avec huit mille lansqueners, commandez par le comte de Vaudemont; trois mille Suisses, sous les ordres du comte de Tende; trois mille hommes de

An. 1528. pied François, sous le sieur de Burie; quatre mille Gascons, sous Pierre de Navarre, & dix mille Italiens, ce qui faisoit une armée de plus de vingt-huit mille hommes.

XVIII. Lay ibid. w. Supra

Sur la fin de Février Lautrec arriva dans l'Abrusse : Conquêtes de Laurrec dans & toutes les villes, Ascoli, Aquila & autres lui ouvrila Pouille, & rent leurs portes & le reçurent comme leur libérateur. Mem. du Bel-L'armée impériale avoit pris les devants, parce qu'elle n'avoit point d'artillerie. Le général François fit traîner la sienne le long de la côte; ce qui lui facilitoit l'entrée dans la Capitanate, où il reçut les quatrevingt mille écus de traitte-foraine qui se payoient au mois de Mars dans cette province. Il en profita en entrant dans la Pouille. La ville de Sulmone se rendit à lui sans attendre d'être sommée, & il auroit aisément conquis tout ce pays, si Philibert de Châlons, prince d'Orange, résolu de garder le chemin par où les vivres venoient aux impériaux du côté de Bari & de Siponto, ne se fûr campé sur une éminence défendue par le canon de la ville de Troja. Lautrec cependant l'en chassa, & la nuit suivante toute l'armée impériale délogea sans bruit, & se retira à Naples dans un désordre qui auroit rendu sa défaite infaillible, si elle eût été poursuivie : mais Pierre de Navarre sut d'uns avis contraire; & Lautrec le préférant à celui des autres, s'amusa à battre la ville de Melfy, dans laquelle étoit Jean Carraccioli avec trois mille hommes de garnison, qui se défendirent avec beaucoup de valeur; mais dans le second assaut ils furent emportez & tous passerent au fil de l'épée avec près de quatre mille habitans. Le prince de Melfy fur fair prisonnier de guerre; sa femme & ses enfans s'étant retirez dans le châ-

Livre Cent trente-deuxie'me. teau, se rendirent sans résistance. Ce prince, sur le re-An. 1528. fus de l'empereur, qui ne voulut pas payer sa rançon, eut recours au roi François I. qui lui procura sa délivrance, & en fut servi fidélement jusqu'à la mort.

La prise de Melfy étonna si fort tout le royaume

de Naples, que Barlette, Trany, Venose & d'autres le royaume de villes des environs, se soumirent aussi-tôt à Lautrec, Naples se sou-met à ce généparce que les impériaux en avoient retiré les garni- ral. sons: Capoue fit la même chose, Nole, Acerra, Aver- 116. 18. sa; ensorte qu'il n'y eut que les villes de Naples, Man-Paul Jove in fredonia & Gayette qui demourerent fidéles aux impériaux. Le duc de Ferrare voyant qu'il ne restoit que ces villes à l'empereur dans le royaume de Naples, crut les affaires d'Espagne si ruinées, qu'il acheva le mariage de son fils, avec la belle-sœur du roi de France, qu'il avoit différé jusqu'alors sous divers prétextes. Et Lautrec, homme ambitieux, flatté par tous ces grands succès, ne considéra pas, qu'à un ennemi qui s'étoit retiré avec ses forces entieres, il suffisoit qu'il fût maître de la capitale, laquelle seule pouvoit donner la loi à tout le reste du royaume. S'il l'eût vivement poursuivi, il le pouvoit défaire avant qu'il y entrât, à cause de la jalousse qui regnoit entre le prince d'Orange, général de l'armée, & le nouveau vice-roi de Naples, qui dès le commencement fit difficulté d'admettre l'autre dans la ville. Mais les délais de Lautrec donnerent aux deux ennemis le tems de se réconcilier; ensorte qu'ils résolurent de demeu-

rer dans Naples avec douze mille hommes de vieilles troupes, & envoyerent le reste de leurs forces en garnison dans les places les plus importantes, ce qui fut

cause de la perte de l'armée françoise.

Guicciard. in

Lautrec prévoyant que Manfredonia, où les inspé-

riaux avoient jetté deux mille hommes, l'occuperoit Lautrec paroît trop long-tems, laissa deux cens cinquante chevaux, ples, & y met & quinze cens fantassins pour la bloquer, s'avança Mem. du Bel. avec le reste de son armée devant Naples, où il arriguicciard. in va le premier jour de Mai, & s'y retrancha si bien 💃 qu'il paroissoit impossible de le déloger. La situation avantageuse de son camp lui sit mettre en délibérarion, s'il attaqueroit la ville, ou s'il se contenteroit de la réduire par famine : les avis furent partagez, mais la nombreuse garnison qui avoit le vice-roi Moncade à la tête, l'obligea de prendre le dernier parti, tant parce qu'il n'avoit d'argent que pour la solde ordinaire de ses troupes, que parce que le grand nombre des assiégez lui sit espérer qu'ils seroient bien-tôt assamez, le peuple seul montant à plus de deux cens cinquante mille personnes. It sit donc fermer les deux principales avenues de la place par deux forts, l'un sur le marais de la Magdelaine, & l'autre vis-à-vis du mont saint Martin. Les Espagnols attaquerent le premier, & furent repoussez avec une vigueur, qui leur donna des François une meilleure opinion qu'ils n'avoient eue à la bataille de Pavie : huit jours après ils tenterent de se rendre maîtres du second avec aussi peu d'avantage. Moncade qui, comme on a dit, avoit succédé à Lanoy dans la dignité de vice-roi de Naples, voulut éprouver si la fortune lui seroit plus favorable sur mer, & prenant six galeres, deux galions, quatre barques armées, & beaucoup de bâtimens de pêcheurs, avec mille soldats Espagnols, & deux cens Allemands; il monta lui-même fur la meilleure des galeres: & le marquis de Guât, le con-

Livre Cent trente-deuxie'me. 21 nétable Colonne, le comte de Rœux & d'autres offi- An. 1528. ciers impériaux voulurent être de la partie, ensorte qu'il n'y eut que le prince d'Orange qui demeura dans Naples.

Philippin Doria, neveu d'André Doria, étoit alors

quittoient souvent leurs vaisseaux, & venoient jus- Naples tué,

au golfe de Salerne avec huit galeres de France, & le Combat naval vice-roi informé que lui & les siens, à son exemple, victorieux, & qu'à l'armée de terre, forma le dessein de surprendre les huit galeres Françoises avec six des siennes, qu'il arma à cet effet, & garnit de ses meilleurs soldats. Doria instruit par Lautrec de l'entreprise du vice-roi. renforça ses galores de quatre cens arquebusiers qui lui furent envoyez par le général François, sous la conduite du capitaine Ducrocq : il étoit à Capodorso, lorsqu'il apperçut deux galeres du vice-roi, qui faisoient semblant de fuir pour attirer l'ennemi en haute mer: il détacha trois de ses huit galeres pour gagner le dessus du vent, & pour revenir charger les impériaux par les côtez; il s'avança avec les cinq autres, & du premier coup de canon qu'il tira, il emporta quarante soldats de la galere du vice-roi. La suite du combat sut très-sanglante, & dura six heures entieres; Moncade fut renversé mort de deux coups, dont l'un lui rompit le bras, & l'autre lui fracassa l'épine du dos. Sa galere coula à fond avec une autre commandée par Feramusca: & le reste sut pris, à la réserve des deux bâtimens que le vent poussa dans le port de Naples, si maltraitez par l'artillerie Françoise, qu'on eut peine à les décharger avant qu'ils périssent. Le marquis de Guât, Ascagne & Camille Colonne, le prince de Salerne, les seigneurs de Vau-

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

dré, de Ris, de sainte Croix furent faits prisonniers de guerre avec beaucoup d'autres seigneurs & capitaines. Néanmoins cette victoire fut funeste aux François par la résistance des ennemis, ensorte que des quatre cens arquebusiers envoyez par Lautrec, il n'en resta pas plus de soixante.

défaite de l'ar-

Le prince d'Orange ayant appris la perte de la Le prince d'O bataille, fit sortir de Naples les bouches inutiles, & disl'empereur la tribua par mesures les vivres aux soldats: & comme il craignoit que la mort du vice-roi, celle d'un si grand nombre de vaillans hommes, & la perte de tant de vaisseaux, n'avançât la prise de la ville capitale, plusieurs places qui tenoient encore pour les impériaux, ayant arboré les armes de France; il dépêcha vers l'empereur un brigantin, pour lui mander que les plus vaillans soldats avoient été tuez dans le dernier combat naval, & que les autres étoient presque incapables de servir; qu'il n'y avoit dans Naples que pour six semaines de bled; que les Allemands commençoient à murmurer, & qu'il étoit à craindre qu'ils ne se révoltassent, si sa majesté impériale n'envoyoit bien-tôt de l'argent pour payer l'armée, & des troupes pour se défendre des François, avec lesquels, sans cela, on seroit obligé de traiter; que les Allemands avoient apporté de Rome la peste dans Naples, & que les autres mouroient d'autant plus aisément, qu'ils ne pouvoient s'assujettir à éviter le commerce de ceux qui en étoient infectez.

ragicule dans le camp des François.

Lautrec intercepta cette lettre, & fe contenta de Maladie con-agieuse dans faire couper l'aqueduc qui portoit l'eau dans la ville; mais au lieu de faire faire en même-tems une tranchée pour conduire les eaux dans la mer, il les laissa se ré-

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIEME. 23 pandre dans la campagne, ensorte que ne trouvant point de pente dans un lieu tout uni, la grande ar-An. 1528. deur du soleil les corrompit bien-tôt; ce qui causa les maladies dans l'armée, & y fit un ravage effroyable. Ces lib. 19. maladies se changerent en peste, & furent augmen-Mem. du Beltées par la malice des assiégez qui vinrent dans le camp des François, sous divers prétextes, & corrompirent toutes les citernes: de sorte qu'à la fin de Juillet Lautrec, qui fut lui-même attaqué du mal contagieux, vit Son armée, qui étoit de vingt-cinq mille hommes, réduite à quatre mille, & environ cent hommes d'armes de huit cens qu'ils étoient auparavant. L'armée navale, commandée par Rence de Ceri & André Doria, ayant fait une descente dans l'isle de Sardaigne, qui étoit sous la domination Espagnole, y trouva une si grande abondance de vivres, que les soldats qui jeûnoient depuis long-tems, s'étant remplis avec trop d'avidité, furent aussi arraquez de maladies contagieuses, qui en mirent un grand nombre au tombeau; & comme si le fléau de la peste n'eût pas sussi pour détruire un si grand nombre de soldats François, la perfidie d'André Doria qui changea de parti, acheva de tout perdre.

Il n'eut pas plutôt accepté le généralat des galeres xxiv. de France, que ses ennemis formerent le dessein de le commence à perdre; ils donnerent par différens artifices, un tour être méconmalin aux affaires fréquentes, que l'exécution de sa de France. charge faisoir naître dans le conseil, & ils ne perditent aucune occasion de le desservir, ensorte qu'il passa bien-tôt dans l'esprit du roi pour un homme importun, intéressé & d'une humeur incompatible. Doria conçut aisément qu'on vouloit sa ruine; il

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE,

An. 1528. avoit stipulé que Genes sa patrie seroit remise en pleine liberté, & qu'on restitueroit à cette république tous les états qu'elle avoit possedez au commencement des derniers troubles d'Italie; & pour faciliter l'exécution du traité, il avoit disposé ceux de Genes à promettre au roi deux cens mille écus, qui seroient payez aussi - tôt qu'on leur auroit tenu parole. Cependant en France on différoit toujours sous divers prétextes ] parce qu'on vouloit retenir Savonne, dont le port étoit beaucoup plus commode que celui de Genes. Là victoire que Philippin Doria son neveu venoit de remporter, fournit un sujet de querelle entre son on i cle & la France. Il avoit envoyé à Doria le marquis du Guât, le Connétable Colonne, & les autres prisonniers de marque pour en tirer rançon, suivant le dernier traité; cependant Lautrec vouloit qu'ils passassent en France, & qu'ils fussent conduits au roi. Doria n'y voulut jamais consentir, alléguant que par leur rançon, il prétendoit se dédommager de celle qu'il auroit retirée du prince d'Orange, si le roi ne lui eût accordé la liberté, lorsqu'il le sit prisonnier à Portosino durant le siège de Pavie.

Guillaume du Bellay seigneur de Langey qui étoit Lautrec lui en- auprès de Lautrec, l'informa que Doria étoit très mépour tâcher de content de la France, qu'il ménageoit quelque intrigue avec les Genois, pour rendre à sa patrie son ancienne liberté, qu'il demandoit qu'on les remît dans la joüissance de l'impôt sur le sel qu'on leur avoit ôté, pour en gratifier la ville de Savonne, & qu'on le satisfit sur la rançon du prince d'Orange. Lautrec sur ces avis sit partir Langey sur le champ, pour aller remontrer au roi que ses affaires en Italie demandoient absolument

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 29 absolument qu'il ne mécontentat pas Doria, & qu'il An. 1528. le retînt à son service. Langey persuadé que la principale difficulté consistoit à radoucir l'esprit de Doria irrité par les ministres de France, crut qu'il y devoit travailler avant que de se rendre à la cour, & passa par Genes, où Doria qui étoit son ami, ne voulut pas permettre qu'il logeat dans une autre maison que la sienne. Il y demeura trois jours, & appaisa si bien Doria, qu'il le disposa à faire un nouveau traité avec la France, & ne le quitta point, qu'ils ne fussent ensemble convenus des articles, sous le bon plaisir du roi. Langey, après cette négociation, partit en poste pour Paris, & représenta dans le conseil de quelle importance il étoit de ne point chagriner un homme qu'il avoit laissé à Genes dans les meilleures dispositions du monde pour bien servir la France, & parla des articles dont il étoit convenu avec lui, pourvu que le roi rendît le trafic du sel aux Genois, & qu'on le contentât sur l'article des prisonniers; mais il trouva un obstacle invincible du côté de l'intérêt du maréchal de Montmorency qui étoit fort en faveur.

Comme ce seigneur gouvernoit l'état sous l'autorité du roi, il avoit obtenu de sa majesté le revenu de On convoye l'impôt du sel à Savonne, qui lui procuroit dix à pour se faissir douze mille écus par an. La crainte d'en être privé de Doria & de l'obligea à s'entendre avec le chancelier du Prat, pour examiner devant le roi le traité que Langey avoit apporté, & ce chancelier qui flatoit Montmorency, lorsqu'on mit l'affaire en délibération au conseil, rejetta les propositions de Doria & les traita de ridicules, comme s'il eût eu dessein de donner la loi à son maître; il sit résoudre ensuite qu'on lui ôteroit le gé-

Tome XXVII.

An, 1528.

néralat, & qu'on mettroit en sa place Antoine de la Roche-foucaud, seigneur de Barbezieux, qui fut aussitôt envoyé avec le titre d'amiral de la mer du Levant. avec ordre de se rendre à Genes, & de se saisir d'André Doria & de toutes ses galeres. Mais l'affaire ne fur pas conduite si secretement que Doria n'en fût informé, même jusqu'aux moindres circonstances. De Sayone où il étoit, il se retira dans Genes, où Barbezieux l'alla trouver pour conférer avec lui. Il ne refusa pas l'entrevûe que celui-ci lui demandoit, avec les précautions nécessaires pour n'être pas surpris; il fit entendre à Barbezieux, qu'il sçavoit le secret de sa commission, mais qu'il ne l'exécuteroit pas aussi aisément qu'il le croyoit, qu'il avoit ordre de se saisir de ses galeres & de sa personne, qu'il ne craignoit point pour lui; que quant aux galeres il vouloit bien rendre celles du roi, mais qu'il garderoit les siennes.

Après cette conversation, qui ne sur pas songue,

Doria quitte Doria se retira à Portosino, & acheva son traité avec
le parti de la

France, & trai l'empereur à des conditions fort avantageuses. Le marte avec l'empereur.

quis de Guât son prisonnier en avoit été le médiaGuicciardin.

teur; il lui offrit au nom de sa majesté impériale, la

Mem. du Bel- charge d'amiral de toutes les flotes de la maison d'Auley siv. 3.

Aug Just. sib. triche, la liberté de Genes, & l'assujettissement de Sa
Raynald. nd vonne à celle-ci, aussi-tôt que ces deux places sebance ali-ni seroient ôtées aux François, outre la principauté de

Melphi & soixante mille écus d'appointemens. Cette
désertion de Doria sauva à l'empereur la couronne
de Naples. Barbezieux sur contraint pour s'opposer à
un ennemi si redoutable sur la riviere de Genes, de
s'arrêter long-tems à Savonne, pour la mettre en su-

teté. Il débarqua, pour renforcer la garnison de Ge-

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 27 nes, cinq cens fantassins François, & douze cens Alle-An. 1528. mands, qu'il avoit ordre de mener à Lautrec, dont l'armée périssoit de jour en jour par la contagion, outre que l'argent lui manquoit depuis long-tems, Barbezieux fut encore arrêté près de trois semaines par le pape pour lui aider à recouvrer Civita-vecchia, au lieu de porter droit à Naples le prince de Navarre, frere du roi Henri de Navarre, avec le renfort qu'il conduisoit. Tous ces retardemens donnerent à Philippin Doria le tems de ravitailler Naples avec ses huit galeres, & André Doria y vint lui-même conduire un convoi à la vûë de l'armée Françoise, ne faisant plus mystere de sa trahison.

L'autrec attendoit toûjours avec beaucoup d'im- XXVIII. patience le renfort qu'on lui faisoit espérer, il le re-tinue de ravacut enfin, mais au nombre de dix-huit cens hommes Françoise. seulement, ausquels il fallut envoyer une escorte à Nôles, parce que la tempête les avoit empêché de descendre plus près. L'escorte fut battue par les Impériaux, & la peste étant devenue plus violente, l'armée Françoise fut réduite au tiers dès le commencement du mois d'Août. On conseilla à Lautrec, pour éviter la malignité de l'air, de se retirer à Capouë ou ailleurs; mais son obstination le conduisit à sa propre ruine, & la raison qu'il alléguoit fut qu'il avoit écrit au roi, qu'il obligeroit ceux de Naples de se rendre à discrétion, & qu'il y alloit présentement de sa réputation de tenir parole; l'événement justifia qu'il avoit trop promis. Le camp des François devint d'abord un hôpital, & ensuite un cimetiere; le comte de Vaudemont, seul capable de commander l'armée, & de succéder à Lautrec, mourut le premier des per-

Histoire Ecclesiastique,

sonnes de qualite, Charles frere bâtard du roi de Navarre, Camille, Trivulce, & beaucoup d'autres le suivirent de près. L'autrec fur attaqué comme eux, & succomba de même; il mourut la nuit du quinziéme au seiziéme d'Août de cette année 1528. & justissa par sa mort le reproche que les Espagnols lui avoient fait souvent d'aimer mieux s'égarer en suivant son caprice, que d'aller droit en suivant l'avis

XXIX. Mort d'Odet des autres.

de Foix, sei-Son corps fur porté dans Naples, & enfermé dans gneur de Lauec. Pau! Jov. in une cave, où il auroit manqué de sépulture, si vingt-

huit ans après un seigneur Espagnol, ayant trouvé dans l'éloge de ce corps que ses gens avoient laissé dans un combeate Minte Lumirei.
Mem. du Bel. très-commun, ne-lui en eût fait dresser un très-magnifique de marbre, dans l'église de sainte Marie la

Epitaphe de neuve de Naples, en la chapelle du duc de Sessa, où

Odeto Fuxto on lit une épitaphe latine, qui dit, que le petit-fils du Lautreco. Gon-falvus Ferdi- grand Gonsalve de Cordoue voyant le corps d'Odet nandus silius de Foix seigneur de Lautrec, enseveli sans honneur, duba. magni quoiqu'ennemi de sa nation, après avoir subi le sort Gonsalvi Nepor , cum ejus de la guerre, lui avoit fait ériger ce monument dans la boftis, ut bel : chapelle de ses ancêtres. Il avoit épousé Charlotte d'Alfortuna tule-bret, troisséme fille de Jean seigneur d'Orval, dont il re jacere com- avoit eu Gaston, François & Henri morts assez jeugerisset, bumanarum mi- nes, & Claude-de Foix, mariée d'abord à Gui, comte feriarum me-mor, ita in a- de Laval, ensuite à Charles de Luxembourg, vicomte ui osacello, du- de Martigues. Le pape lui sit faire de magnisiques obei gallo Hi/panus princeps seques à Rome, & François I. sie la même chose dans l'église de Notre-Dame de Paris.

Après sa mort le marquis de Salusses prit la con-Ecs François levent le fiége Raples, & duite des restes de l'armée Françoise, & la premiere metirent à Afonction qu'il en sit, fut d'écrire à Rence de Ceri, &

20∫uit.

Livre Cent trente-deuxie'me. 29 an prince de Melfi de le venir joindre pour l'aider à An. 1528. lever le siège de Naples. Ce dernier étoit devant Guicciard in Gayette, & l'avoit réduite à l'extrémité, lorsque Doria lib. 19.

Paul foue his.

vint la ravitailler avec douze galeres. Le marquis de toria lib. 28.

Reservint a Salusses ne l'attendit pas, il décampa pendant la nuit, Raynaldus ne mais il ne put le faire si secrettement que les Impériaux 'o. n'en fussent avertis; la garnison de Naples sit une sortie générale; tous ceux des François qui étoient demeurez pour former une espéce d'arriere-garde, moururent les armes à la main, & les moindres officiers & foldats furent faits prisonniers. Pierre de Navarre qui commandoit cette arriere-garde, fut du nombre de ces derniers. Ce capitaine si célébre, né d'une famille de la lie du peuple dans la Biscaïe, s'étoit élevé par son propre mérite aux premieres dignitez militaires. Il fut le premier qui inventa les mines, quoique quelques auteurs assurent que les Genois s'en étoient servis avant lui. Ayant été fait prisonnier par les François à la bataille de Ravenne en 1512. les Espagnols se mirent si peu en peine de le faire sortir de prison, où il languit long-tems, que dégoûté d'une nation qu'il avoit servi si utilement, & qui étoit si peu reconnoissante, il s'engagea au service du roi François I. auquel il fur toujours fidéle jusqu'en cette année 1528. qu'il fut fait prisonnier. Les Espagnols pour punir sa . désertion, le menerent enchaîné dans le château de Naples, où il les avoit introduits par son adresse vingt- XXXI. huit ans auparavant, & le sirent étrangler la nuit par re de Navaire. ordre de Charles V. quoiqu'il y ait des auteurs qui elogio. rapportent qu'on l'étoussa entre deux matelats, & que Alvar Gomez. felon d'autres il soit mort de chagrin. Gonsalve Fer-Brancome vie dinand, prince de Sessa, sit enterrer son corps dans l'é-ésrangers.

D iij

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE,

An. 1528. glise de sainte Marie la neuve à Naples, & y sit mettre une inscription sur son tombeau, qui finit par ces paroles, que la vertu a cela de propre, qu'elle se fait admirer dans l'ennemi.

Le marquis de Salusses, avec les François qui purent Les François se échapper de la derniere désaite, se sauva dans Averse. Averse, où ils où il fut aussi-tôt assiégé; visitant la bréche & tâfont assiégez par les Impé-chant de donner du courage à ses soldats, il fut blesriaux. Mem. du Bel- sé d'un éclat de pierre, qui lui cassa le genou. Cet aclay liv. 3.

cident le rendant inutile, & lui faisant craindre que ses troupes ne se débandassent, il fut contraint d'en venir à une capitulation honteuse, avant que les ennemis fussent informez de sa blessure. Les articles furent, que les assiégez laisseroient tous leurs armes, chevaux, enseignes & guidons au prince d'Orange général de l'armée impériale, que tous les capitaines, lieurenans & enseignes, gensd'armes, chevaux-legers pourroient emmener avec eux un seul cheval, & une mule; que les Italiens ne pourroient servir de six mois le roi de France, & que les François, Gascons, Suisses, Lansquenets, & autres troupes étrangeres se retireroient dans leurs pais, sans faire aucun séjour en Italie. Que le prince d'Orange les feroit conduire en sureté jusques aux frontieres de leurs provinces, sans qu'on les pût inquiéter. Que le marquis de Salusses employeroit tout son crédit pour obliger les places occupées par les François à se remettre au pouvoir du prince d'Orange, & que lui - même demeureroit prisonnier de guerre. Cette capitulation fut signée le trentième d'Août. Le prince d'Orange entrant dans Averse, voulut y visiter Pomperan qu'on y avoit laissé, mais il le trouva mort. C'est le même qui avoit suivi le

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 31 duc de Bourbon dans sa révolte, & qui avoit sauvé An. 1528. la vie du roi François I. lorsqu'il fut fait prisonnier à Pavie.

Le prince de Melsi & Rence de Ceri, ayant joint xxxIII. leurs troupes, s'étoient retirez à Barlette, & en d'au-n.é. Françoise tres places maritimes, où ils se maintinrent contre en Italie. toutes les forces de l'empereur jusques à la paix de Cambrai. Ils furent de quelque secours aux soldats François, dont un grand nombre sorti d'Averse se retira auprès d'eux, quelques-uns s'embarquerent sur des galeres, d'autres s'arrêterent à Rome, & il y en eut très-peu qui sussent en état de retourner en France. Toutes les places que les François avoient prises dans le royaume de Naples avec tant de promptitude, se révolterent aussi promptement après la reddition d'Averse. Telle fut la ruine de cette armée considérable, qui avoit fait trembler toute l'Italie à la descente des Alpes, & qui fut entierement dissipée, ou par la mauvaise conduite du général, qui s'obstina à vouloir continuer le siège de Naples contre l'avis de la plûpart de ses généraux, qui vouloient qu'on le levât lorsqu'ils virent que la peste désoloit l'armée, ou par la négligence du roi François I. qui sans égard à ses véritables intérêts, employoit à la construction du château de Madrid proche Paris, ou à ses plaisirs, l'argent qui auroit suffi pour la conquête de Naples, & ne se souvenoir plus d'avoir perdu le duché de Milan par un semblable contre-tems de dépense superfluë. Ainsi les affaires d'Italie, qui au commencement de l'année avoient une si bonne apparence pour ce prince, changerent entierement de face, ensorte qu'il ne lui resta presque plus rien en ce pays-là, & dans Genes, & dans le Milanez.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE,

An. 1528. à retablir les affaires de France.

Les confédérez auroient pu rétablir les affaires de France, s'ils eussent sçu profiter de la désertion des Les Confédé-troupes du duc de Brunswik qui venoit d'amener aux Impériaux dix mille hommes de pied, & six cens lances pour secourir Naples. Il s'étoit avancé jusques sur le territoire de Veronne: de Leve l'avoit arrêté en Lombardie dans l'espérance de partager ensemble le butin des villes qu'ils prendroient. Ils s'étoient joints pour faire le siége de Lodi : les Espagnols après avoig combattu trois heures sur la bréche furent repoussez, & les Allemands, qui n'étoient pas payez, se diffipérent, ce qui sit lever le siège. François de Bourbon, Comte de Saint Pol, se voyoit à la tête de cinq cens hommes d'armes, d'autant de chevaux-legers commandez par Annebaut, & de six mille fantassins François sous de Lorge, puîné de la maison de Montgommery, avec quatre mille Allemands. La retraite du Duc de Brunswik ouvroit au comte de Saint Pol le chemin pour aller à Naples, où il seroit arrivé avant la mort de Lautrec; mais il se persuada qu'il y avoit plus de gloire pour lui à recouvrer le duché de Milan; il s'arrêta dans la Lombardie, où il fut joint par l'armée de Venise, & par les troupes de Sforce, dans le dessein d'opprimer de Leve, qui n'avoit que huit mille hommes, & qui étoit sans argent; mais il se sauva, parce que les confédérez délibérerent trop long-tems à l'attaquer, & voulurent auparavant recouvrer Vigevano & Pavic.

Le tems qu'on perdit dans ces deux sièges, donna le André Doria loisir à André Doria de retourner dans la riviere de Gedans sa liberté. nes, il n'avoit rien oublié pour ménager les Genois; comme il avoit beaucoup de partisans & d'amis dans la lay c, 3,

Livre Cent trente-deuxieme. ville, il les confirma dans le mécontentement de ceux AN. 1528. qui gouvernoient, il persuada au peuple que les François ne lui laissoient que le nom de république, pendant qu'ils avoient toute l'autorité, & représenta à la noblesse l'avantage de l'ancien gouvernement qui avoit toujours été entre ses mains. Enfin sçachant que la garnison Françoise, dont la peste avoit emporté les trois quarts, s'étoit logée dans le château, & que la ville étoit presque déserte, il s'en approcha avec ses galeres, & fit seulement descendre cinq à six cens hommes. Barbesieux qui étoit dans le port, ne l'eut pas plutôt apperçu, qu'il sit force de rames pour se retirer dans Savonne, craignant qu'il n'y eût une conjuration formée pour se saisir des galeres. Doria charmé de cette retraite, le laissa passer, mit pied à terre, rangea ses troupes en bataille, trouva les portes ouvertes par ceux de son parti, occupa les principaux quartiers, & se rendit maître de Genes au nom de l'empereur, sans avoir mis l'épée à la main. Theodore Trivulce qui en étoit Gouverneur, se retira dans le château, qu'il fut obligé de rendre honteusement sur la fin d'Octobre. Et les François ne furent pas plutôt chassez de Genes, que Doria assembla la noblesse, lui remit le gouvernement, qu'il établit de la maniere qui subsiste encore aujourd'hui. La république admira sa prudence, lui érigea une statuë, & lui donna les titres de pere de la patrie, & de restaurateur de la liberté.

Le comte de Saint Pol ne laissa pas de se rendre maî- XXXVI. Véxations étre de Pavie; mais il ne put secourir Savonne gou-normes d'Anvernée par le commandeur de Morette, qui se rendit dans le Milalachement aux Genois, ce qui obligea ce comte à pour-nex suivre ses conquêtes d'un autre côté. Biagrassa, saint

Tome XXVII.

34 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE;

An. 1728. George, Monza & Côme dans le Milanez, d'où Antoine de Leve avoit tiré les garnisons pour fortifier Milan, se soumirent à lui; & ce général se sentant plus pressé que jamais, portoir les choses à un excès, dont on trouve peu d'exemples dans l'histoire. L'extrémité des bourgeois de Milan, & des autres villes, au lieu d'attendrir de Leve, lui fournit un prétexte nouveau pour les accabler. Il s'empara de tout le bled qui reftoit dans le pays, & de tout celui qu'on y apportoit; on le distribua par son ordre à des boulangers affidez qui en brent des pains, & les vendirent un écu d'or piece. Il n'y eut ainsi que les riches en étar d'en acheter, & les autres mouroient de faim : l'empereur informé de ces véxations outrées n'y apportoit aucun remede, parce qu'il n'avoit point d'argent, & une prudence route charnelle érouffa les sentimens humains & compatissans que la piété auroit pû lui inspirer : ainsi finirent, dans cette année, les guerres d'Italie entre l'empereur & le roi de France, qui tous deux commençant à se lasser, se réconcilierem l'année suivante par le traité de Cambrai.

Les clauses que le pape avoit mises dans sa bulle Continuation au sujet du divorce d'Henri VIII. chagrinoient ce divorce en Anprince, & il donna ordre à Gregoire Casali son ampleterre.

Vide suprà lib. bassadeur à Rome, de demander des bulles moins su131. 471. 39.

Burnet hist. de jettes à contestation. Casali en parla souvent au pape. la résormation M. Burnet dit que sa sainteté lui répondir, « que la conin quarte tam. » clusion de l'affaire étoit en la puissance d'Henri, qu'il

» falloit, ou qu'en vertu de la commission déja don» née, ou que par l'autorité du légat Wolsey on pro« cédât au jugement de la cause. Que si ce prince trou-

- voit sa conscience blessée de son mariage, il n'avoit

LIVEE CENT TRENTE-DEUKIEME. 34 qu'à faire rendre une sentence avec peu de bruit. Car, An. 1528. » ajoutoit le pape, il n'y a point de Théologien qui - puisse mieux résoudre que le roi lui-même, si son • mariage est légitime ou non. Aussi tôt que la sen-» tence aura été prononcée, votre maître n'a qu'à se » remarier, & en même-tems il nous priera de lui en-» voyer un légat pour confirmer ce mariage. Nous » aurons beaucoup moins de peine à ratifier toutes - choses après qu'elles seront faires, qu'à terminer » promptement un procès intenté selon l'usage de . notre cour, puisque Catherine protesbera sans doute » contre notre lieu comme non libre, & contre les » juges comme suspects; en ce cas les doix de l'église « veulent que nous défendions au roi de contracter . de nouveau jusques à ce que le procès ait été jugé, - & nous serions obligé d'évoquer la cause à nous. Il » y a outre cela plusieurs formalitez inévitables dans » un procès en cour de Rome, & dont on voit à - peine la fin. Mais si la sentence est donné en Angle-» terre, & que le roi se remarie aussi-tôt, nous ne man-- querons point de raisons pour justifier notre condui-• te, quand nous voudrons confirmer des choses avan-» cées, & alors nous envoyerons à Londres tel cardinal - que le roi d'Angleterre voudra choisir.

C'est ainsi que M. Burnet fait parler le pape à XXXVIII. Si le pape a Casali, mais ce discours ne paroît pas fondé; car conseille au roi pour quoi Henri VIII. n'a-t-il point prosité de cet avis, de se remarier se trouvant tout disposé à suivre un conseil si favo-par provision. rable, ayant même fait consulter en France s'il devoit faire cette ouverture, par l'évêque de Bath, qui étoit son ambassadeur auprès de François I? Quelques auteurs disent qu'Henri regarda cet avis qui lui sut

Ē ij

An. 1528. mandé par Casali comme un piége que le pape sui tendoit, qu'il considéra qu'il n'étoit pas possible de faire juger une telle cause sans bruit, puisqu'il falloit nécessairement que la reine fût oüie, sans quoi il y' auroit une nullité manifeste dans le jugement. En second lieu, s'il eût fait ce qui lui étoit conseillé, il se seroit entierement livré entre les mains du pape, qui, selon l'avis des canonistes, auroit pû refuser de confirmer la sentence du légat, aussi-bien que le mariage qui auroit été contracté en conséquence. Mais il nous faudroit d'autres preuves de ce prétendu conseil du pape à Casali, qui ne me paroît point vraisemblable. On ne laissoit pas d'envoyer tous les jours couriers sur couriers; on faisoit sans cesse de nouveaux projets; à peine une résolution étoit prise, qu'on la changeoit aussi-tôt. On demande que Staphiley, doyen des auditeurs de Rote, qui étoit en Angleterre, soit chargé de la commission pour juger le divorce, & en même-tems on le fait partir pour Orviette, où étoit le pape, & on le charge d'instructions secrettes, & d'ordres publics. Aussi-tôt après Casali reçoit ordre de demander à sa sainteté, qu'un autre légat fût joint au cardinal Wolsey, & qu'il fût sçavant, désintéressé & traitable.

Aussi-tôt que Staphiley sut parti pour Orviette, Staphiley, Gardiner & Fox le roi le fit suivre du docteur Étienne Gardiner séme pour cente cretaire de Wolsey, & d'Edoüard Fox grand aumônier, qui tous deux devoient se joindre au premier, & ne donner aucun repos au pape, qu'il n'eût accordé ce qu'on souhaitoit de lui. Ces trois agents étoient d'un caractère assez dissérent. Staphiley avoit

vieilli dans la cour de Rome, c'étoit un homme dé-

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIEME. 17 fiant, dur & peu traitable, favorablement prévenu An. 1528. pour Henri VIII. & haissant beaucoup Charles V. Gardiner ne connoissoit pas si bien la cour de Rome, mais en récompense il passoit pour un des plus habiles canonistes; il avoit un esprit vif, souple, insinuant, & propre à tous les emplois, dont on le voudroit charger. Fox suivoit assez les sentimens de son prince, & mourut évêque d'Hereford. Leurs instructions portoient de demander pour le cardinal Wolsey une nouvelle commission qui l'établir juge de cette cause, avec pouvoir de casser le mariage du roi, s'il le trouvoit à propos, & néanmoins de déclarer légitime la fille qui en étoit née, de presser le pape de donner une promesse par écrit de ne point révoquer la commission du légat, de demander une bulle qui cassat le mariage du roi, & une dispense pour épouser une autre femme, sans aucune restriction. Enfin les envoyez devoient représenter au pape que Wolsey n'a= voit pas conseillé le divorce au roi, & qu'il n'étoit point auteur des conseils qui avoient engagé sa Majesté Angloise dans cette affaire. Rien n'est plus pressant que la lettre écrite au pape par ce cardinal. Tout ce qu'un esprit inquiet & effrayé est capable d'appeller à son secours s'y trouve ramassé ; la lettre est darrée du dixiéme de Février.

Il mande à sa sainteté, que si elle le regarde nonseulement comme un chrécien, mais comme un cari dinal Wolsey dinal, qui n'a pas deshonoré son caractère, qui a rent au pape toudu quelques services à l'église, qui a toujours été at- voice. taché aux intérêts de sa sainteté, si elle le considére comme un homme zelé pour la justice, soigneux de son salut éternel, elle veüille avoir égard à

An. 1728. ses remontrances, & à ses humbles prieres. » J'ose " assurer, continuë-t-il, que si je ne sçavois pas que ce " que le roi demande est juste & équitable, j'aimerois mieux souffrir tous les tourmens les plus cruels que " de m'en mêler. Mais je ne puis dissimuler que j'ap l » préhende fort que si votre sainteté, toujours pleina de considération pour l'empereur, refuse de nous » accorder une grace appuyée sur les loix divines & . humaines, le roi qui n'a que Dieu & la justice en vûë, n'aille chercher des remedes ailleurs. & no - fasse quelque entreprise d'autant plus préjudiciable » à l'autorité du saint siège, que son exemple pour-» roit être suivi par d'autres. Je vous parle, très-saint » Pere, comme chrétien, comme membre du sacré - college: ni l'intérêt, ni l'affection que je porte au » roi, ni la dépendance où je suis, n'ont aucune parc » à cette lettre : Je ne regarde que la justice & l'équité, » & le trouble que je ressens en moi ne me permet pas d'écrire davantage.

Fox au parc.

Le même jour que cette lettre fut écrite, c'est-à-Gardiner & de dire, le dixième de Février, Gardiner & Fox partirenz pour l'Italie; & quand ils furent arrivez à Orviette. ils trouverent le pape fort embarrassé dans une conjoncture si délicate, & qui ne pensoit qu'à gagner du tems. Il feignit qu'il ne souhaitoit rien avec tant de passion que de satisfaire le roi; mais on ne laissa pas d'entrevoir que la véritable intention de Clément VIII. étoit d'amuser Henri de l'espérance qu'il . favoriseroit son divorce, jusques à ce qu'il se vît en état de prendre des mesures contraires. Ainsi toutes les sollicitations des envoyez ne produissrent rien, la bulle ne fut point expédiée telle qu'on la demandoit.

Livre Cent trents-deuxieme. 40 & tout ce que purent sire Gardiner, Fox & Casali, An. 1928. fut d'obtenir un commissaire qui fût agréable au roi. On en proposa plusieurs, tous cardinaux de beaucoup de mérire, & l'on s'arrêta à Laurent Campege qui étoit déja évêque de Salisbury. Le pape le nomma des le Le cardinel mois d'Avril, & le joignit au cardinal Wolsey pour voyé en Anjuger l'affaire du divorce. Sa commission toutefois n'est l'affaire du dique du fixième de Juin, dantée d'Orvierre. Campege voice. fit tout ce qu'il put pour se dispenser de prendre un em-se par Carolus ploi si délicat, qui le menaçoit ou de la colere de l'em-primée à Bonpereur, ou de la haine du roi d'Angleterre. Pour exculer son refus, il allégua qu'étant incommodé de la goutte, il ne pouvoit entreprendre un si long voyage, mais Wolsey lui sie rant d'instances en le conjurant de ne point perdre de tems, & de se prêter au besoin d'un royaume dans lequel il étoit déja évêque, qu'à la fin il accepta la commission.

C'étoit un prélat recommandable par sa vertu, & par sa science, également agréable aux parties intéresses. Il avoit déja été légat en Angleterre en 1519, pour y lever les décimes contre les Turcs; & il passoit pour le plus sçavant canoniste de son tems, & le plus habile dans les négociations. La France, qui le croyoit un peu attaché à Charles V. ne sut passien aise de ce choix, appréhendant qu'il ne moyennât quelque accord entre l'empereur & Henri VIII.

Aussi voit-on dans une lettre de Jean du Bellay, évê-cette lettre est que de Bayonne, à M. le grand maître & maréchal vei de l'bissoit de France dattée de Londres le dix-huitième de Juin re du divorce 1528, que cet évêque tâchoit de rendre Campege sus-grand, sons. pect au cardinal Wolsey, en lui faisant entendre que pas 136. le pape en l'envoyant en Angleterre, tâchoit de con-

40 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE, '

tenter & les Anglois & les Impériaux, & d'alonger les affaires sous prétexte de la goutte, dont ce cardi-19. Goduvi de nal étoit incommodée. Cependant Campege se dispo-Prasul. Anglic. sa à partir, & le pape lui remit une bulle favorable,

à ce qu'on dit sans preuves, à la cause du roi, en prenant toutes ses suretez pour empêcher que cette bulle ne fût jamais vûë, & qu'on ne pût s'en servir pour la fin du procès. Il recommanda à ce nouveau légat sur tout de ne la faire voir qu'au roi, & à Wolsey, & de la brûler aussi-tôt. Ainsi on n'a jamais sçû précisément ce que contenoit cette bulle: les uns disent que le pape s'engageoit seulement de n'évoquer jamais la cause à Rome, & de confirmer le jugement des légats: les autres disent que cette bulle prononçoit la dissolution du mariage, en cas que les faits énoncez par le roi fussent véritables au jugement des commissaires. Ce dernier sentiment est uniquement fondé sur ce que le roi d'Angleterre témoigna tant de satisfaction de la bulle, & le pape tant de regret de l'avoir donnée, qu'il y a beaucoup d'apparence qu'elle étoit définitive.

Wolfey conçoit de cette affaire.

, (

Mais pendant que Henri VIII. faisoit paroître tant Chagrin que de joye, le cardinal Wolsey étoit pénétré de chagrin; & plus l'affaire du divorce avançoit à Rome, plus ses frayeurs augmentoient, tant il étoit persuadé que de quelque maniere qu'elle tournât, il étoit perdu. Un jour, soit qu'il eût quelques remords plus violens qu'à l'ordinaire, ou qu'il fût honteux de la passion du roi, ou qu'ensin il appréhendat qu'Anne de Boulen, étant sur le trône, ne songeat qu'à le ruiner pour avancer sa propre famille; il alla trouver Henri, & lui représenta le tort qu'il faisoit à sa réputation. Mais

ce prince, qui jusqu'alors avoit eu tant de complai- An. 1528. sance pour lui, le reçut fort mal, & depuis ce tems-là Wolsey ne douta plus de sa disgrace: il eût bien voulu se retirer, s'il eût pû le faire avec sureté; & quoique le pas lui parût glissant, il ne laissa pas de commencer à prendre ses mesures de loin; il sit bâtir par tout, & pour s'attirer l'amitié du peuple, il avança ses sondations autant qu'il put : en même-tems il écrivit au pape comme un homme qui se croyoit absolument perdu, s'il n'avoit pitié de lui. Il écrivit à Casali de prier, de conjurer sa sainteré, de lui accorder une bulle qu'il puisse montrer au roi, & jure par tout ce qu'il y a de plus saint, qu'elle ne sera vûë de personne; qu'il ne prétend point s'en servir pour le jugement du

procès, qu'il veut seulement par-là faire connoître au roi, que sa sainteté est véritablement dans ses intérêts, qu'elle ne l'a point trompé, lorsqu'elle l'a assuré qu'elle fera pour lui tout ce qui est de l'étenduë de sa puissance. Qu'il n'a que ce moyen pour conserver son crédit auprès de son maître; & que si elle lui accorde cette grace, il employera tout, même sa propre vie pour la défense & la gloire de sa sainteté, & pour les avantages

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 41

du saint siège. Comme le pape avoit de grandes obligations à Wolsey, il voulut bien le servir, sans toutefois s'aban-cardinal Camdonner entierement à lui, & c'est ce qui lui sit pren-rerre. dre les suretez dont on a parlé, en accordant cette sanderus lib. bulle. Campege en fut donc chargé, & n'arriva en in lib. 19. Angleterre qu'au commencement d'Octobre, fort incommodé de la goutte, ayant avec lui son second fils Rodolphe, parce qu'il avoit été autrefois marié,

Tome XXVII.

dans le tems qu'il enseignoit le droit à Padouë. Dès

An. 1528. que ce cardinal fur arrivé, Wolsey qui vouloit faire de cette bulle un peu plus d'usage qu'il ne disoit, voulut l'engager à la faire voir à quelques-uns du conseil. Mais quand il se vit pressé là-dessus, il dit, qu'il avoit des ordres très-exprès de ne la montrer qu'au roi & à Wolsey. Henri surpris & indigné d'un tel procédé en sit porter ses plaintes au pape, qui bien loin de blamer le légat, répondit nettement, que Campege avoir fort bien fait de suivre ses ordres; que puisque Wolsey vouloit abuser de sa bonté, il étoit saché de lui avoir accordé cette grace; qu'il avoit encore seslettres; que Casali & Gardiner sçavoient bien à quelles conditions il avoit donné cette bulle; qu'il seroit au désespoir qu'on la montrât à aucun des conseillers, qui pourroient se laisser surprendre & approuver une chose qu'ils auroient crû mauvaise, que le péché en retomberoit sur lui : que sa bulle avoit produit sons effet, & qu'elle devoit être brûlée; qu'il tiendroit constamment ce qu'il avoit promis; que si l'on pouvoit prouver ce qu'on avoit avancé, on n'avoit qu'à juger, & qu'il confirmeroit aussi-tôr la sentence favorable au roi.

née à Campe-Le Grand bift pag. 91.

Plusieurs autres révoquent en doute cette bulle On révoque en du pape Clement VII. Voici comment en parle Mr. le du pape don- Grand, dans son histoire du divorce. • Quelque · idée qu'on se forme du pape Clement VII. il est Le Grand hist ad difficile de comprendre, comment on a pû croire me Lindouze » si long - tems qu'il ait donné une bulle qui cassat » le mariage d'Henri VIII. & de Catherine d'Arra-» gon. Car soit qu'il craignit d'offenser l'empereur, " soit qu'il voulût ménager le roi d'Angleterre, il ne » pouvoit pas prendre d'autre parti, que celui qu'il

Livre Cent trente-deuxie'me. 43 prit, qui étoit de faire durer le procès; & pour empê-. cher Henri de se plaindre, de le prévenir, & de l'a-» vertir que s'il suivoit la procedure ordinaire, il pour-" roit se rebuter de toutes les longueurs qu'il trou-» veroit. Henri, comme on l'a vû, y étoit tout préparé, & avoit déclaré qu'il attendroit bien quatre ou » cinq ans, ainsi il ne demanda pas d'abord qu'on » cassat son mariage, quoiqu'il en eût peut-être le des-• sein. Et lorsque Wolsey allarmé, pria le pape de lui « accorder une bulle qu'il pût montrer à ce prince, • il n'osa pas lui faire une telle proposition. On a » les lettres de ce cardinal, & l'on y voit, aussi-bien - que dans celles de Casali, que si le pape avoit don-» né une bulle qui déclarât nul le mariage d'Henri » & de Catherine, il auroit accordé plus qu'on ne - lui auroit demandé. Or il n'avoit garde de le faire, » puisqu'il se seroit mis en danger de n'être plus maîre de cette affaire, & qu'il auroit eu à craindre, » que le Roi d'Angleterre n'eût suivi l'exemple de " Louis XII. qui ayant appris que Cesar Borgia, » alors légat d'Alexandre VI. avoit une bulle qui - cassoit son mariage avec Jeanne de France, ne vou-" lut pas voir cette bulle, & épousa sur l'heure Anne » de Bretagne, veuve de Charles VIII. Aussi des deux » bulles que l'on produit, l'une porte que le pape con-» firmera la sentence des légats, & qu'il n'évoquera » point la cause, qui étoit ce qu'Henri VIII. appré-» hendoit, & l'autre permet à ce prince d'épouser tel-» le personne qu'il lui plaira, en cas que son mariage » avec Catherine soit déclaré nul. Desorte que le pape » n'étoit engagé à rien par ces deux bulles, dès que e les cardinaux refusoient de prononcer, & lui re-

An. 1528." mettoient leur commission, comme ils firent: aussi " jamais Henri VIII. ne s'est prévalu de cetre bulle: "Il dit seulement dans une lettre que l'on produit, » fur une copie sans datte, & dont on fait voir la » fausseté, que le pape lui a donné une décrétale. " Gardiner, évêque de Vinchester, qui étoit venu de » Rome à Londres avec Campege, & qui depuis fur » encore envoyé vers le pape, pour empêcher que la » cause ne fût évoquée, ne fait aucune mention de » cette bulle dans son traité de la véritable obéissance; où il attaque de toute sa force l'autorité de la cour " de Rome; & de tant de gens qui ont écrit pour » le divorce, depuis 1530, jusqu'en 1533, il n'y en " a eu aucun qui se soir plaint, que le pape air donné " une bulle qui cassat ce mariage, & qu'il l'ait ensuite " supprimée. Les auteurs Ultramontains sont les pre-» miers qui ayent parlé de cette bulle sur un bruit » confus, sans avoir jamais sçû ce qu'Henri ou Wolsey " demandoient au pape; & depuis une erreur popurarellas dans " laire s'est établie, qu'on a eu grand soin d'appuyer. "Varillas dit de même que cette bulle n'est pas vrail'hérésie, tom. " semblable; ce qui est certain, c'est qu'elle n'avança

Phistoire de h in quarto liv. 9. pag. 370.

pas l'affaire.

vaille a s'accommoder avec l'empe-

Guicciard in lib. 19.

Pendant que Campege amusoit le roi Henri en Le pape tra-Angleterre, le pape prenoit des mesures pour faire fon traité avec l'empereur, & cherchoit des prétextes pour se séparer des rois de France & d'Angleterre; depuis que les affaires de France alloient si mal en Italie, que Laurrec étoit mort au milieu de ses troupes, que la peste désoloit son armée, & que l'expédition de Naples avoit si mal réussi. Il se plaignoit que François I. & Henri VIII. ne sui avoient pas tenu

Livre Cent trente-deuxie'me. 45 parole, en lui faisant rendre Ravenne & Cervia, comme ils le lui avoient promis; par-là il vouloit faire en-An. 1528. tendre qu'on ne devoit pas trouver êtrange qu'il me se hâtât pas de contenter le roi d'Angleterre, puisque ce prince négligeoit de lui faire rendre justice par les Venitiens. Il auroit fouhaité, qu'on eût crû que cela seul arrêtoit le jugement de l'affaire; mais de quelque précaution qu'il usat, Henri & François I. furent bien-tôt informez de la négociation que sa sainteté entretenoit en Espagne; ils lui en sirent faire leurs plaintes; mais elle nia constamment qu'elle eût jamais pensé à se départir de la neutralité; & pour dissiper ces soupçons, qu'elle appelloit mal fondez, elle envoya en Angleterre Campana, pour assurer de nouveau Henri de ses bonnes intentions: mais en même-tems elle chargea cet envoyé d'un ordre expres à Campege de brûler la bulle dont on a parlé, & de différer autant qu'il pourroit le jugement du divorce. Campege exécuta sur le champ le premier de ces ordres, & trouva depuis ce tems-là de nouveaux prétextes pour le retardement des procél dures.

La conduite de la reine Catherine y contribua; XIVII. Catherine, elle ne négligeoit rien pour engager l'empereur, & reine d'Angle-l'Archiduc Ferdinand ses deux neveux à la protéger : s'adrefiere, s'adrefielle se plaignit à eux de la conduite du roi, & encore à à Ferdinand. plus de celle de Wolsey, leur donna avis de toutes les dissicultez qu'on formoit contre son mariage, & demanda leur assistance & leur conseil. Ils reçurent avec joie cette occasion d'embarrasser le roi Henri, & conseillerent à Catherine de ne jamais consentir à entrer en religion, & de ne se point relâcher de ses

F iij

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

droits; ils lui manderent encore qu'ils avoient assez de pouvoir à Rome pour lui faire rendre justice, & qu'au pis aller, si l'on en venoit aux extrémitez, ils scauroient toujours soutenir les intérêts de sa fille.

10. pag. 12. 6

Cavendich. c. Catherine appuyée sur ces promesses, refusa constamment le divorce, & continua de vivre avec le roi comme auparavant, sans paroître ni plus grave, ni plus triste, & ayant toujours avec lui même lit, & même cable. Campege de son côté ne cessoit d'exhorter le roi, de la part du pape, de ne point quitter la reine, eu égard au tort qu'il feroit par-là à sa répu-Campege ex-horte Catheri- en avoit reçu du pape, de se séparer volontairement

volontairement du roi.

tation, & aux guerres qu'il auroit à soutenir contre l'empereur. Mais voyant que ce prince ne se rendoit point à ses raisons, & craignant les suites d'une telle affaire, il conseilla à Catherine, suivant l'ordre qu'il ne à se séparer d'Henri, & de se retirer dans un monastere. Mais comme il est dissicile de quitter une couronne, quand on a droit de la porter, & de renoncer à sa liberté, quand on croit pouvoir en joüir, Catherine n'écouta point ces propositions. Le vingt-septiéme d'Octobre, les deux légats appréhendant de plus en plus les conséquences de sa fermeté, viprent la trouver, accompagnez de l'archevêque de Cantorbery, de l'évêque de Londres, & d'autres prélats, & la folliciterent de nouveau d'entrer dans un couvent; mais elle leur déclara nettement, que puisqu'on pensoit à la faire entrer par force, dans un lieu où son inclination l'auroit assez portée si on l'eût laissé agir librement, elle maintiendroit tant qu'elle auroit de vie, le mariage auquel Dieu l'avoit appellée; elle ajouta que les juges qu'on lui avoit donnez lui étoient suspects, qu'ils

Livre Cent trente-deuxieme. 47 avoient été obtenus sur un faux exposé, qu'ils lui An. 1528, étoient contraires, sur tout Wolsey qui ne lui avoit attiré la persécution qu'elle souffroit, que parce que l'empereur n'avoit pas agi pour l'élever à la papauté, qu'ainsi elle les récusoit; enfin qu'elle ne pouvoit se désister de ses poursuites, sans faire un tort irréparable aux droits de sa fille, qui lui étoient beaucoup plus chers que les siens; elle demanda cependant un consoil, & on lui permit de faire venir de Flandre un procureur. un avocat & un conseiller, qui vinrent en effet en Angleterre, mais qui n'y demeurerent pas long-tems, parce qu'on craignit que leur présence n'excitât les

Anglois à la révolte, à cause des mauvais traitemens

qu'on faisoit à la reine.

Pour faire voir la justice de ses prétentions, Catherine produisit la copie d'un bref, qui contenoit Nouveau bres une dispense plus ample que celle de la bulle, sur la produit sur son mariage. quelle les légats vouloient juger cette affaire, & qui réparoit tous les défauts de cette bulle. Le pape disoit dans la préface de ce bref, qu'Henri & Catherine lui avoient exposé, qu'ils souhaitoient se marier ensemble, pour conserver la paix entre les deux rois, qui sans ce mariage seroient toujours divisez, & que pour cet effet, ils lui demandoient la dispense dont ils avoient besoin; & dans le corps du même bref, le pape ajoutoit que, vû les raisons des exposans, il accordoit à Henri la permission d'épouser Catherine, quand même cette princesse auroit consommé son mariage avec Arthus, au lieu que dans la bulle il étoit expressément marqué, que suivant la supplique d'Henri & de Catherine, le mariage de cette princesse avec Arthus avoit peut-être été consommé, forsitan: il est

bref, mais elle prétendoit que l'original étoit entre les mains des Espagnols, & ceux-ci disoient eux-mêmes qu'ils le possédoient, & qu'ils l'avoient tiré d'entre les papiers de D. Puebla, qui étoit leur ambassadeur en Angleterre au tems du mariage de Catherine. Pour s'assurer du fait, on écrivit aussi-tôt à l'évêque de Worcester, & au docteur Lée ambassadeur en Espagne, de chercher ce bref en ce pays-là, mais il ne paroît pas que leurs recherches ayent produit quelque chose d'utile, ni que ce bref ait été trouvé; on envoya aussi François Brian & Pierre Vannes à Rome pour le même sujet; & ces deux agens furent suivis par les docteurs Knyght & Benet, qui devoient travailler conjointement avec eux.

L. Propositions que le roi d'Angleterre fait faire à Rome.

Ces derniers envoyez passerent par Paris, où François I. leur donna des lettres, par lesquelles il ordonnoit aux ambassadeurs qu'il avoit à Rome de se joindre

à ceux qui solliciteroient pour Henri.

Etant arrivez à Rome, ils rendirent ces lettres à ceux à qui elles étoient adressées, & chercherent ensuite avec soin dans la chancellerie de Rome le bref, dont Catherine avoit prétendu produire une copie; mais leurs recherches ayant été inutiles, ils firent au pape plusieurs propositions, qu'ils étoient chargez se-cretement de faire; & pour cet esset, ils firent comme s'ils parloient d'eux-mêmes. Elles tendoient principalement à trouver des expédiens pour terminer l'affaire du divorce. Ils en proposerent plusieurs sur lesquels ils consulterent, sous des noms supposez, les plus célébres canonistes de Rome, pour sçavoir s'ils étoient praticables. Pour les faire goûter au pape, ils lui promirent

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 49
mirent que le Roi d'Angleterre & celui de France, feroient garder par deux mille hommes, Ravenne & Cervia, dont il demandoit la restitution aux Venitiens, qui
la lui resussient.

Cette garde de deux mille hommes pouvoit bien mettre obstacle aux desseins, que les Venitiens eus-Autres proposent pû avoir sur ces deux places, mais ne les remet-par les entoit pas entre les mains du pape, comme celui-ci le viil. souhaitoit. Les envoyez sentoient bien, qu'une telle proposition ne le satisferoit pas pleinement, c'est pourquoi ayant envie de la faire passer, ils lui représenterent en même-tems, qu'il devoit se désier de l'empereur plus que jamais, & ne point penser à traiter avec lui, parce que le dessein de ce prince étoit de le faire déposer comme bâtard, d'élever en sa place le cardinal Quignonés, qu'on appelloit de Angelis, & de se saisse de tout l'état eccléssastique; qu'ainsi le moyen de se soutenir, & de se défendre contre ces pernicieux projets, c'étoit de demeurer toujours uni aux rois de France & d'Angleterre, & d'accepter les secours que ces princes lui offroient. Après avoir fait au pape ces propositions, ils lui demanderent comme d'eux-mêmes, si supposé que la reine entrât en religion, il donneroit dispense au roi pour un nouveau mariage, & ne légitimeroit pas les enfans des deux lits: ou bien, supposé que la reine ne voulût pas se faire religieuse, à moins que le roi ne sit la même chose, sçavoir, si après que la reine auroit fait ses vœux, sa sainteté dispenseroit Henri des siens, & ne lui accorderoit pas la liberté de se remarier. Et comme Clement VII. étoit d'un naturel fort timide, ils lui sirent entrevoir que s'il n'étoit pas favorable à Tome XXVII.

Histoire Ecclesiastique,

Henri, il pouvoit compter que l'Angleterre étoit per-An. 1528. duë pour lui, & que les Anglois étoient déja tout dis-

posez à se soustraire au saint siège.

Réponse du pape aux envoyez du roi d'Angleterre.

Le pape répondit en gémissant, qu'il se trouvoit entre l'enclume & le marteau, que de quelque côté qu'il se tournât, il ne voyoit que des précipices, & qu'il ne mettoit son espérance que dans la protection de Dieu, qui n'abandonneroit pas son église. Qu'au reste il avoit fait pour le Roi d'Angleterre plus que ce prince ne pouvoit raisonnablement attendre, en commettant le jugement de sa cause à deux légats, qui lui étoient dévouez. Que non content de cela, il le preffoit de faire encore davantage, & de passer par-dessus les regles, que l'église avoit accoutumé d'observer en pareille occasion, & de lui sacrifier ouvertement l'empereur, l'archiduc son frere, la reine Catherine, l'honneur, la dignité & les intérêts du saint siège. Que c'étoit lui demander trop, & que du moins le roi devoit souffrir que cette affaire passat par le jugement des légats, qui avoient été commis à cet effet. Que ce n'étoit pas sa faute, si elle avoit été retardée, & que si c'étoit par la négligence de Campege, ce légat avoit agi contre ses ordres. Cette réponse fit assez comprendre aux envoyez ce que le pape pensoit, aussi sirent-ils entendre au roi qu'il ne devoit rien attendre de lui, & que toute la ressource qui lui restoit, étoit de faire incessamment juger l'affaire par les légats.

En effet le pape qui voyoit les affaires de France ment VII. pan- entierement ruinées en Italie, craignoit plus que jache du côté de Charles V. mais d'offenser Charles V. & il ne le dissimuloit pas. Campege disoit publiquement en Angleterre que

Livre Cent trente-deuxie'me. 51 tant que les impériaux seroient les plus forts en Italie, An. 1528. & qu'on ne feroit point raison au pape de Ravenne & de Cervia, on ne devoit guéres attendre de grace de sa sainteté. Et l'on n'en douta plus, lorsque l'on vit arriver à Londres Vincent Casali, cousin germain du chevalier, & du protonotaire du même nom, avec une grande lettre de ce dernier, où il rendoit un compte fort exact de tout ce qui s'étoit passé entre Clement VII. & lui au sujet de cette bulle secrete, dont il faisoit tant de bruit, & qu'on prétendoit avoir été brûlée sur un ordre que le protonotaire Gambara en apporta en même-tems à Campege, quoique toutes les dépêches qu'on a de ce tems-là, fassent bien mention de l'arrivée de Casali & de Gambara, & ne disent rien de cette bulle.

Pendant que le roi d'Angleterre pensoit à son divorce, le cardinal Wolsey s'occupoit avec beaucoup Wolsey obde soin aux fondations d'Oxford & d'Ipswich, & tient la sup-pression de trouvant qu'elles étoient très-agréables, tant au roi pluseurs moqu'à tout le clergé, il résolut de n'en point demeu- sasser pour fon collège. rer là, mais de supprimer d'autres couvents, d'ériger de nouveaux évêchez, & de convertir des abbayes en cathédrales. Tout cela fut proposé dans le college des cardinaux qui en approuverent le dessein, comme on le voit par une lettre de Casali du trensiéme d'Octobre. Wolsey demanda encore pouvoir de faire la visite de tous les couvents d'Angleterre; & le quatriéme de Novembre, le pape lui en expédia la bulle. Cependant il eut peine à la lui accorder; car quand Gardiner lui eut dit, que la suppression qu'on lui demandoit étoit nécessaire, & qu'il falloit qu'on la sît, le saint pere sut quelque tems à rêver,

Histoire Ecclesiastique,

Au, 1528. n'osant peut-être irriter de nouveau les religieux? Néanmoins comme il causoit assez de chagrin au roi par ses délais, il tâcha de le consoler d'ailleurs en accordant à son favori tout ce qu'il lui demandoit en faveur de ses fondations.

le gouvernement de son royaume.

En Ecosse les affaires changerent entierement de Jacques V. roi face dans cette année; la reine Marguerite, qui avoit fait casser son mariage avec le comte d'Angus, s'étoit remariée avec Henri Stuart, & le forma un puissant parti. Mais ce qui l'inquiétoit, étoit de voir toujours le roi son fils sous la tutelle du comte d'Angus, de George Douglas son frere, & d'Archibald leur oncle, qui gouvernoient absolument. Pour s'en défaire, elle sit insinuer au roi de s'échapper & de se retirer à Sterling. Le prince exécuta ce dessein, & sçut si bien prendre son tems, qu'il se sauva, & sit publier à Sterling une défense de reconnoître les Douglas pour régens, & en même-tems leur défendit de s'approcher de la cour. Le comte d'Angus sit quelques tentatives pour remettre en son pouvoir la personne du roi; mais il ne put réufsir. Les Douglas firent des courses jusqu'aux portes d'Edimbourg sans aucun succès; le jeune prince y assembla son parlement le quatriéme de Septembre, & s'y rendit lui-même. Là on rendit un arrêt, par lequel les biens des Douglas furent confisquez. Henri VIII. envoya au roi ses ambassadeurs pour faire la paix, mais le tout se termina à une tréve de cinq ans, qui fut concluë à Barvich, & signée le quatorzième Décembre 1528. Par un article séparé, les Douglas pouvoient être reçus en Angleterre, à condition qu'ils livreroient à leur souverain, les places qu'ils tenoient en Ecosse, & que s'ils renLIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 53 troient dans le royaume, & y commettoient quelques An. 1528. désordres, Henri seroit tenu de les réparer comme s'ils

avoient été commis par ses propres sujets.

Le célébre Erasme, qui étoit toujours l'objet de Lvi. l'admiration de tous ceux qui le connoissoient bien, tre Erasme & & de la contradiction de ceux, à qui sa franchise & Eppendors.

Erasm. epist. son mérite déplaisoient, etoit encore en amerena pag. 19. 40. avec un nommé Eppendorf, gentilhomme allemand, & epist. 46. son mérite déplaisoient, étoit encore en différend 53- lib. 30qui seroit aujourd'hui fort inconnu dans la républi- 1633. que des lettres sans ce démêlé avec Erasme: voici ce qui y donna occasion. Ulric Hutten poëte des plus mordans, & des plus satyriques, étoit venu à Basse en 1524. malade & manquant de tout, & fit dire à Erasme, par Eppendorf, qu'il souhaitoit de le voir. Erasme que cette visite pouvoit rendre odieux, & qui craignoit que cet homme, qui n'avoit point de retraite, ne vînt se loger chez lui, pria Eppendorf d'engager honnêtement Hutten à ne lui point rendre de visite. Hutten prit cette excuse d'abord en assez bonne part, cependant il sit de nouvelles tentatives pour voir Erasme, & n'ayant pû y réüssir, il se retira à Mulhausen fort irrité de ce refus. Pour s'en vanger, il sit contre Erasme un écrit assez sanglant, qui ne fut pas sans réponse. Eppendorf prit le parti de Hutten avec chaleur, ce qui fâcha beaucoup Erasme qui avoit regardé ce gentilhomme comme son ami, & qui ne voyoit pas d'ailleurs quel intérêt il avoit à se ranger du côté de Hutten. Une telle conduite lui fit beaucoup de peine, il s'en plaignit, mais on envenima ses plaintes, & l'on rapporta même à Eppendorf, qu'Erasme avoit écrit contre lui au prince George de Saxe. Quoiqu'il n'y eût aucune preuve de la vérité

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1528, de cette accusation, le gentilhomme irrité vint à Basse, & voulut entreprendre Erasme en justice. Des amis communs se mélerent de les réconcilier; Eppendorf vint chez Erasme, où se trouverent Rhenanus & Berus, qui devoient entendre les plaintes de part & d'autre, & tâcher de les assoupir. Le gentilhomme supposant toujours la vérité de la lettre, demanda 1°. Qu'Erasme la retractât solemnellement. 2°. Qu'il lui dédiât un livre, dans lequel il réparât son honneur. 3°. Qu'il écrivît en sa faveur au duc de Saxe. 4°. Que pour réparer l'injure qu'il lui avoit faite, à ce qu'il prétendoit, il fût obligé de donner aux pauvres trois cens ducats, c'est-àdire, cent pour ceux de Basse, & deux cens pour ceux de Strasbourg. Erasme répondit qu'il désavouoit la lettre dont il étoit question, comme ne l'ayant jamais écrite; mais que cependant s'il avoit fait ou dit quelque chose qui l'eût chagriné, il étoit prêt de lui écrire pour l'appaiser, & même de lui dédier un livre; qu'il écriroit de même en sa faveur au duc de Saxe; mais que quant à l'argent, dont il parloit, il étoit plus à propos qu'on n'en dît rien, de peur qu'il ne semblat que c'étoit pour cela que son adversaire avoit intenté ce procès. Eppendorf fut content des deux premiers offres d'Erasme, mais il persista sur la somme qu'il exigeoit.

Trois jours se passerent en contestation sur ces due contre E-griefs, & enfin l'on s'en tint à la décisson de deux argasme, en fa-Bitres, qui furent Bonisace Amerbach, & Rhenanus, Voici la sentence qu'ils prononcerent en présence de Louis Berus, & de Henri Glarean. « Parce que vous » nous avez laissé la décision de votre dissérend, dans

Livre Cent trente-deuxie'me. 55 a la vue de vous réconcilier en véritables amis, il nous An. 1528. » a semblé qu'Erasme, pour éviter tout chagrin, & » rétablir une paix chrétienne entre vous, devoit exé-» cuter les deux premiers articles dont il est convenu, » & quant au troisième, il donnera seulement vingt » florins pour le soulagement des pauvres, qui seront » distribuez au gré des arbitres, sans toutesois que ce » jugement puisse notter aucune des deux parties, enof forte qu'il n'y ait plus entr'elles ni plaintes, ni soupv cons, & que s'il y a quelque dispute, ce soit en fait » d'amitié & de bienveillance, en oubliant tout ce qui s'est passé, comme s'il n'y avoit rien eu de dit ou de • fait. Henri Eppendorf supprimera ce qu'il aura écrit » contre Erasme. Fait à Basse le lendemain de la sête « de la Purification 1528. Les parties acquiescerent à cette sentence, & s'embrasserent en signe de réconciliation. Le lendemain on les fit dîner ensemble, mais peu s'en fallut que la guerre ne recommençât; car Eppendorf à l'issuë du repas, ayant averti Erasme de tenir prête la lettre qu'il avoit promis d'écrire au duc de Saxe, & Erasme ayant répondu qu'il n'écriroir qu'au chancelier, il s'éleva entr'eux une très-forte contestation, & ils se séparerent ce jour-là très-peu satisfaits l'un de l'autre.

Le lendemain Erasme écrivit au prince, & envoya sa lettre ouverte à Eppendorf, qui en su content. Bien-tôt après il courut des bruits désavantageux à Erasme, comme s'il eût consenti à un accord qui le slétrissoit. Eppendorf lui-même, & les Luthériens publierent, qu'Erasme avoit été honteusement condamné, & obligé de subir des conditions très-dures pour un honnête-homme. Erasme voyant cette mauvaise

Histoire Ecclesiastique,

mi libellum cui lis admonitio,

foi, fit un écrit pour apprendre comment la chose. \*Ad D. Eraf- s'étoit passée, '& les raisons qu'il avoit euës d'acquiesmi Roteroda- cer à la sentence. \* Cet écrit est intitulé, avertissement zitulus, adver- contre le mensonge; il fut aussi-tôt réfuté par Eppenfus menda-eium & obtre-dorf, qui expose dans sa réfutation, que depuis l'ac-Etationes uti- cord il fut averti qu'Erasme continuoit de le décrier, justa querela. mais qu'il n'en voulut rien croire, jusqu'à ce qu'on lui eût montré des lettres, où Erasme le traitoit de menteur insigne. Eppendorf apprend dans cet écrit, qu'ilétoit de Fribourg, ville de Misnie, qu'il étoit sorti de son pays pour s'avancer dans les sciences, qu'il avoit été disciple du fameux Zadius, professeur en droit, qu'il avoit fait un long séjour à Strasbourg, & qu'il étoit demeuré neutre entre les factions violentes, que la prétendue réformation de Luther avoit excitées dans l'Allemagne.

Le sacré college ne perdit cette année qu'un car-LVIII. Mort du cardinal. C'étoit Christophe Numali, natif de Forli. Ciaconius in Comme il avoit beaucoup d'esprit, des ses jeunes anwitis pontif. nées il s'appliqua à l'étude, & y fit de grands protom. 3, pag. 394. Luc Wa- grès; mais dégoûté du monde, il entra dans l'ordre 394. Luc Waminorum. de saint François, où il étudia avec tant de soin la Gaspar. Longelin in Elog. philosophie & la théologie, qu'il reçut le boncardinal. ord. net de docteur, & fut fait professeur; & comme minorum. Ferd. Vghel. il joignit une grande piété à sa profonde érudition, in addıt. ad Ciacon & in on l'établit d'abord commissaire en cour de Rome Italia facra. Aubery vie des pour les affaires de son ordre, ensuite vicaire génécardinaux.

ral, & enfin il fut élu général dans un chapitre. Le roi de France l'aima beaucoup, & selon Ciaconius, Louise de Savoye, mere de François I. le choisit pour son confesseur. Leon X. le créa cardinal le vingtsixième de Juin 1517. avec le titre de saint Barthe,

lemy

Livre Cent trente-deuxie'me. 57

Iemy en l'isle, qu'il changea pour celui de sainte Ma-An. 1528.
rie in arâ cali. Il sut ensuite évêque de Segnia & d'A-ratro, & sit un voyage en France depuis sa promotion.
Il étoit à Rome, lorsque cette ville sut prise par les Impériaux, & reçut beaucoup de mauvais traitemens des soldats Luthériens, qui n'ayant rien trouvé chez lui, parce qu'il vivoit dans un grand détachement, s'en prirent à sa personne. Après le sac de Rome, il se retira à Ancone, où il mourut le vingt-troissème de Mars de cette année 1528. Peu de tems après son corps sut porté à Rome pour être enterré dans l'église dont il portoit le titre.

Jacques Wimphelinge mourut aussi le dix-septiéme de Novembre de la même année à Shlestar, où il ques Wimpheétoit né l'an 1449. Après avoir étudié les humanitez inge. sous Dongiberg Vestphale, recteur du college de caralog. Shlestat, il alla continuer ses études à Fribourg, en-chronic. Cilisuite à Bâle, à Heidelberg & à Erford, où il s'appli- Lilius Giral qua au droit canonique, & à la théologie: mais ses dus dialog. 2. principaux talens consistoient dans l'éloquence & temporis. dans la poesse, où il réussit assez bien pour ce tems-là. seript. ecclesia-En 1494. il fut appellé à Spire pour y prêcher, & il ficis. s'acquitta de ce ministere avec réputation jusqu'à ce p. 10. Bibliot. qu'il se retira entierement du monde. Il eut pour com- des aut. ecclepagnon de sa retraite Christophe d'Usenheim son sont a au 16. ami, qui étoit aussi un homme d'une vie exemplaire, se suivantes, mais qui fut obligé de quitter sa retraite, pour se laisser imposer le pesant fardeau de l'épiscopat. Wimphelinge plus heureux demeura dans la solitude, suivant Jesus-Christ pauvre, & travaillant chaque jour à se sanctifier de plus en plus : ce genre de vie ne l'empêcha pas d'expliquer les livres saints à Heidelberg, &

Tome XXVII,

An. 1528. de composer des écrits pour l'instruction des enfans; & pour exhorter les prêtres à mener une vie pure & sainte. Il dirigea aussi quelques jeunes gens dans leurs études, comme Volfang de Levestaing, & Jacques Sturmius, & ses deux neveux Jacques Spigelius & Jean

Maïus, qui furent tous de grands hommes.

Comme il reprenoit librement les défauts des eccléssastiques & des moines, il fut exposé aux traits de leur indignation. Les religieux Augustins le firent citer à Rome, quoique déja fort âgé & incommodé d'une descente, sur ce que dans un de ses ouvrages il avoit dit que saint Augustin n'avoit pas été moine avec une grande barbe, couvert d'un capuchon, & ceint d'une ceinture de cuir, comme ces religieux le représentoient. Tritheme sui conseilla de ne point s'ingérer dans ces fortes de disputes, parce qu'il importe peu, lui dit-il, que saint Augustin air été en robbe ou en capuchon. Wimphelinge n'alla point à Rome, mais il fit une apologie de ses sentimens & de sa conduite 💂 qui fut fort goûtée, & Conrade Peutinger d'Ausbourg, & Jacques Spilegius se chargerent de défendre sa cause à Rome; ce qu'ils firent avec tant d'applaudisfement, que Jules II. termina cette affaire d'une maniere qui fit honneur à Wimphelinge. Comme ce sçavant homme étoit très - attaché à l'unité de l'église, il fut sensiblement assligé des troubles & des divisions que la secte de Luther causa, & le chagrin qu'il en conçut abrégea ses jours. Ses deux neveux Jacques Spigelius & Jean Maïus furent depuis conseillers de l'empereur.

Il a composé un grand nombre de livres, tant en Wimphelinvers qu'en prose sur des matieres ecclésiastiques, &

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. sur des matieres profanes; le catalogue en est rapporté An. 1528. dans la préface d'un discours qu'il a fait sur le saint Esprit, publié par Regnian Philosius à Strasbourg en 1516. Voici ce dont il est fait mention dans ce catalogue. Un traité de l'instruction & de l'éducation des enfans, les élégances de la langue latine, un abrégé de réthorique, trois livres en vers élégiaques de la triple pureté de la Vierge, un livre de la pureté avec son apologie, un traité de la frugalité contre les gens chargez de prébendes; un abrégé des affaires d'Allemagne, le traité de la jeunesse, une apologie pour la république chrétienne, des traitez sur l'histoire d'Allemagne, des notes sur les hymnes ecclésiastiques, un abrégé des quatre évangiles, outre ses lettres, ses poëmes, ses histoires, un soliloque en l'honneur des princes & des grands d'Allemagne, des offices de la Vierge & de saint Joseph, des statuts synodaux qu'il dressa par ordre de l'évêque de Basse, & plusieurs opuscules. On lui attribue encore un traité des louanges de l'église de Spire, un autre des évêques de Strasbourg, & la vie de Dieter archevêque de Mayence. Il a encore écrit un autre traité intitulé, la concorde des curez, & des freres mendians, dans lequel il rapporte les erreurs grossieres d'un certain moine nommé Martin de Hanau qui avoit avancé mille impertinences contraires à la pudeur & à la religion. Il y blâme les réguliers, de se donner la liberté de juger des séculiers & de les condamner. Enfin il exhorte les curez à ne pas médire des ordres religieux, à ne les pas mépriser, & à ne les pas persecuter; il oppose la vie des anciens moines à celle des nouveaux, & veut que les curez & les moines soient unis pour travail-

An. 1528. ler de concert au bien de l'église.

Son traité de la pureté, est le plus éloquent, & le plus utile de ses ouvrages; il l'adresse à Sturmius, & s'y justisse du reproche qu'on lui avoit fait de n'avoir composé son apologie pour la république chrétienne contre les bénéficiers, que parce qu'il n'avoit pu avoir de bénéfices. Il dit qu'il avoit refusé deux prébendes, que Berthold archevêque de Mayence lui avoit offertes, qu'il détesteroit toute sa vie cet abus d'avoir souvent trois ou quatre églises dans une même ville, plusieurs prébendes, dignitez ou personats, & quelquefois d'en posséder encore d'autres sous le nom de personnes interposées. Il ajoute qu'il a connu des gens qui avoient jusqu'à vingt-trois & vingtquatre bénéfices. Il traite ensuite de la pureté des prêtres, & prescrit les remedes pour entretenir cette vertu. Il s'y plaint d'un homme qui avoit été longtems de ses amis, & qui l'avoit accusé devant Raymond légat du pape, d'être ennemi des ordres religieux. Il se défend contre cette calomnie, il proteste qu'il aime, & qu'il estime tous les bons religieux, mais qu'il ne peut avoir les mêmes sentimens pour certains moines, qui n'ont de religieux que le capuchon & la couronne, qui sont pleins d'orgueil & d'ambition, qui séduisent le peuple en prêchant une voye facile pour aller au ciel, qui enseignent qu'on ne doit faire qu'une legere pénitence pour de grands péchez, qui flattent les riches, qui abusent des religieuses, qui médisent de tous les théologiens séculiers, & qui n'épargnent pas même Gerson. Il blâme ceux qui employent les revenus ecclésiastiques au luxe ou à la bonne chere, au lieu de nourrir les pauLIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 61 vres, & remarque qu'il faut peu de choses à un hom-An. 1528. me, & qu'un prêtre peut vivre honnêtement d'un revenu médiocre.

C'est dans ce même ouvrage qu'il traite en passant la question du monachisme de saint Augustin, en foutenant qu'il n'a été ni hermite, ni moine mendiant, ni bénédictin, parce que s'il avoit fait profession, il n'auroit pas manqué d'en parler dans les livres de ses confessions. Il ajoute que Possidius auteur de sa vie, ne l'auroit pas loué de n'avoir point fait de testament, parce que s'il avoit été moine, il n'en pouvoit faire, ainsi ce ne seroit pas un éloge pour lui de n'en avoir point fait. Il allegue cinq choses qu'on pouvoit lui opposer. 1. Qu'il est dit, que ce saint quitta toutes choses. 2. Qu'il établit un monastere dans son église. 3. Qu'on le peint avec un capuchon. 4. Que l'on a trouvé dans une église de la Vierge, bâtie du tems de Sixte IV. une figure de marbre, sur laquelle il y avoit une épigrame qui montroit que c'étoit la figure d'un hermite de saint Augustin. 1. Qu'on a des sermons de saint Augustin adressez aux hermites. Mais toutes ces raisons paroissent frivoles à Wimphelinge; & il répond aisément que saint Augustin a quitté effectivement le monde, c'est-à-dire, sa famille & ses biens, mais qu'il y a renoncé volontairement & sans embrasser le monachisme. Que l'on mene une vie religieuse avec un habit séculier; que le capuchon que ses peintres lui donnent, est de leur invention; que la statuë de marbre de l'hermite est une fausseté & une supposition, & qu'elle n'est pas si ancienne qu'on le dit; que les sermons aux hermites ne sont point de saint Augustin

H iii

évêque d'Angleterre.

Son traité des hymnes & des proses de l'église est très-curieux. Il rapporte l'origine des premieres à saint Ambroise, qui persecuté par l'impératrice Justine, mere de Valentinien, & étant obligé de demeurer nuit & jour avec son peuple dans l'église, lui faisoit chanter des hymnes pour dissiper ses ennuis, comme le rapporte saint Augustin dans le neuvième livre de ses confessions. Il expose les dissérentes sortes de vers dont les hymnes sont composées, & en marque les auteurs. A l'égard des proses qui se chantent avant l'évangile à la messe, il dit que l'usage en est plus récent; que ce sont les Allemans qui l'ont inventé. Toutes les œuvres de Wimphelinge montrent par tout un esprit libre & aisé qui aimoit la vertu, qui haissoit & reprenoit le vice, qui souhaitoit la réforme des mœurs, sans donner en aucune maniere dans les nouveaurez des hérétiques, étant très-attaché à la doctrine de l'église, & très-sensible aux maux qui ravageoient l'Allemagne son pays, & qui ne firent qu'augmenter dans la suite.

Ce fut pour arrêter ces maux, que l'empereur fut Diéte tenue à obligé de convoquer une diéte à Spire. Les nécessites Cochlans de de la tenir étoient encore plus pressantes, parce que att. & script. le danger étoit plus évident; car outre les grands pro-Lutheri hoc no pag. 197. grès, que le Luthéranisme faisoit dans l'empire, ses provinces étoient menacées d'une prompte irruption comment. lib. 6. p. 190. des Turcs, qui s'étoient déja rendus maîtres de Bude, Bzou. an. 7529. 2. 47. & qui se flattoient d'être bien-tôt maîtres de toute la Hongrie. La diéte commença le quinziéme de Mars de l'an 1529, elle fut fort nombreuse, Ferdinand

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 63
qui y présidoit en la place de l'empereur, s'y trouva accompagné de tous les princes & députez des états de
l'empire. L'électeur de Saxe y avoit amené Melanchton; & le pape ne manqua pas d'y envoyer Jean Thomassin, comte de la Mirande, avec charge d'exhorter
les princes à la guerre contre le Turc.

La premiere chose à laquelle on s'appliqua, fur d'y traiter des affaires de la religion, sur lesquelles on disputa long-tems & avec beaucoup de chaleur. Le but des Catholiques étoit de désunir l'électeur de Saxe & les autres princes des villes impériales, c'est-à-dire, les Luthériens d'avec les députez des villes, qui avoient embrassé la doctrine de Zuingle, & des autres sacramentaires touchant l'eucharistie; & peut-être en seroient-ils venus à bout, si le Landgrave de Hesse n'eûr prévenu cette division, en leur remontrant à tous que la différence n'étoit pas assez grande entr'eux pour se séparer, & qu'il étoit aisé de les concilier ensemble; au lieu que s'ils se partageoient, les Catholiques se voyant les plus forts, ne manqueroient pas d'en tirer avantage. On se rendit à ses raisons, ou plutôr l'antipathie entre les Luthériens & les Zuingliens n'éclata pas alors; & Ferdinand fit appeller les députez des villes impériales en particulier le cinquiéme d'Avril, & leur fit des reproches assez vifs, d'avoir fair plusieurs changemens contre l'édit de l'empereur, & les exhorta fort à consentir aux reglemens qu'on vouloit établir, de peur que leur partialité ne rendît la diéte inutile, & qu'on ne se séparât sans avoir rien fait.

Les députez lui répondirent que les changemens qu'ils avoient introduits, ne préjudicioient en aucune manière à l'autorité de l'empereur; qu'ils ne deman-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

sa majesté impériale, & accepter la convocation d'un concile.

Le sujet des plaintes de Ferdinand, étoit que le La messe est abolie à Stras- vingtième de Février, environ un mois avant la tenuë ourg. Sleidan. 1. 6. de la diéte, ceux de Strasbourg avoient fait un decret, signé par le conseil de trois cens, par lequel ils abolispag. 192. soient la messe, jusqu'à ce que leurs adversaires fissent voir que ce sacrifice étoit un culte agréable à Dieu; ce decret fut publié par l'ordre du sénat dans toute l'étenduë de sa jurisdiction, pour être observé par tous ses sujets. Et le sénat ensuite en donna avis à l'évêque, qui reçut cette nouvelle avec beaucoup de chagrin, mais qui fut contraint de la prendre en patience. Wolfgang Capiton, & Martin Bucer, dont les sentimens prévaloient à Strasbourg, furent les moteurs de ce decret.

LXIII. fitato.

La messe fut encore abolie à Basse à peu près dans On fait la mê-le même tems, sur la demande des citoyens, qui, sur le refus du sénat, s'assemblerent dans l'église des cordeliers le huit de Février, & s'emparerent des lieux publies de la ville, pour obliger les sénateurs qui favorisoient le parti des Catholiques, à se démettre de leurs charges; & fur le refus qu'on leur en fit, ils prirent les armes, abattirent les images & les statues des Saints, les brûlerent, obligerent le sénat à déposer douze conseillers, parmi lesquels étoient Henri Meltinger & Luc Ziegler, & à faire un decret par lequel la messe & les images seroient abolies dans toute l'étendue de sa jurisdiction. Le douzième Février le conseil des deux cens soixante approuva le decret du sénat: une pareille conduite fut le sujet des reproches que

μr

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 65 Ent Ferdinand aux députez des villes impériales dans la An. 1529. diéte de Spire.

On y contesta long-tems pour remettre en vigueut l'édit de Wormes: Ferdinand vouloit qu'on s'en tînt à son exécution, & sit exclurre de l'assemblée le député de Strasbourg, qu'on nommoit Daniel Miége. Les autres villes que cette conduite regardoit, intercederent pour lui, & requirent qu'on observat les coutumes de l'empire, qui ne permettoient pas qu'on troublât les députez dans leurs droits, jusqu'à ce que le différend eût été terminé dans un concile libre & légitime; sans quoi ils refuseroient absolument de contribuer aux frais de la guerre contre les Turcs. Mais toutes leurs remontrances furent inutiles; le député de Strasbourg ne fut pointe rétabli; & pour trouver quelque forme d'accommodement, on fit à la pluralite des voix le treizième d'Avril un nouveau decret pour expliquer celui de la précédente diéte de Spire, par lequel il étoit ordonné, que pour ce qui regardoit l'exécution de l'édit de Wormes, les membres de LXIV. Edit de la dié-l'empire se gouverneroient de maniere qu'ils pussent se de Spire. !! rendre compte de leur conduite à Dieu & à l'empe-conc. lib. 2. c. reur. & pour réprimer l'abus qu'on en avoit fait, en 8. Sleidan. lib. 6. prenant occasion par-là de soutenir toutes sortes de p. 19. Cochlone nouveaux dogmes, par le mauvais sens qu'on lui avoit

Le nouveau decret ordonnoit 1°. Que dans les lieux où l'on a reçu l'édit de Wormes contre le Luthéranisme, il ne sera permis à personne de changer de créance, & que l'on continuera à observer cet édit, en y obligeant pareillement le peuple jusqu'à la tenuë du concile que l'empereur fait espérer bien-

Tome XXVII.

donné.

66 Histoire Ecclesias Tique,

tôt. 2°. Que dans les endroits où l'on a embrassé la nouvelle religion, qu'on ne peut quitter sans un danger évident de sédition, on y pourra persister dans les mêmes pratiques, jusqu'à ce qu'on ait assemblé le concile. 30. Que dans ces endroits-là l'on ne pourra abolir la messe, ni empêcher que les Catholiques ne jouisfent du libre exercice de leur religion, ni même permettre qu'aucun d'eux embrasse la secte Luthérienne. 4°. Que les Sacramentaires seront bannis de l'empire, & les Anabaptistes punis de mort suivant l'édit de l'empereur qui avoit été ratissé. 50. Que les prédicateurs observeroient les decrets des deux dernières diétes de Nuremberg, qu'ils seront circonspects, en s'abstenant d'offenser personne dans leurs discours, & de donner sujet au peuple de se soulever contre les magistrats. Qu'ils ne proposeroient aucuns nouveaux sentimens, à moins qu'ils ne fussent fondez sur l'écriture; qu'ils prêcheroient l'évangile suivant l'interprétation approuvée par l'église: Et que pour les articles qui étoient en dispute, l'on attendroit la décision légitime du concile. 6°. Qu'enfin tous les membres de l'empire vivroient en paix, & n'exerceroient aucune hostilité les uns sur les autres, sous prétexte de religion.

Opposition de quelque modéré que sût cet édit, & quelque saOpposition de quelques princes à cet édit. même créance, il ne laissa pas de trouver des conpag. 196. Paltradicteurs. Les électeurs de Saxe & de Brandebourg,
lavic. liv. 2.
sap. 18. p. 216. Ernest & François ducs de Lunebourg, Philippe
landgrave de Hesse, & Wolfang prince d'Anhalt
s'y opposerent comme étant contraire, disoient-ils,
aux véritez claires de l'évangile. Ils prétendoient qu'il

Livre Cent trente-deuxie'me. 67 ne falloit point déroger au decret de la diéte précé-An. 1529. dente, qui avoit accordé la liberté de religion jusqu'au tems du concile : puisque ce decret ayant été. fait du consentement de tous, il ne pouvoit de même être altéré & réformé que d'un commun avis. Que dans la diéte de Nuremberg, l'on s'étoit très-bien apperçû de l'origine & de la cause des dissensions, du propre aveu du pape, mais qu'avec tout cela, l'on n'y avoit apporté aucun remede, quoiqu'on eût envoyé à sa sainteté le mémoire des abus qui étoient à réformer. Que l'on avoit conclu dans toutes les délibérations, que le meilleur moyen de terminer les controverses, étoit de tenir un concile. Que d'accepter le nouveau decret, c'étoit rejetter la parole de Dieu pure & simple; & d'accorder l'usage de la messe, c'étoit renouveller tous les désordres passez. Qu'ils approuvoient la clause de prêcher l'évangile, selon les interprétations reçues dans l'église; mais qu'il restoit à sçavoir quelle étoit la vraye église. Que de publier un decret si obscur, ce seroit ouvrir la porte à beaucoup de troubles & de divisions. Ils ajoutoient qu'ils ne pouvoient donc y consentir; qu'ils en rendroient compte à tout le monde, & à l'empereur même; & qu'enfin ils ne feroient rien que de juste & de raisonnable jusqu'au concile général, ou national d'Allemagne.

Cette déclaration fut appuyée par les députez de LXVI. quatorze villes impériales, qui deux jours après pro-les Impériales testerent contre le decret de Spire, mirent leur protes—se joignent à tation par écrit, & la publierent le 19. d'Avril par seidan ibid un acte, dans lequel ils appelloient de tout ce qui citato. venoit d'être fait, à l'empereur, au futur concile

AN. 1529. général ou national, & à tous juges non suspects ; & en conséquence nommoient des députez pour envoyer vers l'empereur, afin d'obtenir la révocation de ce decret. Ces quatorze villes furent Strasbourg, Nuremberg, Ulme, Constance, Reutlingen, Windsheim & Menningen, Linda & Kempten, Heilbron, Isne, Weissenbourg, Nordlingue, & saint Gal. L'article de cette protestation qui concernoit la présence réelle; étoit conçu avec beaucoup de ménagement à cause de la division qui étoit sur ce sujet entre les Luthériens & les Zuingliens. Ceux-là y disoient qu'on sçavoit quels étoient les sentimens de leurs églises touchant la présence du corps & du sang de Jesus-Christ dans l'eucharistie; mais qu'il ne falloit point faire de decret contre ceux qui n'étoient pas de cet avis, parce qu'ils n'avoient été ni appellez, ni entendus. C'est de cette nom de l'rote. célébre protestation qu'est venu le fameux nom de

Orig ne du stans donré aux Luthé riens. Sleid. l. 6. pag. Rayvald. ad buncan. No.

25.

Protestans, qui fut donné aux Hérétiques d'Allemagne,, & dont les Calvinistes sortis de la même origine se sont depuis accommodez, afin d'être traitez un peu plus honorablement qu'ils ne l'étoient par d'autres titres qui ne leur plaisoient pas, quoique les bons Protestans soient peut-être autant leurs ennemis que les.

Catholiques mêmes.

Ferdinand étoit sorti de l'assemblée avant que les princes eussent fait leur protestation: & comme il s'agissoit d'empêcher les Tures de conquerir le reste de la Hongrie, & de sauver l'Autriche, la Stirie & la Carinthie de leurs incursions, l'archiduc ne pouvoit y réussir sans donner quelque satisfaction aux Protestans; c'étoit pour lui que les armes Catho. liques devoient agir; & l'intérêt d'une couronne luis

Livre Cent trente-deuxieme. 67 paroissant aussi considérable que celui du duché de Milan l'avoit paru à l'empereur Charles V. son frere; il suivit la conduite de sa majesté impériale, & permit aux Luthériens & aux Sacramentaires de vivre Cochleus. Act. comme il leur plairoit, sans être obligez de rendre & Script. Luth: compte de leurs actions qu'à Dieu & à l'empereur, en 198. attendant qu'on y eût autrement pourvû; ainsi la diéte se sépara, & toute sa colere tomba sur les Anabaptistes qui avoient publié de nouveau sept arricles, pour établir leurs monstrueux dogmes: Le premier étoit, qu'il n'étoit pas permis à un chrétien de porter les armes & de reconnoître les magistrats, fondez sur ces paroles de Jesus-Christ: Les rois des nations les traitent avec empire; qu'il n'en soit pas de même 25. parmi vous. Le 2. Qu'il n'étoit jamais permis de jurer, non pas même lorsque les magistrats obligeoient à lever la main. Le 3. Que Dieu n'appelloit les véritables chrétiens, ni à rendre justice, ni à veiller à la tranquillité publique. Le 4. Que quiconque n'autoit pas été Anabaptiste, seroit mis au côté gauche, & au rang des boucs dans le jugement dernier. Le 5. Que la chaîre de Moyse n'étoit que dans la secte des Anabaptistes, & qu'il n'y avoit qu'eux de prédestinez. Le 6. Qu'il n'y avoit qu'eux d'envoyez pour prêcher l'évangile. Le 7. Qu'il falloit tenir pour autant de réprouvez ceux qui s'opposoient aux progrès de leur doctrine.

Cochlée résura solidement ces articles, & d'une LXVIII.

maniere qui sut également approuvée des deux par-Cochlée résurtises de Catholiques & de Protestans. Il montra sur le des Anabapsise premier article le dessein de Jesus-Christ, en établis
se sont sa doctrine, de soumettre les sidéles aux loix du anne-

Liij,

gouvernement dans lequel ils étoient nez, dès que ces loix n'étoient point incompatibles avec le salur: Qu'il avoit confirmé par ses exemples, ce qu'il avoit enseigné de vive voix, puisqu'il avoit fait un miracle pour payer le tribut. Il fit voir que le 2 & 3. articles étoient tirez de l'hérésie des Priscillianistes, & condamnez. Il taxa le 4. de manifestement contraire à l'écriture sainte, en ce qu'avant Muncer, on n'avoit point oui parler des Anabaptistes; & que dans tous les endroits de l'évangile où il étoit parlé du jugement dernier & de ceux qui seroient mis au côté droit du souverain juge, il n'étoit fait mention que de bonnes œuvres, & non de rébaptisation. Enfin il soutint contre les autres articles, que les Anabaptistes bien loin de montrer qu'il n'y avoit point d'autre mission que la leur dans la religion Catholique, ne pourroient jamais justifier qu'ils fussent véritablement appellez, puisqu'il n'y avoit que cinq ans qu'ils paroissoient sur la scene, & que leur chef Thomas Muncer n'avoit reçu d'aucun évêque ni mission, ni imposition des mains : que tous les Anabaptistes étoient convaincus que cet héréssarque s'étoit ingéré de lui-même dans le ministère de la parole, & qu'il avoit eu recours à de fausses révélations, pour cacher aux yeux des hommes, ce qui lui manquoit du côté de la vocation.

La complaisance de Ferdinand envers les Luthériens rend maître de ne lui procura pas de grands avantages pour s'opposer aux Turcs. Dès le printems Solyman se mit en his. Istouany.
his. Hungar. marche avec une armée de cent cinquante mille homb. 10.
Raynald ad mes, & arriva devant Bude, dont les magistrats lui hunc ann. n. porterent aussi-tôt les clefs. La forteresse défendue

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. par sept cens Allemands, commandez par le comte An. 1529. Nadasti, refusa de se rendre: mais les Turcs la battirent avec tant de furie, qu'après avoir fait jouer une mine dont l'effet fut si grand, qu'elle sit sauter une partie des fortifications, les assiégez se rendirent vie & bagues sauves. Nadasti que ceux-ci avoient mis en prison, parce qu'il n'avoit pas voulu consentir à la capitulation, ne fut délivré par les Turcs que pour être conduit à Solyman qui le remit à la discrétion de Jean, vaivode de Transilvanie, comme étant sujet de ce prince; mais le vaivode en usa avec Nadasti selon toute la clémence qu'on avoit lieu d'attendre de sa bonté naturelle.

Le sultan maître de Bude, sit marcher son armée en Autriche, & ne trouva sur sa route de résistance, Il va à Vienne, dont il levels qu'à Altembourg, qui fut emporté d'assaut: mais siège. les intelligences que le bacha Ibrahim avoit avec la ment, lib. 6. 2. maison d'Autriche, ayant fait perdre à Solyman plus 1990 de la moitié de la belle saison, l'armée Turque ne put arriver devant Vienne que le vingt-sixième de Septembre. Ce retardement donna tout le tems à Ferdinand de bien munir la place; il sit entrer vingt mille hommes de pied & deux mille chevaux de bonnes troupes, commandez par le comte Palatin. La ville fut vigoureusement attaquée & encore mieux défendue, ensorte que l'hiver commençant à se faire sentir avec assez de violence, Solyman après trente jours de siège accompagnez d'incursions dans toute la Hongrie, retira son armée le quatorziéme d'Octobre, après avoir perdu près de soixante mille hommes devant cette place, & revint à Bude, où il convoqua les états généraux, & investit de nouveau Jean Zapol du royaume, en

Histoire Ecclesiastique,

le déclarant roi légitime & son bon ami, à quoi tous les AN. 1529. états applaudirent.

Pendant ce tems-là Marguerite d'Autriche, gou-

vernante des païs-bas, & Louisse de Savoye, mere de François I. travailloient à faire la paix entre l'empereur & le roi de France, & arrêterent même que vers la fin du mois de Mai, on commenceroit les négociations dans la ville de Cambrai. Quoique la guerre continuât toujours en Italie, qu'Antoine de Leve eût poussé les François à bout dans le Milanez, & que leur armée eût entierement été défaite par la prise du comte de saint Pol qui la commandoit; les deux princesses ne désespérerent pas toutefois de réussir dans leur négociation, & elles en étoient d'autant plus capables, qu'avec beaucoup d'esprit & d'expérience, elles s'aimoient fort, & souhaitoient Incerement de voir la paix rétablie entre les deux On travaille à princes. Charles V. avoit vû par sa propre expérience que les traitez qu'il avoit faits avec le pape & le roi de Fran- François I. tous deux ses prisonniers, l'un au châ-Mem. du Bel. teau saint Ange & l'autre à Madrid, à des conditions très-onéreuses, ne pourroient jamais subsister; & d'ailleurs il avoit besoin de toutes ses forces pour s'opposer aux Turcs & aux Luthériens : il voulut donc ment. üb. 6. p. corriger les traitez de Rome & de Madrid par ceux de Barcelone & de Cambrai; il résolut de quitter l'Espagne pour passer en Italie, & comme le pape n'avoit point de plus grands désirs que de voir sa maison rétablie dans la souveraineré de Florence, d'où elle avoit été chassée, il ne cessoit de presser, ou plutôt d'importuner l'empereur par des lettres écrites de sa propre main, le priant de lui vouloir en-

LXXI. la paix entre l'empereur & lay, liv. 3. Guicciardin.

Belleforet , lib. 6. c. 44. Sleidan. Com-199.

voyer

Livre Cent Trente-Deuxieme. 73 voyer quelque personne, avec plein pouvoir de An. 15292 conclurre par un traité solide, une bonne paix. Charles V. qui ne souhaittoit rien tant que de faire plaisir Traité avantaà sa sainteté, & la guérir de la haine qu'elle pourroit avec l'empeavoir conçue contre lui, envoya en Italie Antoine concue de Leve, qui conclut avec Clement VII. le vingt-liv. 19.

Belear. liv. 20. sixième de Juin un traité, dont voici les principaux Panvin.inClearticles.

I. Que sa sainteté se transportetoit à Boulogne hunc an. n. 60. avec toute sa cour; au plus tard sur la fin de l'an-vera hist. de née suivante, pour y couronner l'empereur. II. 161. Qu'aussi-tôt après la cérémonie du couronnement, conc. Trid. lib. sa majesté impériale envoyeroit une puissante armée 3. cap. 2. devant Florence, & que ses troupes ne se rétireroient qu'après la prise de la ville. III. Qu'Alexandre de Médicis, petit neveu du pape, seroit fait prince & souverain de la ville & état de Florence. I V. Qu'on marieroit ce prince avec Marguerite, fille naturelle de l'empereur, dès qu'elle auroit atteint l'âge nubile. V. Que le pape fourniroit pour le siège de Florence huit mille hommes, qui seroient payez à ses dépens & agiroient conjointement avec l'armée de l'empereur. VI. Qu'en même tems sa sainteté expédieroie une bulle en faveur de l'empereur, & de tous deux qui lui succederoient à perpétuité, par laquelle sa majesté impériale auroit le droit de nomination & de présentation aux huit archevêchez du royaume de Naples, Brindes, Lanciano, Matera', Otrante, Reggio, Salerne, Trani & Tarente; & aux seize évêchez, Ariano, Acerra, Aquila, Cortone, Cassano, Castello, Gallipoli, Pozzuolo & d'autres. VII. On temettoit le pape en possession de Cervia, de Raven-Tome XXVII.

HISTOIRE LOCKESIASTIQUE ne, de Modene, de Reggio, de Rubiera; on lui abandonnoit le duc de Ferrare, on le rendoit maître du sort du duc de Milan: & à ces conditions sa sainteré accordoit à l'empereur, l'investiture du royaume de Naples, n'exigeant, qu'une haquenée blanche qu'on lui présenteroit tous les ans; elle donnoit passage à l'armée impériale sur les terres de l'église, accordoit l'absolution à tous ceux qui avoient trempé dans le sac de Rome, & permettoit à Charles V. & à Ferdinand son frere, d'employer le quart des revenus ecclésiastiques de leurs états, pour fournir aux frais de la guerre contre les Turcs.

Ce traité ayant été ainsi conclu à Orvierre, l'empart d'Espagne pereur ne pensa plus qu'à donner les ordres nécessaires pour son départ. Il sit déclarer l'impératrice D. Ant. de Isabelle son épouse, gouvernante & régente des royaucharles V. pa.- mes d'Espagne, & tutrice du prince Philippe, & partit sur la sin du mois de Juillet accompagné des plus grands seigneurs qui devoient assister à son couronnement. Arrivé à Barcelonne, les cinq députez qui représenterent le conseil de ville, lui envoyerent dire que dans la réception qu'ils faisoient aux rois, ils n'avoient pas coutume d'aller au-devant d'eux & ne descendoient point de cheval pour les recevoir & les complimenter; mais que n'y ayant point d'exemple qu'aucun de leurs rois est été empereur, ils feroient là-dessus tout ce qu'il plairoit à sa majesté impériale de leur ordonner. Charles V. reçut ce compliment avec beaucoup de politesse, & répondit aux députez, « qu'ils pouvoient demeurer à cheval fans mettre pied à terre, parce qu'il faisoit plus ¿ d'état d'être comte de Barcelonne qu'empereur des

Livre Cent trenterdeurieme, 🚉 Romains». Il demeura deux jours dans cette ville, & An. 1529 ily ratifia le traité que de Leve avoit conclu avec le pape à Orviette le vingt-sixiéme de Juin. Cette ratifica-vitis Pontif. tion, selon la datte de l'arrivée de l'empereur à Barce-tom. 5. p. 469. lonne, ne pur se faire qu'au commencement du mois France tom. d'Août, quoique Ciaconius & beaucoup d'autres au-

teurs la placent sur la sin de Juin.

Le matin du neuvième d'Août, l'empereur s'em- LXXIV. barqua sur la capirane de l'escadre d'Espagne & d'I- Aniver Gertalie, commandée par André Doria, dans laquelle il la paix avec le ne fut pas plutôt entré, qu'il le sit prince de Melsi. roi de France. Il fit le voyage avec un vent très-favorable & arriva à Genes fort heureusement; environ vers la mi-Août, au milieu des acclamations & des applaudis semens du peuple qui étoit accouru de toute l'Italie, pour voir l'entrée d'un si grand prince. Comme il avoit donné ordre en partant de Madrid, qu'on lui envoyât de Cambrai à Genes, chaque jour, tout co qui se feroir dans la négociation de la paix avec la France, il y reçut le traité conclu le cinquieme du mois d'Août, par la médiation des deux princesses Marguerite gouvernante des païs-bas, tante de Char les V. & Lorisse de Savoye, mere de François I. L'abouchement s'étoit fait à Cambrai avec beaucoup de magnificence, & en moins de sept semaines, le tout fut heureusement terminé, par un traité que l'on a nommé la paix des Dames, à cause des princesses qui en furent les médiatrices & qui y réussirent; sans que la défaite du comre de faint Pol. & l'accommodement du pape avec la cour d'Espagne, y pussent servir d'obstacles. Ce traité contenoit trente-deux articles, dont nous ne rapporterons que les principaux.

76 Histoire Ecclestastique; Le roi de France, en faveur de la paix, & pour délivrer ses deux sils le Dauphin & le duc d'Orleans Arricles du des mains de l'empereur, s'obligeoit de payer à ce: traité de Cami-brav, entre prince deux millions d'écus d'or au foleil, dont Bray, entre douze cens mille seroient payez au premier du mois Charles V. & François I. Mem du Bel- de Mars suivant, & dans le même-tems que les Guicciardin. deux princes seroient remis en liberté. Les autres lib. 19. Sleidan, lib. 6. huit cens mille livres étoient destinées à acquitter les Paul. Jov. liv. dettes de l'empereur envers le Roi d'Angleterre; Raynald ad dont le roi se chargeoit. Ces dettes montoient à n. 67. 67 feq. deux cens quatre-vingt mille écus d'or. Pour le reshunc annum te, le roi s'obligeoit à en faire la rente, & pour le rachat de cette rente, à faire ceder à l'empereur par la duchesse doilairiere de Vendôme, & par ses autres sujets, les terres qu'ils possédoient en Flandres, en Brabant, en Hainaut, & dans les autres provinces des pars-bas. De plus, que le mariage accordé enere le roi François I. & Eleonore reine douairiere de Portugal, sœui aînce de Charles V. seroit consommé, à condition que s'il en naissoit un fils, il succéderoit au duché de Bourgogne. Quen vertu du présent traité, le roi s'obligeoit de retirer dans six semaines, à compter du jour de la raiification, toutes

les troupes qu'il auroit en Italie & en Piémont, de vuider la ville & château de Hesdin, qu'il remettroit à l'empèreur; qu'il renonceroit à tous droits & jurisdictions sur les comtez de Flandres & d'Artois, à l'exception de Terouanne, & de ses dépendances, & sur le duché de Milan. Qu'ourre la somme des deux millions d'écus, le roi acquitteroit l'empereur envers le roi d'Angleterre, de cinq cens mille écus pour les peines encourues par sa majesté impériale, qui n'aVoit pas épousé Marie fille d'Henri VIII. suivant les An. 13296 conventions. Que le même roi François I. seroit obligé de dégager du même Henri VIII. une fleur-de-lys d'or, émaillée de riches pierreries, dans laquelle il y avoit du bois de la vraie croix, engagée par Philippe, pere de l'empereur, pour la somme de cinquante mille écus. Que les héritiers du feu connêtable de Bourbon, & tous ceux qui l'avoient suivi contre la France, seroient rétablis dans la possession de leurs biens & héritages. Qu'ensin les officiers & domestiques des deux sils du roi de France seroient mis en liberté.

L'empereur de son côté s'engageoit par le même traité, tant en son nom qu'en celui de tous ses successeurs, à céder & remettre au roi très-chrétien, & à la dame duchesse d'Angoulême sa mere, tous les droits seigneuriaux, siefs, domaines, jurisdictions sur les villes & châtellenies de Peronne, Roye & Montdidier, sur les comtez de Boulogne, Guines, Ponthieu, & autres seigneuries situées sur la riviere de Somme. Que sa majesté impériale feroit exécuter par ses officiers de justice, les sentences interlocutoires & définitives qui auront été données par les officiers du roi très-chrétien avant cette derniere guerre, contre quelque prince, seigneur ou prélat que ce soit desdits comiez de Flandres & d'Artois. Que quant à la promesse du traité de Madrid, par lequel le roi François I. s'obligeoit d'accompagner sa majesté impériale à Boulogne pour la cérémonie de son couronnement, ce prince en seroit dispensé, à condition de donner, deux mois après qu'il en seroit requis, douze galeres,. quatre vaisseaux, & quatre gallions bien armez &

78 Histoire Ecclesiastique,

Am. 1529. pourvûs de matelots, soldats & officiers nécessaires, de même que de toutes munitions de guerre & de bouche pour six mois tout au moins, asin de s'en servir en Italie, tant que sa majesté impériale y seroit. L'on y conclut encore, que le prince d'Orange seroit rétabli dans la propriété & dans l'usage de ses biens à le roi François I. se hâta d'exécuter le traité, asin de recouver ses enfans, qui ne furent toutesois délivrez que dans le mois de Juin de l'année suivante, parce qu'il ne sut pas aisé de trouver promptement l'argent qui devoit être payé dans le même tems, que les sils de France devoient être remis au connêtable de Montmorency.

Huit jours après que l'empereur fut arrivé à Ge-LXXVI. Les envoyez nes, il y reçut les députez de Florence, qu'on lui de Florence mal reçus de avoit envoyez au nombre de dix-huit. Charles V. l'empereur. D. Anion. de leur parla toujours couvert & assis, pendant que ces Vera hist. de Charles V, p. députez étoient debout & découverts; encore regar-Guicciardin. derent-ils comme une grande faveur, qu'il voulut les Raynald, ad Écouter & leur donner audience. Ils le haranguerent avec beaucoup de soumission, ils ne s'arrêterent point bunc ann. n. 71. 72. à excuser leurs fautes passées, ils en demanderent pardon, en suppliant, pour conclusion de leur discours, qu'on leur accordat la liberté dont ils avoient joui depuis si long-tems. L'empereur leur répondit, que quoique leur rébellion méritat d'être punie rigoureusement, il vouloit bien toutesois leur donner des marques de sa clémence, & oublier le passé, mais à condition qu'ils recevroient dans leur ville, avec toute sorte de soumission & de respect, le pape Clement leur bon citoyen & leur pere; qu'ils rétabliroient dans tous ses honneurs, privileges & dignitez sa

LIVER CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 79 maison si ancienne, qui avoit si bien mérité de leur An. 15292 ville, & qu'ils avoient cependant si indignement maltraitée & outragée: que s'ils ne se soumettoient, il n'abandonneroit jamais les justes prétentions de sa sainteté & de sa maison, & qu'il étoit résolu de leur faire faire par force, ce qu'ils ne voudroient pas faire de bon cœur; mais les Florentins refulerent ces offres.

Pendant ce tems-là le pape envoya le cardinal de LXXVII. Medicis à Genes, pour sçavoir de l'empereur, quand il voye a Genes désiroit qu'on sit la cérémonie de son couronnement. le cardinal de Médicis sur Médicis sur Ce prince répondit, que si cela étojt agréable à sa sain-neven reté, il souhaitoit que ce sût le vingt-quatriéme de Fé-Vrier, parce que c'étoir le jour auquel il étoit né. Le pape accepta volontiers ce jour, & se hâta de faire préparer tout ce qui étoit nécessaire pour son voyage de Boulogne, où cette cérémonie devoit se faire. L'empereur Charles voulant répondre à la conduite honnête du pape à son égard, lui envoya dom Diego de Cordoue; marquis de Los-Fanos pour le visiter : ce seigneur étoit accompagné de vingt-quatre jeunes gentils hommes, qui avoient suivi l'empereur pour voir l'Italie, & affister à la solemnité du couronnement. Don Diego fur très-bien reçu du pape, & s'en retourna peu de tems après à Genes; il y trouva le dut de Ferrare, qui étoit aussi venu saluer l'empereur, dont il fur reçu avec beaucoup de bonté, quoique sa majesté impériale n'eût pas sujet d'être contente de ses services, ni de sa conduite; mais il n'étoit pas tems, ou du moins Il n'eût pas éré convenable alors de faire paroître son

Charles V. avant que de se rendre à Boulogne, de\_LXXVIII. meura quelque tems à Plaisance, à Parme & à Mode-rive à Plaisan-

restentiment.

Histoire Ecclesiastique,

Charles V. p.

ne; étant à Plaisance, trois envoyez du pape vinrent le D. Anion. de trouver pour lui demander qu'il jurât de ne violer ja-Vera hist. de mais la liberté de l'église. Charles répondit, qu'il promettoit de ne faire aucun tort aux droits de l'église; mais il ne laissa pas de faire connoître le droit qu'il avoit sur les villes de Parme & de Plaisance.

Députez des tans vers l'em-

comment, lib.

Dans le même tems arriverent les députez des prinprinces protes ces Protestans de la diéte de Spire; l'empereur leur accorda audience le douzième de Septembre, dans sicidan. in laquelle ils l'assurerent, que leurs maîtres ne refusoient de se soumettre au decret de cette diéte, que pour empêcher les troubles qui en naîtroient infailliblement: ils prierent sa majesté, de ne point prendre leur opposition en mauvaise part, & lui protesterent, qu'ils ne vouloient rien faire qui pût lui déplaire; mais que rien ne paroisseit plus juste que d'accorder à toutes sortes de personnes, dans tout l'empire, la liberté d'embrasser les opinions de Luther; jusqu'à la tenuë d'un concile libre en Allemagne, qu'on faisoit espérer, & qu'à ces conditions leur maîtres ne manqueroient pas de répondre à tous ses désirs, soir touchant la guerre contre les Turcs, soit à l'égard des autres charges de l'empire. Ces députez étoient, Jean Ehinger, Alexis Fraventrale, & Michel Cadene de Nuremberg.

L'empereur leur ayant fait dire par son interpréte; qu'il avoit entendu leurs demandes, & qu'il agréoit les services qu'ils lui offroient au nom de leurs maîtres. ajouta qu'il ne pouvoit répondre précisément à leurs demandes, qu'après en avoir communiqué avec son conseil, & les remit au treizième d'Octobre. Ce fut donc ce jour-là qu'il leur donna sa réponse par écrit.

## Livre Cent trente-deuxie'me. 81

Il y déclaroit qu'avant leur arrivée, il étoit infor-An. 1529, mé de tout ce qui s'étoit passé dans la diéte de Spire, LXXX. & du decret de Ferdinand son frere; qu'il ne falloit Réponse de l'empereur à nullement douter, que la discorde qui divisoit les prin-ces députez. ces ne le touchât sensiblement, eu égard aux maux ut suprà, dont on étoit menacé; mais que, comme il étoit de son devoir d'arrêter tous ces maux ou de les corriger s'ils arrivoient, il avoit pour cela long-tems délibéré sur cette affaire avec son conseil, & qu'il avoit connu que le decret avoit été fait très - sagement, pour appaiser les troubles de l'empire, & pour réprimer cette scandaleuse licence qu'on prenoit d'introduire tous les jours des nouveautez trèsdangereuses dans la religion. Qu'il souhaitoit autant que les princes un concile pour réunir tous les esprits dans une seule créance : mais que si l'on eût observé ses édits, & principalement celui de Wormes, on ne seroit pas maintenant en peine d'en convoquer un. Que ce qui avoit été une fois résolu par le plus grand nombre des membres de la diéte, ne pouvoit rêtre cassé par l'opposition de quelques – uns ; qu'il avoit écrit à l'électeur de Saxe & aux autres, de recevoir & d'exécuter le decret de la diéte; qu'il espéroit qu'ils obérroient à cet ordre, d'autant plus volontiers, que l'union & la paix étoient très-nécessaires dans un tems où le Turc étoit entré en Allemagne. Qu'après avoir conféré sur ce point avec le pape, & réglé les affaires de l'Italie, il ne manqueroit pas d'aller avec toutes ses forces donner ordre à celles de l'empire,

Les députez ayant reçu cette réponse, voulurent exxxi. faire une nouvelle protestation, & dresserent en esfet protestent con-

Tome XXVII.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

un acte d'appel, qu'ils mirent en présence de témoins; entre les mains d'Alexandre Schweisse, qui d'abord le de l'emperour. refusa, & le prir ensuite pour le présenter à l'empesleidont ou sur l'empereur. Cette démarche choqua tellement ce prince, qu'il leur sit faire désenses de sortir de la maison où ils Étoient logez, jusqu'à nouvel ordre, & d'éctire en Allemagne, sur peine de prison & de confiscation de leurs biens. Michel Cadene un des députez, qui étoit absent lorsque cet ordre fut signissé aux autres, en ayant été averti par son valet, écrivit aussi-tôt au sénat de Nuremberg tout ce qui venoit de se passer, prétendant qu'il n'étoir pas compris dans la défense faite à ses

collegues.

La dérention des députez ne fur pas longue; car l'empereur étant allé peu de tems après de Plaisance à Parme, il leur envoya dire le trente-uniéme d'Octobre, presque aussi-tôt après son arrivée, qu'ils pouvoient s'en retourner. Celui qui fut chargé de cet ordre, étoit Nicolas Granvelle sécretaire de Gattinara, homme expérimenté dans les négociations. L'ordre exceptoit néanmoins Cadene, auquel l'empereur commanda de demeurer sur peine de la vie, apparemment parce que contre la défense du prince, il avoit écrit en Allemagne. On rapporte cependant une autre cause de sa détention, mais qui ne paroît pas si plausible. Le landgrave l'avoit chargé de présenter à l'empereur un petit livre proprement relié, contenant un abrégé de doctrine. Cadene fidéle à la commission l'avoit donné ou fait donner à l'empereur, sorsque ce prince alloit à la messe. Charles remit aussitôt ce livre à un évêque Espagnol qui l'accompagnoit, le priantde l'examiner. L'évêque l'ayant fait, fit remarquer à l'empereur, que l'auteur de ce petit livre atta-An. 1529.
quoit vivement les magistrats Chrétiens sur leur jurisdiction, prétendant qu'ils ne pouvoient jamais user du
glaive, & qu'un tel pouvoir nétoit accordé qu'aux insidéles. Si ce sut là la cause de l'ordre donné à Cadene,
apparemment que l'empereur vouloit s'éclaireir avec
lui sur l'auteur de cet écrit, & les raisons qu'avoit le
Landgrave de le lui faire présenter. Quoi qu'il en soit,
Cadene ne jugea pas à propos d'obéir à l'ordre de l'empereur, mais étant monté secretement à cheval, il prit
la route de Ferrare, d'où il se rendit à Venise pour s'en
tetourner chez lui.

Le sénat du Nuremberg ayant reçu sa lettre, ne LXXXII. manqua pas de faire sçavoir à l'électeur de Saxe, au Différends des landgrave de Hesse, & aux autres confédérez, la ré-des Zuinfolution de l'empereur pour faire observer le décret Cochleus in de Spire, & c'est ce qui donna occasion à la fameuse Lucheri hoc ligue de Smalkalde, pour laquelle ils commencerent anno pag. 1995. Sleidan. in à s'assembler sur la fin de Novembre. Mais avant que comment. lib. d'en venir là, le landgrave de Hesse tenta encore de vide suprà lib. concilier les Lutheriens avec les Zuingliens sur le 3.687. 6.89. fait de la céne du Seigneur, & de la présence réelle. On sçait que Luther & Zuingle s'étoient accordez sur tous les chess de leur doctrine jusqu'en 1525. & que venant à expliquer le mystere de l'eucharistie, ils ne furent pas du même sentiment. Car quoiqu'ils convinssent tous deux que le corps & le sang du Seigneur sont dans le sacrement seulement dans l'usage, c'est-à-dire, lorsque le communiant qui croit, reçoit actuellement l'eucharistie, & non pas auparavant ni après; néanmoins Luther enseignoit que ces paroles, ceci est mon Corps, devoient s'entendre à la

Lij

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE,

lettre; & Zuingle au contraire, qu'il les falloit pren-An. 1529. dre dans un sens figuré, spirituel & sacramentel. La dispute s'échaufsoit toujours de plus en plus, principalement du côté de Luther, qui s'expliquoit en toutes occasions avec beaucoup d'aigreur. Oecolampade dans une lettre qu'il écrivit à Melanchton pendant la diéte de Spire, se plaignoit des efforts que faisoir Faber évêque de Vienne, pour faire condamner le sentiment des Zuingliens, & le prioit de prendre leur

EXXXIII. désense. Melanchton lui répondit, qu'après avoir lanchton à Oc- examiné l'opinion des anciens sur la céne, & tout

colampade
pour la présen- ce qui se pouvoit dire de part & d'autre, il ne pouce réelle.

Interepist. Me- voit approuver le sens figuré, & ne voyoit point.

lanchionis, lib. de raison suffisante pour s'éloigner de la propre signification des termes. Que si la politique le conduifoit, il parleroit autrement, connoissant le grand nombre d'habiles gens dans le parti des sacramentaires dont l'amitié lui seroit avantageuse: mais qu'il ne pouvoit désérer à leurs sentimens. Qu'ils s'imaginoient cue le corps JESUS-CHRIST absent, étoit représenté dans l'eucharistie comme dans une tragédie; qu'il voyoit au contraire, que le Sauveur avoit promis d'être avec nous jusqu'à la consommation du siècle; qu'il n'étoit pas nécessaire de séparer ici la divinité de l'humanité: qu'ainsi il étoit persuadé que ce sacrement étoit un gage de la présence véritable, & que l'on participoit dans la céne au corps de Jesus Christ présent: que la signification propre des termes, ne combattant aucun article de foi, on l'abandonnoit sans raison, puisqu'elle s'accordoit même avec d'autres passages de l'écriture, où il est parlé de la présence de JESUS-CHRIST.

Livre Cent trente-deuxieme. 85

Melanchton ajoutoit dans cette réponse, que c'é- AN. 1529. toit un sentiment indigne d'un Chrétien de croire que JE SUS-CHRIST est tellement attaché à une partie du ciel, qu'il y est comme en prison : qu'Oecolampade oppose seulement quelques absurditez, & le sentiment de quelques anciens : que ces absurditez apparentes ne doivent point effrayer ceux qui sçavent: qu'on doit juger des mysteres par la parole de Dieu, & non pas par des principes géométriques: qu'il peut y avoir quelque contradiction dans les expressions des anciens; mais que le plus grand nombre des passages des auteurs les plus considérables montre, que le sentiment de la présence réelle a été l'opinion commune de l'église. Il prie Oecolampade de considérer l'importance de la question dont il s'agit, & le danger, auquel il s'expose en soutenant ce qu'il croit sans raison avec tant de chaleur. Il ajoute qu'il seroit à propos, que quelques gens de bien eussent des conférences ensemble sur ce sujet. Dans la replique qu'Oecolampade sit à cette lettre, il convint de la nécessité de: ces conférences, & marqua qu'il les souhaitoit avec ardeur; mais qu'il falloit que les tenans ne fussent animez d'aucun esprit de dispute & d'orgueil, de peur que s'étant rendus par ces passions, indignes de connoître la vérité, ils ne s'éloignassent encore davantage les uns des autres.

Liil

rendirent les premiers de Strasbourg, André Osiander de Nuremberg, Brentius de Hall, Etienne Agricomment. lib. cola d'Ausbourg, outre plusieurs autres sçavans, qui Hojpinian. ad s'y trouverent. Avant que de conférer publiquement ann. 1529. in ensemble, Luther, Oecolampade, Melanchton & Melancht. 1. Zuingle eurent une conversation particuliere le tren. Epift. ad elec. tieme de Septembre; & le lendemain la conférence fut. Saxon. & ad Henr. duc. sa-publique. Mais ces actes ne sont ni plus certains, ni 1bid. & spud moins différens que ceux des autres tenuës entre les Luther. conc: Luthériens & les Zuingliens; on ne sçait pas même. Pallavic. hist certainement qui furent ceux qui disputerent. Sleidan couc. Trid. l.3. suppose que Luther & Zuingle y parlerent seuls, au Bossues hist, lieu que Cochlée & Eckius, qui ne s'y trouverent pas, rom. 1. in 4. liv. 2. art. 55. non plus que Sleidan, mais qui en étoient plus proche, soutiennent qu'Oecolampade y proposa plusieurs pag. 110. argumens contre la présence du corps & du sang de JESUS-CHRIST dans l'eucharistie; & si la conjecture peut avoir lieu dans une matiere & embarrassée, il y a plus d'apparence que les Zuingliens confierent plutôt la défense de leur doctrine à Occolampade, qui étoit sans contredit le plus sçavant d'entr'eux, qu'à Bucer, qui n'avoit pas lû comme lui les ouvrages des peres, ni tronqué leurs passages pour favoriser la secte, dans laquelle il étoit entré.

Il paroît qu'avant que d'en venir au point essentiel de l'eucharistie, qui divisoit les deux partis, Luther proposa les articles qu'il reprenoit dans la doctrine des Zuingliens. 10. Qu'il n'y avoit point de péché originel, mais que c'étoit une soiblesse & une maladie originelle, & que le baptême ne remettoit pas le péché aux ensans. 20. Que le Saint-Esprit n'est pas donné par la parole de Dieu & par

LIYRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 87 les sacremens, mais sans cette parole & sans ces sa-An-1529.

cremens. 3°. Que quelques - uns d'entr'eux étoient soupçonnez de mal penser de la divinité de JEsus-CHRIST & de la Trinité. 4°. Qu'ils ne faisoient pas affez valoir la fei pour la justification, & sembloient l'attribuer aux bonnes œuvres. 5°. Enfin, qu'ils ne croyoient pas que le corps & le sang de JEsus-Christ fussent véritablement dans la céne. Zuingle se lava nettement du soupçon qu'on avoit de ses sentimens sur la Trinité & sur la divinité de Jesus-Christ. Il parla long-tems sur le péché originel, & sur l'effet des facremens; il s'accorda sur ces articles avec Melanchzon, en expliquant, ou en retractant ses premieres opinions, desorte qu'ils convinrent sur rous les arrieles, à l'exception de celui de la céne, sur lequel ils me purent s'accorder. On ne songeoit pas alors à s'amuser les uns les autres par des explications équivoques, comme on sit depuis. La vraye présence du corps & du sang de JESUS-CHRIST fut netsement posée d'un côté, & niée de l'autre : on entendir des deux cotez qu'une présence en figure, & une présence par la foi, n'étoit pas une vraye présence de JESUS-CHRIST, mais une présence morale, une présence improprement dite & par métaphore : mais en ne pur jamais s'accorder, soit que la contestation ayant été poussée trop loin, les auteurs y trouvas-Gent leur honneur engagé; soit que Luther, voyant une grande tempête élevée, comme il l'écrivit quelque tems après à un ami, il ne voulût pas rendre les princes plus odieux, ni les exposer à de plus grands dangers, en recevant l'interprétation des, Zuingliens si détestés par les Catholiques; soit enfin qu'on ne

An. 1529. s'entendît guéres dans le fonds, comme Melanchton l'écrivit lui-même dans deux lettres pour en rendre Melanchion compte aux princes: « Nous découvrîmes, dit-il, que loco supràcisa- » nos adversaires entendoient fort peu la doctrine » de Luther, encore qu'ils tâchassent d'en imiter le

" langage.

Le landgrave voyant toutes ces démarches inutiles pour la conciliation des deux sentimens, ordonna que les parties en confereroient en sa présence & devant quelques-uns de ses conseillers, quelques théologiens de Marpurg, & d'autres personnes sçavantes. Cette conférence dura trois jours. Luther s'attacha uniquement aux paroles de l'institution de l'eucharistie qu'il prétendoit être décisives pour la manducation corporelle: Oecolampade parla alors & soutint qu'elles devoient s'entendre métaphoriquement, & d'une présence spirituelle; Luther en convint-pour la présence spirituelle, mais il soutint qu'elle n'evelveir per le corporelle. Il veux plusieurs rei

Hist des varia-elle n'exclusit pas la corporelle. Il y eut plusieurs raizions loco su prà lons & plusieurs: autoritez apportées de part & d'auHospinian. lo-tre, sans que ni les uns ni les autres en sussent conzio citato.
Liuber epist ad vaincus. Luther parloit avec hauteur selon sa coutuJacob. praposit.

Brem. Tuingle montra beaucoup d'ignorance, jusqu'à

me, Zuingle montra beaucoup d'ignorance, juiqu'à demander plusieurs sois comment de méchans prêtres pouvoient faire une chose sacrée; mais Luther le releva vivement, & lui sit voir par l'exemple du baptême, qu'il ne sçavoit ce qu'il disoit. Ensin Zuingle & Oecolampade voyant qu'il n'y avoit pas moyen d'engager Luther à changer de sentimens, & n'en voulant pas changer eux-mêmes, le prierent du moins de vouloir bien les reconnoître pour fretes; mais ils surent vivement repoussez. « Quelle fraternité

Livre Cent trente-deuxieme. 89 ternité me demandez-vous, leur disoit-il, si vous per-An. 1529. · doutez, puisque vous voulez être freres de ceux qui » la rejettent ». Ainsi finit la conférence; on dressa les articles dont on étoit convenu sur la Trinité, sur le péché originel, sur la justification par la foi, sur l'efficace du baptême, sur l'utilité de la confession, sur l'autorité des magistrats, sur la nécessité du baptême des enfans, & sur la manducation spirituelle de Jesus-CHRIST dans la céne.

Le landgrave leur dit de plus, que comme ils LXXXV-étoient d'accord sur tous ces chefs, il les prioit & férence de leur commandoit même, s'il étoit nécessaire, de s'ab-Marpurg sans rien conclure. stenir à l'avenir de contester sur l'article de l'eucharistie; je prie Dieu, ajouta-t-il, de vous donner les lumieres qui vous sont nécessaires pour connoître la vérité, & assez de charité pour vous engager à vivre tous en paix. Luther interpréta cette charité de Luiher. in celle qu'on doit aux ennemis, & non pas de cette prapos. Brom. charité particuliere qui doit être entre les Chrétiens d'une même communion. On convint pourtant de ne point écrire les uns contre les autres: mais cet accord ne dura guéres. Les sectateurs de la nou-Raynald. ad velle doctrine ne furent pas plutôt séparez, qu'ils hunc ann. n.7. se vanterent d'avoir remporté l'avantage, comme c'est l'ordinaire, & publierent des relations & des écrits contraires. Les esprits s'aigrirent plus que jamais. Luther regarda comme un artifice la proposition de fraternité qui lui fut faite par les Zuingliens, & dit que Satan regnoit tellement en eux, qu'il n'étoit plus en leur pouvoir de dire autre chose que des mensonges. Le landgrave ne se rebuta pas du peu Tome XXVII.

96 Histoire Ecclestastique

de succès de cette premiere tentative, & pour mieus An. 1529. réussir dans une seconde, il entreprit de faire voir aux

sectaires, que leur intérêt demandoit qu'ils sussene dans une parfaite intelligence quoique de dissérens sentimens, & qu'autrement ils ne pourroient se soutenir 1XXXVI. long-tems. Il les assembla à Sulzbac pour leur propo-Autre tentati-ve du landgra- ser sur cela ses avis, & leur communiquer ses pensées; ve pour réunir mais la plus difficile à surmonter des antipathies hu-les partis. maines, est celle qui s'est formée sur des préjugez faux ou véritables en matiere de conscience : le landgrave trouva que les Luthériens aimoient mieux se laisser opprimer par les Catholiques, que de recevoir les Zuingliens à leur communion, & que ceux-ci fortifiez par la ligue offensive qu'ils venoient de faire avec les cantons Suisses, ne vouloient plus se relâcher sur les articles qu'ils avoient abandonnez à Marpurg, bien loin d'avouer la présence réelle de Jesus-Christ dans l'eucháristie; ainsi l'aversion réciproque des uns pour les autres passa à un tel excès, qu'ils paroissoient aimer mieux retourner à la communion Catholique, que de se relâcher de part & d'autre sur aucun de leurs articles. Non seulement les Sacramentaires ne voulurent plus renoncer à leurs autres opinions qui les séparoient des Luthériens, outre celle de la réalité du corps & du sang de Jesus-Christ dans l'eucharistie; quoiqu'ils l'eussent offert à la conférence de Marpurg: mais encore les Luthériens s'obstinerent à demander que les sacramentaires observassent dans toutes leurs églises l'usage que Luther avoit établi pour l'administration des sacremens, pour la messe & les autres cérémonies. Ainsi ce second projet du landgrave de Hesse ne produisit pas plus d'effet que le premier.

## LIVRE CENT TRENTEDEUXIE'ME. TI

Ce prince voyant que ses peines étoient inutiles, An. 1529. le joignit aux autres confédérez qui devoient s'assembler tous sur la fin de Novembre à Smalkalde, dans Assemblée des le dessein d'opposer à l'empereur des forces égales aux restans & dé-siennes, pour n'en être point accablez. Il sit repré-les à Smalkalsenter à toutes les villes impériales qui avoient em- de brassé le Luthéranisme, que Charles V. ne devoit point comment. lib. être considéré comme les empereurs qui l'avoient 7. pag. 205précédé depuis Charlemagne; qu'outre les couron. nes d'Espagne, il tenoit l'empire comme environné par les dix-sept provinces des pays-bas, par les pays héréditaires de la maison d'Autriche, par la Hongrie, la Bohême, la Silesie, la Moravie, & la Lusace; qu'il venoit de se réconcilier avec le roi de France; & que les Allemands ne pourroient lui résister que foiblement s'ils étoient desunis, au lieu qu'en s'unisfant, ils ne manqueroient pas de moyens pour s'opposer à la puissance formidable de l'empereur. Le jour indiqué pour l'assemblée étant arrivé, le prince de Saxe y parut accompagné de son fils Jean-Frederic, de même que les deux freres Ernest & François de Lunebourg, Philippe landgravé de Hesse, les conseillers de George de Brandebourg, le prince d'Anhalt & d'autres; & dans le même-tems leurs députez arriverent d'Italie, & instruisirent leurs maîtres de la réception que l'empereur leur avoit faite à Plaisance. Le fait exposé, on délibéra qu'on conviendroit avant toutes choses d'un formulaire de foi; mais ceux de Strasbourg & d'Ulme s'y étant opposez, sur ce qu'on n'étoit point assemblé pour traiter de la doctrine, mais seulement pour faire une alliance concre les desseins de sa majesté impériale : Et ceux des

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

An. 1529. autres villes ayant dit qu'ils n'avoient point d'ordre suf ce sujet; le landgrave ne put faire conclure pour lors

la ligue.

Le pape étant prêt de partir de Rome pour se pe avant son rendre à Boulogne, comme il en étoit convenu avec l'empereur, sit un decret daté du sixième d'Oc-Ex Bullar. t. tobre, dans lequel, après avoir exposé les desseins de VII. Constitut. sa majesté impériale, pour s'opposer aux progrès de Raynald. ad Solyman, qui vouloit s'emparer du royaume de Honhuncan.n.75. grie, il dit que pour répondre à de si pieux désirs,

& prendre des mesures avec l'empereur pour le couronner dans Boulogne, comme il le souhaite, il se transporte avec joye dans cette ville, laissant à Rome toutes les lettres apostoliques, asin que s'il venoit à mourir avant son retour, l'élection de son successeur se sit dans cette capitale de la chrétienté, & nullement dans le lieu de son décès, ni en aucune autre ville, à moins qu'il n'y eût des obstacles invincibles, que Rome ne fût exposée à l'interdit ou manisestement rebelle, ou qu'il y eût quelque violence à craindre; alors, continue le pape, je nomme Civita Castellana, ou Orviette, ou Perouse, ensorte que toute élection faite en d'autres lieux sera nulle. Le lendemain de la publication de ce decret, il partit de Rome précédé de la sainte eucharistie qu'il sit porter avec lui selon la coutume des papes, & accompagné de seize cardinaux, de quelques évêques, & de tous les officiers de sa cour. Etant arrivé à Boulogne il alla descendre à l'église de saint Pierre, d'où le clergé, son prélat à la tête, vint au-devant de lui pour le recevoir suivant sa dignité, & le vingt-neuviéme du même mois il tint un consistoire pour

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 93 regler avec ses cardinaux la cérémonie du couronne-An-1529; ment.

L'empereur de son côté s'avançoit toûjours vers LXXXIX. la même ville, & quand il sut à Castel-franco, qui l'empereur en est éloignée de quinze milles, presque tous les car-Charles V. & dinaux sortirent par la porte de saint Félix, & se ren- Guiceiardin. dirent auprès du monastere des chartreux à une demi- Raynald. ad lieuë de la ville pour l'y attendre. Aussi tôt qu'il parut 83. de loin, tous s'avancerent, & le cardinal Farnese en qualiré de doyen, le harangua au nom du pape & du sacré college. Charles V. répondit en peu de mots, se mit entre le cardinal doyen, & celui d'Ancone, qui le conduissrent chez les chartreux, où on lui avoit préparé un logement, pour faire son entrée dans Boulogne le lendemain qui étoit le cinquiéme de Novembre: les trois cardinaux légats le quitterent deux lieuës avant qu'il arrivât, pour en informer sa sainteté; alors tous les sénateurs sortirent de la ville à cheval & en habit de cérémonies, ensuite ils marcherent deux à deux devant lui, comme pour le conduire & lui faire faire place.

L'université en corps, & tous ceux qui avoient & neuelques charges dans la ville allerent aussi au-devant Réception plus de deux cens pas hors les portes de la ville. Les dans cette ville plus considérables d'entr'eux portoient un dais de Guicciard. no brocard d'or & de velour cramoisi, sous lequel é suprà paroitre un air martial, qui inspiroit de la vénération & du respect. Immédiatement après lui venoit Antoine de Leve capitaine d'une grande réputation, fort âgé, monté à cheval, & pleurant de joye de se voir en core en vie après cinquante campagnes où il avoir

An. 1529. reçu presque autant de blessures, & se particulieres ment honoré dans cette cérémonie. André Doria venoit après en qualité de grand-amiral, ensuite l'aigle romaine en or, portée par le vice-gonfalonier de l'empire, suivi des officiers & domestiques de la maison de l'empereur. On marcha dans cet ordre au son des trompettes, des tambours & des fissres jusqu'à la place de l'église cathédrale, où l'on avoit dressé un grand & large échaffaut couvert de riches tapis, sur lequel étoit assis le pape en habits pontificaux, portant la triple couronne, & où il attendoit l'empereur. En arrivant Charles V. descendit de cheval plus de vingt pas loin de l'échaffaut au milieu de plus de soixante ambassadeurs, & des plus grands seigneurs de sa cour : il s'approcha marchant au mioft reçu du pa- lieu des deux cardinaux Farnese & d'Ancone, & monta ainsi les degrès pour aller se mettre aux genoux du pape & lui baiser les pieds; mais le souverain pontife retira son pied, se seva aussi tôt, & relevant l'empereur, le baisa aux deux jouës, & après avoir écouté debout le compliment qu'il lui fit en Espagnol, il lui répondir en Italien pour lui marquer la Joye qu'il ressentoit, & l'espérance qu'il avoit de voir bien-tôt la paix rétablie dans l'église & dans toute l'Europe.

> Après ces complimens de part & d'autre, Charles sit présent au pape d'une cassette d'argent, où il y avoit des médailles d'or du poids de douze livres, & sa sainteré donna à l'empereur une aigle impériale d'or du poids de deux livres, & enrichie de pierres très - précieuses; tous deux ensuite descendirent de l'échaffaut par les mêmes degrès, l'empereur É-

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 95

toit à la gauche du pape, & avoit le chapeau sur la An. 15296
tête, & le pape portoit la triple couronne. Il accompagna sa majesté impériale jusqu'à la porte de l'église, où il prit congé d'elle, & se retira dans son appartement avec ses prélats & ses cardinaux. Cependant l'archevêque & son clergé reçurent l'empereur à la porte, lui présenterent de l'eau benite, & l'accompagnerent en habits sacerdotaux jusqu'au grand autel, devant lequel il sit sa priere à genoux, & ensuite l'évêque & le clergé accompagnez des officiers de sa sainteté, des magistrats de la ville, & des principaux seigneurs de la cour, le reconduisirent jusques dans l'appartement qu'on lui avoit préparé proche celui du pape.

Pendant le séjour que le saint pere sit à Boulogne, xcm. l'empereur lui rendit sept visites, dans lesquelles il eut ces particuliede longues conférences avec lui, dont plusieurs fu-res avec le sourent secrettes. Le pape ne le visita que trois fois en se.
cérémonie, mais dans ces visites il ne lui parla guéres
que des affaires qui lui parurent importantes. Dans
la premiere sil lui recommanda avec ardeur les intérêts de François Sforce, troisséme du nom, qui avoit
été chassé du duché de Milan, dans lequel il avoit succédé à son frere Maximilien; & comme l'empereur
avoit paru-écouter savorablement la recommandation du pape, Sforce qui en sut averti, se rendit à Boulogne, & alla se jetter aux pieds de ce prince par le

Conseil même du pape.

L'empereur après l'avoir laissé parler à genoux, du XCUI.

L'empereur
rant quelques momens, le fit relever, & lui dit avec rétablit Frandouceur en présence des ambassadeurs Vénitiens:

dans le duché

Vous m'avez sensiblement offensé par l'insidélité que de Milan.

Paul Jove lib. Sleid. in com. edit. 1556.

" vous m'avez faite; & je ne manquerois pas de moyens; An. 1529. " vous m avez faite; & je ne manquerois pas de moyens; Gnicciard. lib. " si je voulois m'en vanger; l'investiture du duché de • Milan, qui m'a été donné par Maximilien mon ayeul, • seroit une prétention suffisante pour le retenir. Et si Ant. de Vera pift. de Char- p je voulois avoir égard aux droits de la guerre, j'aules V. p. 177. » rois de bonnes raisons pour en demeurer maître. Je Bb. 6. p. 202. » yeux pourtant bien vous rétablir, tant pour rendre • la paix plus générale en faveur de sa sainteté, & » de la république qui m'en ont prié, que pour sui-» vre mon inclination naturelle, qui me porte à perdre » plutôt ce qui m'appartient, que de donner lieu de » soupçonner seulement que je voulusse prendre le bien » des autres ». En conséquence de ces sentimens de sa majesté impériale, le duché de Milan sur restitué à Sforce, avec l'investiture impériale, sous la condition de payer cent mille écus comptant à l'empereur, & cinq cent mille dans l'espace de dix ans, en dix payemens, & d'épouser Christine la niéce, fille du roi de Dannemark.

Le duc de Ferrare, ayant offert de prendre l'empereur pour arbitre, & pour juge de ses dissérends avec le pape, son offre fut acceptée. Clement VII. ne croyant pas pouvoir faire rien de plus avantageux pour lui que de se soumettre à la décission de Charles V. qui s'étoit déja engagé par le traité de Barcelonne, à lui faire rendre Modene & Reggio, & lui aider à se mettre en possession de Ferrare. Quant aux Florentins ils ne voulurent point entendre parler d'accommodement avec le pape, à moins qu'on ne les assurât de conserver leur liberté, qu'ils étoient résolus de désendre jusqu'à la derniere goutte de leur sang. Ils offroient pourtant de l'acheter par une somme d'argent; mais les

LIVER CENT TRENTE-DEUKIE'ME. 97 les prétentions du pape leur ayant déplû, ils se retire-An. 1529. rent sans rien accorder.

Quoique ces affaires séculieres donnassent de l'occupation à l'empereur, il étoit encore plus embarrassé de veut faire concelles de l'église, qui étoient bien plus importantes & sentir le pape bien plus pressantes. Il voyoit avec peine le mépris que Pallavic. hist. les Protestans faisoient de l'Edit de Wormes, qui leur lib. 5. cap. 7. défendoit toute profession publique du Luthéranisme, mais comme il avoit besoin d'eux, pour l'aider à chasser les Turcs de Hongrie, il vouloit les ménager. Il crut donc que son devoir & son intérêt l'engageoient à leur accorder le concile libre qu'ils demandoient, & il employa la plus grande partie du séjour qu'il fit à Boulogne, à faire goûter au pape cette proposition, mais il ne pût y réussir.

Clement VII. qui ne craignoit rien davantage qu'un concile, sur tout, s'il se tenoit librement & de-pape pour ne là les monts, où on n'étoit pas si favorable à ses pré-point vouloir de concile. tentions, employa toutes sortes de raisons, pour per- Pallavic, in loco supr. cirat. suader à l'empereur que le concile, bien loin de pa- Frapaolo hist. cisier les troubles d'Allemagne, y ruineroit l'autorité lib. 6. même impériale. Il lui remontra que l'hérésie avoit infecté le peuple & les princes dont l'empire étoit composé; que le peuple n'auroit pas plutôt obtenu la permission de révoquer en doute les matieres de la religion, & de demander un plus grand éclaircissement sur un sujet si délicat, qu'il prétendroit se mêler du gouvernement, & diminuer à sa mode l'autorité de ses maîtres; étant probable qu'il n'épargneroit pas la jurisdiction temporelle, si jamais on lui permettoit d'examiner la puissance ecclésiastique. Qu'il étoit bien plus aisé de résister aux premieres demandes Tome XXVII.

## 98 Histoire Ecclesiastique

d'une populace, que de la contenir dans les bornes du devoir & de la justice; quand une fois on lui a relâché

quelque chose pour la contenter.

b:st. conc.l. Tr:d. lib. 3.

Quant aux princes qui demandoient le concile, le pape ajoutoit qu'ils n'agissoient pas par un motif de piété, mais par un pur intérêt. Qu'ils n'avoient em-Raynald. hoc brassé l'hérésie, que pour posséder les biens ecclésiastiques qu'elle leur offroit, & pour devenir tout à fait absolus, en ne dépendant point de l'empire, & ne pensant qu'à se soustraire de l'obéissance de l'empereur. Que s'il y en avoit encore quelques-uns exempts de cette contagion, c'étoit faure d'avoir pénétré ce lecret; mais que venant à le découvrir, ils ne manqueroient pas d'imiter les autres. Que sans doute les papes perdroient beaucoup en perdant l'Allemagne, maisque l'empereur & la maison d'Autriche y perdroient encore davantage. Que le meilleur expédient étoit d'exercer rigoureusement son autorité, pendant que la plûpart des villes obéissoient, & de venir promptes ment aux remedes, avant que le parti contraire s'accrût davantage par la découverte des commoditez de cette nouvelle religion, ce que l'on ne pouvoit faire, st l'on continuoit à parler de concile, parce qu'il falloit des années pour l'assembler, & que rien ne s'y pouvoir traiter qu'après de longues délibérations: outre qu'il surviendroit mille empêchemens de la part d'un grand nombre de personnes, qui pour leurs intérêts particuliers en empêcheroient, ou du moins en retarderoient la senue sous divers prétextes, pour faire ensuite tout manquer.

Il disoit encore qu'il n'ignoroit pas, que c'étoit le bruit commun que les papes ne veulent point de con-

cile, dans l'appréhension qu'on n'y donnât atteinte à An. 1529. Leur autorité; mais qu'il n'en pensoit pas ainsi, parce que Jesus-Christ, de qui il tenoit immédiatement toute sa puissance, avoit promis que les portes de l'enfer ne prévaudroient point contre l'église : de plus, ajoutoit-il, l'expérience du passé montre que l'autorité pontificale n'avoit jamais été diminuée par aucun concile, qu'au contraire elle avoit toujours été reconnuë pour absoluë & sans bornes, comme elle l'est véritablement selon les paroles de JEsus-Christ. L'empereur pouvoit lui répondre que ces paroles de Jesus-Çhrist s'entendoient de toute l'église, & non du pape, ni de la cour de Rome en particulier, & qu'ainsi ses raisons tomboient d'elles-mêmes, étant appuyées sur un faux principe; mais Charles lui laissant étaler toutes ses prétentions, il ajouta encore, que quand les papes s'étoient abstenus, ou par humilité, ou par quelque autre motif, d'exercer leur puissance toute entiere, les peres des conciles les avoient toujours portez à s'en servir dans toute son étenduë. Que tous les conciles tenus par les papes, soit contre les hérétiques, soit pour d'autres besoins de l'église, avoient toujours augmenté cette autorité; & que d'ailleurs laissant à part la promesse de Jesus-Christ, qui est l'unique fondement du pontificat, le concile ne pouvoit manquer d'être utile au pape, étant composé d'évêques, dont le véritable intérêt est de soutenir la grandeur papale, qui leur sert d'appui contre les enreprises des princes & des peuples. Qu'il étoit de l'intérêt des rois, & des autres souverains habiles dans le gouvernement, de favoriser toujours l'autorité apostolique, n'ayant pas d'autre moyen pour répri-

Qu'enfin il pouvoit prophétiser que le concile produiroit encore de plus grands désordres en Allemagne, parce que ceux qui le demandoient, se servoient de cette demande, comme d'un prétexte pour demeurer dans leurs erreurs, jusqu'au tems de la célébration de ce concile, & qu'aussi-tôt qu'elles seroient condamnées, comme il arriveroit infailliblement, ils se ser-

viroient d'autres moyens pour éluder sa décision.

Enfin le pape conclut ses remontrances, en assurant qu'il devoit en être crû, d'autant plus qu'il n'étoit animé que du seul désir de voir l'Allemagne réunie à l'église, & entierement soumise à l'empereur. Ce qui ne réuffiroit pas; s'il ne retournoit promptement pour faire exécuter la bulle de Leon X. & l'édin de Wormes, sans se laisser fléchir par tout ce que les Protes tans lui pourroient dire, soit en demandant un concile, pour éclaircir leurs doutes, soit en alléguant leur protestation, & leur appel au même concile, ou quelque autre prétexte pour couvrir leur impiété. Qu'au premier refus qu'ils feroient d'obéir, il falloit employer la force, ce qui n'étoit pas difficile, l'empereur ayant tous les princes ecclésiastiques, & la plûpart des séculiers à sa dévotion. Qu'il devoit ce service à l'église Romaine, dont il étoit le protecteur comme empereur & roi des Romains; & qu'il y étoit encore obligé par le serment qu'il avoit prêté dans la cérémonie de son couronnement à Aix-la-Chapelle, & par celui qu'il feroit bien-tôt entre ses mains, en recevant la couronne impériale.

xevi. Rien n'étoit plus facile que de détruire les raisons paroît se ren du pape, dont le peu de solidité se montroit aux

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 101 yeux les moins éclairez. L'empereur le sentoit sans An. 1529. doute comme les autres; mais il étoit foible, avoit dre aux raisons beaucoup de complaisance pour le pape, & craignoit du pape. trop de le chagriner pour insister plus vivement sur une ib. 19. proposition qui paroissoit lui déplaire si fortement. Il Raynald. hou se réduisit donc au dessein de tenir seulement d'abord une assemblée générale des états de l'empire, où il prétendoit faire les derniers efforts pour réunir les Luthériens avec les Catholiques, après quoi, s'il ne réufsissoit pas, on en viendroit, dit-il, à la convocation d'un concile. C'est ainsi que les meilleurs projets échoüent souvent manque de sermeté dans ceux qui peuvent les faire exécuter.

Le pape sit cette année trois cardinaux en trois promotions différentes. La premiere au commencement cardinaux par de l'année, dans laquelle il donna le chapeau à Jerôme le pape Clo-Doria Genois, comte de Cremolin, & qui étant deve- ciaconins in nu veuf embrassa l'état ecclésiastique. Il fut d'abord vitis poutife évêque de Nobio, puis de Jacca & de Huesca, & enfin 6 194 archevêque de Tarragone. Son titre de cardinal fut 1°. de saint Thomas in Parione, qu'il changea dans la suite pour celui de sainte Marie in Porticu. La seconde promotion se fit le dixième de Janvier, en faveur d'Hypolite de Medicis Florentin, administrateur de l'archevêché d'Avignon, fils naturel de Julien de Medicis, & d'une Demoiselle d'Urbin sa maitresse. Il ne fut que cardinal diacre du titre de saint Laurent in Damaso. Enfin la troisséme promotion se fit un Vendredi treizième du mois d'Août pour Mercurien de Gattinara Piémontois, chancelier de l'empereur, il eut le titre de saint Jean Porte-Lating.

Ces promotions remplacerent deux cardinaux, N iij

An. 1529, très habile & de beaucoup d'expérience dans les affaires, il vouloit se servir de son conseil dans la conduite de son procès. Il le chargea de faire encore avant son départ quelque tentative auprès du pape pour obsenir un nouveau bref, par lequel sa sainteté s'interdît toute connoissance de cette affaire, & donnât un pouvoir si ample à ses légats, qu'on pût juger le procès sans avoir recours à elle. Mais Clement s'apperçut du piége qu'on vouloit lui tendre & l'évita: de sorte que Gardiner & Brian, qui sur aussi rappellé dans le même tems, reprirent la route de leur pais, peu satisfaits de leur négociation; & le docteur Benet sut envoyé en leur place, seulemont pour empêcher, autant qu'il dépendroir de lui, l'évocation de la cause.

l'envoye d'Antęm. 1, in 12.

Les deux légats le chargerent d'une lettre pour deux legats le pape & les cardinaux, dans laquelle ils disent, qu'ils avoient tâché, quoiqu'inutilement, « de por-Burnes résorm. » ter les deux parties à se céder l'une à l'autre; que d'Angleserre, sem. 1. in quar- » la reine leur avoit montré le bref, & qu'ils ne man. Le Grand, hist. " quoient pas de raisons pour le croire faux; qu'ils du divorce, sem. 1, in 12. "trouvoient que c'étoit une chose au-dessus d'eux, Pag. 126, & » que de prononcer sur la validité des bulles ou des » brefs d'un pape, & de décider si les uns & les autres " étoient authentiques; que du moins ils ne pouvoient "être juges qu'à regret dans un procès où l'on met-» toit en question, si le pape pouvoit dispenser dans » de certains cas; qu'ainsi leur opinion étoit que » le pape feroit bien d'évoquer la cause à soi, & de » donner une décrétale conforme à la minute qu'ils » lui envoyent; que ce qu'ils lui proposent, n'est point sans exemple, que c'est le meilleur moyen e pour

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 105 pour terminer doucement le procès, & satisfaire An. 1529. r un grand roi, qui depuis plusieurs années sent sa con-» science déchirée par une infinité de remords, augmentez par les disputes des Théologiens & des Canonistes, & qui, quoiqu'il voye de part & d'au. re de fortes raisons, n'ose se déterminer, & est \* toujours prêt à suivre la voye la plus sûre; qu'à » l'intérêt de sa conscience étoient joints l'intérêt de » ses états & la passion de se voir des enfans mâles, » qui lui succédant sans difficulté, assureroient le » bonheur de ses sujets : qu'ainsi il n'étoit pas juste de » différer la décission de son affaire, & que toutes » ces considérations ne pouvoient être balancées par aucune autre : que les ennemis de ce prince font e courir le bruit que ces poursuites sont fondées uniquement sur son aversion pour la reine, & sur - le désir d'épouser une autre personne, qui peut-être » n'est pas encore connuë; que véritablement la rei-- ne est d'une humeur assez fâcheuse, peu agréable . • & hors d'état d'avoir des enfans : mais qu'il n'y a » nulle apparence que le roi ayant passé toute sa jeu-» nesse avec elle, & lui ayant témoigné beaucoup » d'amitié durant ce tems-là, change si légérement de » conduite vers la fin de ses jours, & s'expose à tant. » de traverses, à tant de chagrins, & à tant d'in-» commoditez, simplement pour se désaire d'elle. » Qu'ils sont témoins que ce prince a la crainte de Dieu dans le cœur, un grand amour pour la justice, » & que, quoique persuadé de son bon droit, il » aime mieux attendre la décision du saint siège, • que de suivre ses propres lumieres, ou les conseils n des jurisconsultes, & des grands de son royaume. Tome XXVII.

An. 1529. » Nous conjurons donc votre lainteté, continuent les deux légats, avec toute l'ardeur imaginable, » d'accorder enfin le remede dont le roi a besoin : ce » n'est point ici le lieu de s'arrêter à la rigueur des » loix; les papes, les rois, & généralement tous les " souverains en sont les interprétes; avec un peu d'in-» dulgence, on conservera le roi & le royaume; au-\* trement il y a lieu de craindre qu'on ne perde & "l'un & l'autre: tous les remedes qu'on pourra'y » chercher d'ailleurs, rempliront l'Angleterre de trou-» bles & de confusion, qui peut-être y ruineront » entierement l'autorité du faint siège, parce qu'on » ne voit que trop de gens qui ne cachent le poi-» son de leur impiété, que parce que sa sainteté & le » roi vivent dans une union parfaite. En un mor, » puisque l'ame & la force des canons repose sur te » souverain pontife, il est juste que dans des occa-» sions, où le droit est douteux & où l'on court de » grands risques, vous vous relâchiez de la sévériré » des construtions de l'église; autrement vous pou-» vez perdre, non seulement le roi d'Angleterre, » mais le désenseur de la foi dont on a vanté la vet-» tu & la religion par tout l'univers. Déja les sei-» gneurs & les nobles sont outrez de voir que l'on » différe si long-tems le jugement d'une cause où il » s'agit de leurs biens & de leurs vies. On se plaint » de tant de longueurs, & l'on dit des choses dont "» nous n'oserions instruire votre sainteté; nous nous » contenterons de l'informer qu'ils avancent haute-" ment, que des souverains pontifes ont bien changé » les loix de Dieu, quand ils l'ont jugé à propos,

» qu'aujourd'hui un pape resuse de révoquer ce

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 107 • que l'un de ses prédécesseurs a fait, comme si une An. 1529. » bulle étoit plus sacrée que le droit divin. Nous em-» ployons tous nos efforts pour obliger le roi d'atrendre que nous ayons reçu réponse de cette dé-» pêche, & nous souhaitons ardemment qu'elle soit \* telle qu'elle puisse rétablir la tranquillité dans l'es-» prit de ce prince & de ses sujets : autrement nous ne doutons point que toute l'Angleterre ne soit per-» duë pour le saint siège. Ainsi nous conjurons votre · sainteté de satisfaire le roi de quelque maniere que » ce soit, & le plutôt qu'elle pourra : elle en apprendra

» encore beaucoup plus de la bouche de ceux qui lui

rendront cette lettre, que nous n'osons lui en écri-

re, nous attendons votre réponse qui soit capable

» de fixer la condition du prince & rendre le repos à

sa conscience.

On croit que cette lettre fut le commencement de la disgrace de Wolsey, parce que ce légat y four- Commence-nissoit au pape un prétexte plausible d'évoquer à graces du car-dinal Wolsey. Rome la cause du divorce, ce qu'Henri craignoit extrêmement. Anne de Boulen qui avoit tout pouvoir à la cour, voyant le refroidissement du roi pour ce cardinal, s'en servit aussi pour satisfaire la haine qu'elle lui portoit : cherchant donc toutes les occasions qu'elle put trouver pour le mortisser, elle fit rappeller à la cour milord Chaîne qu'on avoit éloigné à cause de lui, & lui causa tous les autres chagrins qu'elle put imaginer. Wolsey sentit vivement sa disgrace, mais il n'y avoit plus moyen de s'en sauvor; cependant Henri VIII. ne laissa pas Les légats du de poursuivre devant lui & Campege l'affaire de son pape s'assemblent en Andivorce qu'il vouloit absolument faire juger en An-gleterre.

O ii ·

gleterre. Pour cet esset le chancelier expédia le treis An. 1529. ziéme de Mai sous le grand sceau, une permission aux légats d'exécuter la commission qu'ils avoient de prendre une pleine connoissance de cette assaire: la commission sut apportée par l'évêque de Lincoln, & donnée au protonotaire des légats qui la lut à haute voix; ensuite les deux cardinaux la prirent & déclarerent qu'ils en exécuteroient le contenu : ausfi-tôt on fit prêter le serment aux sécretaires choi-

sis pour ce tribunal. On examina le bref venu d'Espagne, & l'on prétendit en prouver la fausseté par plusieurs raisons que l'évêque de Vorchester & Lée avoient écrites de ce pays-là. 1°. Qu'on n'avoit jamais voulu leur montrer l'original de ce bref. 2°. Qu'ils n'avoient pû apprendre comment on avoit recouvré ce bref, les uns disant qu'il avoit été trouvé parmi les papiers du docteur Puebla, qui étoit ambassadeur en Angleterre de la part de Ferdinand, vers les dernieres années de Henri VII. les autres alléguant qu'il étoit dans les archives du roi d'Espagne. 3°. Que ce bref & la bulle étoient datez du mê-

dans la vie & me jour & de la même année, ce qui ne pouvoit regne d'Henri être, parce que l'on commençoit à compter l'année

à Noël pour l'expédition des brefs, & à la fin de Mars pour l'expédition des bulles, & que ces deux actes étoient du vingt-fixième Décembre. 4°. Que ce bref ne se trouvoir ni à Rome, ni en Angleterre, où il étoit bien plus naturel qu'on le gardat qu'en Espagne. M. Burnet trouve encore une autre faute dans ce bref, que les partifans du roi ni les légats.

n'avoient pas remarquée en ce tems-là, c'est que l'on a exprimé le nom d'isabelle par Elisabeth, comme

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 109 se Elisabeth & Isabelle étoient deux noms différens.

Il étoit aisé de réfuter toutes ces raisons pour prouver la validité de ce bref. Car r°. Charles V. avoit Validité du nouveau bref d'autant plus de raison d'en conserver soigneusement produit par la l'original, qu'on contestoit qu'il fût légitime & au-reine d'Anglethentique; que si cet original étoit égaré, on ne pourroit plus porter aucun jugement sur sa vérité ou fausseté. 2°. Que la copie qu'on envoyoit ne pouvoit être plus authentique, puisqu'elle étoit signée du nonce du pape, de l'archevêque de Tolede, de quatre chevaliers de la toison d'or, de trois autres conseillers du conseil privé de l'empereur & d'un notaire apostolique. 3°. Qu'on ne devoit pas s'étonner que des personnes qui s'inscrivoient en faux contre ce bref, ne l'eussent pas gardé, ou ne le trouvassent point à Rome, parce qu'il étoit de leur intérêt de le détourner ou de le supprimer, & que de plus il n'étoit pas impossible qu'il eût été perdu avec tant d'autres papiers dans le sac de Rome; mais qu'on ne pouvoir nullement conclurre qu'il n'eût point été donné, puisque Fox, évêque de Vinchester qui étoit mieux informé qu'aucun autre de toute cette affaire, avoit déposé & signé que le docteur Puebla avoit laissé deux dispenses, à la vérité de même teneur, &, en avoit envoyé autant en Espagne; qu'en esset cette bulle & ce bref étoient tellement semblables, que hors le mot de forsitan, peut-être, qui faisoit toute la contestation, il ne s'y trouvoit aucune dissérence. 4°. Que l'erreur de date faisoit voir la bonne soi avec laquelle on avoit agi dans la poursuite de cette dispense. 5°. Qu'il étoit vrai que le mot forsitan n'étoit que dans la bulle; mais que l'ambassadeur persuadé qu'aHISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1529. bondance de droit ne nuit point, avoit été bienaise d'ôter tout sujet de contestation, & pour plus grande sureté faire mettre dans le bref une clause qui prouvât que le cas avoit été proposé de la maniere la moins favorable: de sorte que les avocats de Henri ne pouvoient tirer aucun avantage de cette clause; & les deux légats n'étoient pas éloignez de ce sentiment, comme on le voit par la lettre qu'ils écrivirent au pape.

Des le quinzième de Juin le roi avoit nommé Le roi & la pour ses avocats Jean Richard Sanson, doyen de sa terre sont citez chapelle, Jean Belt docteur en droit, avec Peter & devant les 16gats & compa-Trigonel. Ceux de la reine étoient Jean Fischer, évêque de Rochester, Henri Staudish, évêque de saint Asaph, & Ridley célébre théologien. Wolsey & Campege prirent aussi quelques personnes avec eux pour Burn et hist leur aider, entr'autres Longland, évêque de Lincoln & confesseur du roi, Jean Leclerc, évêque de Bath, Jean Islep, abbé de Westmunster, & Jean Tailor,

de la réform. 102. & Juiv. Acta publica

Angl. 10m. 14 maître des rolles. Peu de jours après cet arrangement, 1.295. & sett-à dire, le vingt-uniéme du même mois, les deux légats citerent le roi & la reine qui comparurent devant eux avec leurs avocats : l'un & l'autre étant appellez, Henri répondit: Me voici; mais la reine, au lieu de répondre, se leva de sa place, & alla se jetter aux pieds du roi pour tâcher de le sléchir par un discours tendre & passionné, capable d'inspirer de la pitié à tout le monde. Elle dit, entr'autres choses; , qu'elle étoit une pauvre femme étran-» gere, éloignée de ses parens & de ses amis, qu'elle

CVI. reinc aux pieds du roi.

n'osoit suivre ni ses propres lumieres, ni les con-- seils de ses avocats; qu'elle prenoit Dieu pour ju-

LINKE CENT TRENTE-BEUXIE'ME. 111 ege, si elle n'étoir pas sa véritable femme, si elle ne AN. 1529. " lui avoit pas été fidelle, si elle n'avoit pas eu pour » lui, pendant vingt ans & plus de mariage, toute la .. complaisance qu'une semme peut avoir pour son - mari; qu'elle ignoroit en quoi elle pouvoit lui a-\* voir déplû; qu'il sçavoit bien, s'il vouloit parler » selon sa conscience, qu'il l'avoit trouvée fille lors. » qu'il l'avoit épousée; qu'elle consentoit, si elle ne " disoit pas la vérité, qu'il la chassat avec infa-» mie; que leurs parens qui étoient des princes si sa-• ges, avoient fait examiner son mariage avant que de - le conclurre; que tant de personnes habiles qu'ils » avoient auprès d'eux, n'y avoient point remarqué es ces nullitez que l'on y cherchoit depuis quelques » années; que pour elle, elle ne voyoit point encore » sur quel fondement on pourroit le révoquer en doure, qu'à la vérité on lui avoit donné un conseil, » mais à qui elle ne pouvoit se fier, parce que ses avo-- \* cats & ses juges étoient sujets du roi; qu'elle ne » pouvoit reconnoître l'autorité des légats; qu'enfin » tout lui étant suspect, elle conjuroit le roi de vou-» loir faire cesser toutes les poursuites, jusqu'à ce 🗻 qu'elle eût reçû des nouvelles d'Espagne, & que s'il ... hui refusoit cette grace, il pourroit faire tout ce qu'il ... lui plairoit... Après ces paroles elle se retira, & ne voulut jamais retourner ni reparoître davantage devant les légats.

Dès que la reine sut sortie, le roi prit la parole & dit, qu'il avoit toujours été très-content de sa semme, qu'elle lui avoit toujours été très sidelle & très-soumise, que sa vertu & ses bonnes qualitez méritoient de grands éloges; qu'ensin il n'avoit aucune

114 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

ANA 1529, reine ne fut point ébranlée de ces menaces.

Les légats étant allez un jour chez elle par ordre Les légats s'é-du roi , ils la trouverent travaillant avec les filles. forcent de ga-gner la reine; Wolsey sut le premier qui porta la parole; mais après réponse qu'elle son compliment, elle l'interrompit, & le sit passer dans un cabinet, où ce cardinal continua son dis. cours, & la conjura d'avoir quelque complaisance pour le roi, & de ne point attendre la fin d'un procès, dont l'issuë ne lui pouvoit être favorable. Mais la reine lui répondit avec beaucoup de présence d'esprit & de fermeté, que lui seul étoit cause de tout le mal. "Je ne sçai, lui dit elle, qui a inspiré au roi » tous les conseils qu'il suit: Je vous avoue, Monsseur » le cardinal, que je n'en puis accuser d'autre que · vous : nos peres qui étoient des princes sinsages, » ont fait examiner notre mariage; le pape a accordé » une dispense, dont j'ai l'original; nous avons vêcu - le roi & moi ensemble plus de dix huit ans., sans o qu'on y ait trouvé à redire. Mais enfin, je n'ai pû ap-» prouver votre orgueil, j'ai parlé de vos débauches, » de votre tyrannie, de votre insolence; l'empereur » mon neveu ne vous a point fait elire pape, c'est là » la source de tous nos malheurs; & pour vous van-» get de l'empereur & de moi, vous ne vous êtes » pas contenté d'allumer la guerre dans toute l'Eu-

» rope, vous m'avez suscité en particulier la plus mé-» chante affaire que vous puissiez imaginer. Dieu » sçait ce que je souffre, Monsseur, le cardinal, & » il sera vorre juge & le mien » Wolfen voulve

repliquer, mais elle refusa de l'entendre. Pour Cam-

pege, elle le traita avec beaucoup d'honnêteré, procellant soutefois qu'elle ne les reconnostroit ja-

LIVRE CENT TRENTE DEUXIE'ME. 114 mais ni l'un, ni l'autre pour ses juges, & qu'elle persis. An. 1529.

toit dans son appel.

En esset cette princesse ayant été citée pour le vingt-La reine refuse cinquieme de Juin, elle sit signifier aux légats son ap-tre & cit déclapel en forme de tout ce qu'ils avoient fait, ou feroient rée contumace. dans la suite; mais cela n'empêcha pas qu'elle ne fûr elic. tom. 14. déclarée contumace, & qu'on ne prît un défaut con- Sanderus de tre elle. Les légats continuerent l'instruction du pro-lib. 1. ces, firent une information, & entendirent trente-six ou trente sept témoins, dont la plûpart étoient ou du roi, ou d'Anne de Boulen. Le docteur Taylor, archidiacre de Boukingham reçue leurs dépositions, dont le principal article étoit la consommation du mariage du prince Artus avec Catherine, que la reine avoit niée avec serment, & qui néanmoins fut prouvée par le témoignage de ceux qui déposerent, autant qu'une chose de cette nature le peut être. Ces preuves consistoient dans l'âge, la santé & la vigueur du corps du prince, & dans les discours qu'on avoit ouis de sa bouche le lendemain de ses nôces. La vieille duchesse de Norfolk, grand-mere d'Anne de Boulen, & la vicomtesse de Firtzwater déposerent qu'elles avoient vû Arthus & Catherine seuls dans le même lit. Le comte de Firezwater, qui fut bien-tôt après fait comte de Sussex, déclara que le prince en se levant, avoit demandé à boire, & qu'il dit qu'il avoit été la nuit en Espagne. Le duc de Norfolk assura la même chose. Le chevalier Viloughy ajouta que c'étoit à lui à qui il avoit demandé à boire.

Toutes ces dépositions furent lûes le dix-septième L'empereur de Juillet; mais les légats ne trouvant pas les preu-pape d'éroves qu'on alléguoit assez fortes, n'avoient pas vou- Rome.

116, HISTOIRE LECCESTASTIQUEL :

lu prononcer, & avoient seulement donné un défaux contre la reine. Pendant tout ce tems-là, les ministres. de l'empereur & de Ferdinand son frere, pressoient vivement le pape d'évoquer la cause à Rome; & ceux de Henri VIII. n'étoient pas moins ardens à solliciter le contraire. On faisoit encore plus, puisque de chaque côté on le menaçoit de le faire déposer à cause de son défaut de naissance. Le pape feignoit d'être intimidé par ces menaces; & cette crainte qu'ilparoissoit avoir également, s'il se déclaroit pour l'un ou pour l'autre, lui fournissoit un prétexte de demeurer irresolu; jusqu'à ce qu'il eût reçu avis de la conclusion de son traité avec l'empereur. Ensin cetre agréable nouvelle lui étant venue, il ne voulut pas. refuser à Charles V. une chose si juste. Il en donna avis à ce prince par une lettre du neuviéme de Juillet, & sans attendre la réponse, avant même la publication du traité, il avertit les ambassadeurs d'Angleterre de la résolution qu'il avoit prise d'évoquer la cause du divorce à Rome; & quesques efforts qu'ils fissent pour l'en détourner, en lui représentant que le saint siège alloit perdre l'Angleterre, sans espérance de tetour, tout sur inutile; le quinzième de Juillet il signa l'évocation. Il en donna avis au roi d'Angletere, & au cardinal Wolsey, par les lettres qu'il leur écrivit le dix-neuvième du même mois; mais Casalil'avoit déja mandé au seigneur de Montmorency dès. le quinziéme.

Et pape évo. Comme on n'avoit encore en Angleterre aucune que le procès nouvelle de l'évocation, les légats continuoient touRome. jours leurs séances. La reine qui avoit été citée pour Raynald hoc le vingt-cinquième de Juin, n'ayant point comparu, Burnes hist.

LIVRE CENT TRENTE DEUXIEME. 117 on lui accorda un nouveau délai jusqu'au vingt-An. 1529. buitième, & on la sit citer encore par l'évêque de de la réform. Bats & Wels, quoique fort inutilement. Le vingt. d'Angl. 10m. 1huitième on fit lire quelques dépositions; après quoi Le Grand, la séance sut remise au cinquième de Juillet & ren- dans les prenvoyée au douzième: on se rassembla donc le 12. le 14. du divorceioma le 17. le 21. & le 23. Comme il n'y avoit plus rien à faire qu'à prononcer la sentence, chacun croyoit que tout seroit terminé dans cette derniere séance, & que les légats alloient prononcer un jugement définitif. Jamais assemblée ne fut plus nombreuse, le roi même se rendit dans une chambre voisine, pour être témoin de tout ce qui se passoit; mais on sut étrange. ment surpris quand on entendit le cardinal Campege. remettre la décission de l'affaire au premier d'Octobre, alléguant pour raison, que c'étoit le tems des grandes vacations à Rome, & qu'il étoit indispensable. ment obligé de se con former à cet usage. Il ajouta, pour justifier sa conduite, que la reine ne pouvoir consentir que le procès fût jugé en Angleterre, & qu'elle resusoit de les reconnoître Wolsey & luipour juges. Le duc de Suffolk, qui étoit présent, six éclatter son ressentiment, & jura après plusieurs menaces, que jamais cardinal n'avoit causé que du malheur à l'Angleterre. Campege lui repliqua qu'il connoissoit assez le péril où il étoit, mais qu'à son âge: il devoit moins se mettre en peine de sa vie que du salue de son ame. Wolsey sut moins modéré, &c. répondit à Suffolk, qu'il devoit moins que personne du royaume se plaindre des cardinaux, qu'il devoit laisser ces menaces, ces injures & ces reproches; & que s'il ne pouvoit parler comme un hom-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1529. me sage, & un homme d'honneur devoit faire, il falloit qu'il se tût, & qu'il ménageât un peu plus ses amis.

On reçoit nou-

P48. 346.

Le duc de Suffolk se retira sans rien repliquer. Le roi velle en Angle. ne fut pas long tems à connoître quel avoit été le but serrede l'évo-cation du pro- de ces délais affectez, car il apprit bien-tôt que le pa-Ad. public. pe avoit évoqué la cause à Rome, où il étoit cité Angl. 10m. 14. avec la reine. Sur cette nouvelle, Henri chargea Gardiner de dire au cardinal Wolsey qu'il ne vouloit pas qu'on lui signissat l'évocation, ni rien qui pût porter quelque préjudice à son autorité souveraine, de peur que ses peuples ne crussent qu'il reconnoissoit au-dessus de lui quelque puissance étrangere. Comme la bulle, par laquelle le roi & la reine étoient sommez de comparoître à Rome dans quarante jours, renfermoit encore quelques censures en cas de désobéissance, le pape craignant que cette conduite n'irritât le prince, lui adressa un bref datté du neuviéme d'Août, où il déclaroit qu'il ne prétendoit point user de menace, ni employer contre lui des censures qu'on avoit insérées dans la bulle contre son intention; mais quant à la citation, il se contenta de prolonger le delai jusqu'à Noël. Le roi de son côté après avoir engagé les légats à déclarer sur le bref du pape que leur commission étoit expirée, & qu'ils n'avoient plus de pouvoir, se retira à Grafton avec Anne de Boulen, & donna ordre à la reine de se retirer. Ce sut là où les deux légats l'allerent trouver, & ils en furent très-bien reçus, contre l'attente de tout le monde, chacun croyant que Wolsey alloit être disgracié. Henri s'entretint long-tems avec lui, avec la même affabilité dont il usoit auparavant; il lui ordonna

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 119
même de retenir Campege à dîner, avec quelques au- An. 1529.
tres seigneurs; mais le roi mangea seul avec sa maitresse.

Anne de Boulen seule avec Henri VIII. n'oublia CXIV. Disgrace du rien pour aigrir l'esprit du prince contre Wolsey, cardinal Wolqu'elle ne regardoit plus que comme un ennemi Burmet bist. de qui méritoit toute sa vengeance; elle empoisonna la resonu. to m 2. 17 4. pag. toutes ses actions, & dit au roi avec une espéce d'em-124 portement, que 6 les ducs de Suffolk ou de Norfolk, ou le vicomte de Rochefort son pere en avoient fait autant que Wolsey, il y a long-tems qu'ils n'auroient plus la tête sur les épaules. Henri dissimula l'impression que ce discours venoit de faire sur son esprit, il vit encore le cardinal, s'entretint avec lui jusqu'à la nuit, lui témoigna en le quittant qu'il vouloit encore lui parler le lendemain. Mais toute cette conduite n'étoit que feinte; car Wolsey, exact aux ordres du prince, s'étant présenté pour entrer, on lui annonça que sa majesté ne vouloit pas le voir, & qu'il pouvoit s'en retourner avec Campege. Il n'en fallut pas davantage pour éloigner de lui tous ceux qui lui avoient paru attachez auparavant : les courtisans parurent les plus animez contre lui, & ses créatures mêmes vouloient qu'il fût coupable, parce qu'il étoit màlheureux.

Le roi ne traita pas ainsi Campege: après lui CXV.

Le cardinal avoir donné son audience de congé, il le combla Campege parr de présens, & le cardinal partit de Londres au com
de Londres pour s'en retourner à Rome. tourner à Rome me.

Mais dans le tems qu'il étoit prêt à s'embarquer, il Le Grand hist.

vit entrer dans sa chambre une troupe d'archers, qui du diver. tom

1. pag. 156. és
lui demanderent les trésors de Wolsey. Campege 1572-

Wolfey.

An. 1529 intimidé craignant qu'on ne voulût l'assassiner, se jetta dans sa frayeur aux pieds de son aumônier, & lui demanda l'absolution, pendant que les officiers de la doüanne fouilloient tout son bagage, sous prétexte de chercher s'il n'y avoit rien de contrebande. On a crû que le roi avoit donné ces ordres, dans l'espérance de trouver dans les papiers de Campege, la bulle décretale qu'il avoit vûe entre ses mains, ne sçachant pas qu'elle eût été brûlée. Le cardinal revenu de sa premiere frayeur sit grand bruit de cette insulte, & écrivit au roi pour lui en demander réparation, comme d'un affront fait à un légat du saint siége. Henri lui répondit séchement, que les officiers de la doüanne avoient fait leur devoir, en exécutant des ordres établis depuis long-tems à l'égard des gens qui sortoient du royaume: qu'il s'étonnoit qu'il fîr valoir sa qualité de légat, après avoir été révoquée, & encore plus de ce qu'étant évêque de Salisburi, il sût si ignorant des loix du royaume, qu'il osât prendre cette qualité sans sa permission. Campege comprenant par cette réponse, que le roi n'avoit pas intention de le satisfaire, se trouva trop heureux qu'on voulût bien le laisser partir, & aborda en France, où le cardinal du Prat le reçut avec beaucoup de magnificence.

Wolsey moins heureux, se vit exposé à bien des On commence disgraces. Dès le neuvième d'Octobre le procureur cès au cardinal du roi l'avoit accusé juridiquement d'avoir violé le Act. publ. An- statut Pramunire. Ce statut fait en l'an 16. du regne g'ic. tom. 14, de Richard II. désendoit à toutes sortes de personnes, P-13- 349, de tirer aucunes bulles, ni provisions de Rome, sur peine de perdre leurs bénéfices s'ils en avoient, & d'être

LIVRE CENT TRENTE DEUXIE'ME. 121 d'être mis hors de la protection du roi. Le dix-septiéme An. 1529. du même mois, le roi chargea les ducs de Norfolk & de Suffolk, qui étoient alors chefs du conseil, de lui aller redemander le grand sceau, quoiqu'il lui eût été donné pour toute sa vie. Wolsey ne voulut pas le leur rendre sans un ordre exprès du roi, mais cet ordre ayant été obtenu aussi-tôt, il sut contraint d'obéir à une seconde justion. On voulur remettre le sceau à Varham, archevêque de Cantorbery, qui l'avoit déja eu, mais il le refusa sans doute à cause de son grand âge; ensorte qu'il fut remis par le roi entre les mains de Thomas Morus, homme généralement estimé, tant pour sa doctrine, que pour sa parfaite intégrité. Wolsey n'eut pas plutôt rendu le sceau, que le procureur général présenta encore d'autres chess d'accusation contre lui, & le vingt-deuxième d'Octobre, il reçut ordre de sortir de son palais d'York, & de se retirer à une maison de campagne qui lui appartenoit comme évêque de Winchester.

On s'empara aussi-tôt de ce palais, & des beaux ameublemens dont il étoit orné, on sit faire un inventaire de tous ses biens, qui comprenoit des richesses immenses. Mais comme le roi n'avoit pas encore intention de le dépoüiller entierement, il lui sit remettre de l'argenterie & des meubles pour huit à neuf mille pistoles, & lui laissa l'archevêché d'York & l'évêché de Winchester. Il lui permit aussi de choissir des procureurs pour agir en son nom & désendre sa cause. Wolsey prositant de cette permission, & de la promesse que le roi lui avoit saite que sa personne seroit en sureté, choisit des procureurs & les sit agir. S'étant donc présentez, ils protesterent en son nom Tome XXVII.

122 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

qu'il avoit ignoré que l'impétration des bulles, dont il étoit accusé, sût contraire aux loix du royaume & préjudiciable à l'état. Quant aux faits qu'on mettoit en avant contre lui, ils dirent qu'il les avoüoit, & qu'il se remettoit entierement à la clémence du roi, en déclarant toutesois qu'il n'avoit rien fait que de son consentement, qu'il avoit obtenu des lettres patentes de sa majesté, & qu'il pourroit les montrer, si ses ennemis ne les avoient enlevées avec tous ses papiers; mais qu'il ne vouloit point chicaner avec son maître. On ne laissa pas de prononcer l'arrêt; Wolsey sut déclaré déchu de la protection du roi, tous ses biens furent consisquez, & Henri abandonna sa personne à son parlement.

CXVII. Ce parlement s'assembla à Londres le troisième On juge son de Novembre, & sut transséré dans le même tems à parlement.

Milord HerMilord HerMest nuite de verie de rent tout en usage pour achever de le perdre. La chambis. du regne de la reste visit de la resse tion contre lui, & l'on remarque que dans tous ces la résorm. tou.

Le Grand hist. du div. tom. 1 munire, & d'avoir exercé la fonction de légat à Latere, pag. 126.

Sans une permission expresse du roi, parce que per-

Burnet hist, de tion contre lui, & l'on remarque que dans tous ces la résorm. tom. chefs, on ne l'accuse point d'avoir violé le statut PraLe Grand hist.
du div. tom. 1 munire, & d'avoir exercé la fonction de légat à Latere,
sans une permission expresse du roi, parce que personne ne pouvoit ignorer que ce prince n'y eût consenti. Le cardinal sut principalement accusé par la
chambre haute d'avoir abusé du pouvoir de légat
contre le serment qu'il avoit prêté, lorsqu'il avoit été
admis à exercer sa légation; d'avoir usé tyranniquement de l'autorité que sa charge de grand chancelier sui donnoit; de s'être en plusieurs occasions rendu égal au roi, d'avoir donné dissérens ordres importans sans sui en avoir rien communiqué; d'avoir

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 123
agi despotiquement en plusieurs rencontres comme s'il
avoit été plutôt souverain que ministre. Tous les autres articles étoient de la même nature, & rouloient
sur l'abus qu'il avoit fait des charges de légat, de chancelier, de premier ministre, & de la faveur dont le roi
l'avoit honoré. Ensuite l'accusation sut portée à la
chambre basse, dont le concours étoit nécessaire, &
l'on menaçoit de l'y condamner sur le champ comme
coupable de haute trahison; mais Thomas Cromwel
domestique du cardinal, & un des membres de cette
chambre, soutint les intérêts de son maître avec tant
d'adresse & de fermeté, qu'il le tira de danger pour
cette sois. Cette vigueur de Cromwel plut au roi, qui
commença dès-lors à l'estimer.

Louis Berquin, dont les écrits avoient été censu- cxvin. rez en partie en l'année 1526. s'étant vû hors de pri-est condamnée son par la faveur de François I. qui l'aimoit malgré être brûlé en place de Greve. les égaremens de son esprit, loin de profiter de sa li. Supra lib. 130. berté, pour édifier ceux que ses écrits avoient scan-Bezehist. Eccl. dalisez, eut la hardiesse d'accuser ses propres accusa-page 7. teurs Beda & Duchesne, les sit passer pour des gens Mari. sans religion, & déféra douze articles tirez des livres de Beda. Il écrivit alors à Erasme qu'il ne falloit plus tarder, qu'il devoit se joindre à lui, qu'il étoit tems de faire perdre aux docteurs toute l'autorité qu'ils avoient dans l'église, & de les décrier tout-à-fair, l'occasion étant favorable. S'il avoit suivi alors les conseils judicieux d'Erasme, il n'auroit pas été opprimé. Son avis étoit que Berquin devoit quitter son entreprise & sortir du royaume; mais un avis si sage ne sit aucune impression sur son esprit, ce qui réveilla ses ennemis, qui firent nommer douze commissai-

comn Q ij HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

res, pour le juger & lui faire son procès. Il sut donc mis pour la troisième fois en prison, & l'arrêt rendu contre lui portoit que ses livres scroient brûlez, & qu'après avoir fait abjuration des erreurs qu'on en avoit tirées; il auroit la langue percée, & seroit enfermé dans une prison perpétuelle. Cette sentence lui ayant été prononcée, il en appella au pape & au roi. Le sçavant Guillaume Budé, qui fut un de ses juges, fit tout ce qu'il put pendant trois jours pour lui persuader de sauver sa vie, par la rétractation de ses erreurs: mais n'ayant pû vaincre son opiniâtreté, ses juges se rassemblerent & le condamnerent au feu. La sentence sut exécutée à Paris dans la place de Greve le vingt-deuxiéme d'Avril de cette année 1529.

de SoisTons. collect. judic.

La faculté de théologie de Paris, fit encore dans Censure con-tre un Breviaire du diocese ques changemens insérez dans le texte de plusieurs D'Argeniré in pseaumes d'un breviaire du diocése de Soissons: deux de nouis error, chanoines de l'église cathédrale lui déférerent ce bre-10m. 2. g. 77. viaire, & après une mûre délibération, la faculté décida le vingt quatriéme de Juillet, que cette entreprise étoit dangereuse, & qu'on ne devoit point la souffrir; dans le même tems elle écrivit à l'évêque de Soissons & au chapitre deux lettres dattées du même jour, dans lesquelles elle marque au premier, qu'on lui avoit envoyé un breviaire de son diocese, publié depuis peu sous son nom, mais qui contenoit plusieurs choses odieuses pour leur nouveauté, contraires à l'usage commun de l'église, & qui pourroient causer un schisme dans celle de France, si on n'y apportoit pas un prompt remede; qu'elle le prioit d'étouffer ces semences de division, avant que le mal devienne LIVRE CENT TRENTE-DEUXIEME. 125
plus grand, & que ces contestations augmentent: elle An. 1529.
écrivit dans les mêmes termes au chapitre.

Erasme voyant qu'on le soupçonnoit toujours d'embrasser les nouvelles opinions, se résolut de quit-la ville de Basse ter la ville de Basse qui en étoit insectée & se retira à & se se retire à Fribourg. Fribourg en Brisgaw, qui appartenoit à Ferdinand. Sleidan in Quelques mois après qu'il fut arrivé dans cette ville, 6. sub sin. pagc'est-à-dire, dans le mois de Novembre, il publia inter epistun ouvrage contre ceux qui prenoient faussement Erasm. lib. 192 le nom d'évangéliques: ces gens là, dit il, sont des Invita Erasme orgueilleux qui voudroient mettre Dien même dans 1642. p. 532 leur parti, s'il étoit possible: pour moi je n'en connois". 19point qui ne soit devenu plus méchant depuis qu'il a commencé à professer ce nouvel évangile, qui n'est pas assurément celui de Jesus-Christ. Les théolo- adversus giens de Strasbourg répondirent à cet écrit, parce gelices epifolas qu'Erasme ne les y avoit pas épargnez, non plus que eeux de Basse, & particulierement Martin Bucer qui avoit été religieux dominiquain, & qui fut un des premiers auteurs de la réforme à Strasbourg où il étoir ministre.

Je trouve encore une lettre d'Erasme du neuvié.

Lettre d'Erasme Juin 1529 à Jacques Lopez Stunica, docteur me somaire en théologie de l'université d'Alcasa, qui avoit éerit contre les notes de ce sçavant homme, sur le nouveau testament, outre un autre ouvrage intitubé: Blasphêmes es impiétez d'Erasme, est dans lequel il avoit reducissi les passages les plus libres des ouvrages qui pouvoient le rendre odienx aux puissances ecdésiassiques: & ce sivre sur long-tems après imprimé secrettement, & publié malgré les désenses saites à l'auteur par Leon X. & renouvellées par

126 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE:

son successeur Adrien VI. Erasme sut obligé d'y répondre, & de faire voir dans une apologie, que Stunica lui en avoit imposé ou avoit mal interprété ses sentimens. Stunica fit paroître quelque tems après un écrit intitulé le Prodrome, & deux autres petits ouvrages, l'un sous le titre des Principales conclusions suspectes & scandaleuses qui se trouvent dans les livres d'Erasme, & un autre, pour prouver que l'ancien interpréte de l'écriture sainte n'avoit point sait les solicismes qu'Erasme avoit remarquez. Il y eut une réponse aux conclusions de la part d'Erasme, qui écrivit en même-tems la lettre apologétique dont nous parlons ici, pour servir de replique au dernier traité de Stunica. Caranza ayant prétendu qu'Erasme a-Autres ouvravoit diminué dans sa réponse la force des passages ges d'Eralme contre Caranza qui prouvent la divinité de Jesus-Christ, Erasme ne & Staudicius. manqua pas de répondre & de composer une apologie qu'on trouve dans ses œuvres au neuvième tome. Îl fut aussi attaqué sur l'interprétation d'un passage de saint Paul, par Staudieius évêque Anglois, & a Louvain, par Nicolas Egmond, carme & prostisseur. Ce passige regardoit la résurrection; il y a 1. Corinib, c. dans le Gret: Nous ne dormirons pas tous du sommeil de la Erasmus in mort, mais nous serons wus changez; dans la Vulgate: bunc locum, Nous ressusciterons tous, mais nous ne serons pas tous chanresurganus, t. gez; Erasme avoit suivi dans la version le sens du Grec. 9. operum, 1

Ses adversaires prirent de-là occasion de l'accuser de plusieurs hérésies, & en particulier de nier la résurrection. Erasme fait voir dans sa réponse que cette accusation est sans fondement, & que le sens du Grecest très-soutenable.

CXXIII. Luther sit aussi paroître quelques ouvrages dans

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIEME. 127 cette année: il écrivit en peu de mots au prevôt de An. 1529. Bresse, ce qui s'étoit passé dans les conférences de Luther dans Marpurg entre lui & Zuingle, l'assurant que les Sa-extre année. spond.ad hunc cramentaires avoient révoqué plusieurs articles de ann. n. 11. 6 leur doctrine, ce qu'on ne pouvoit pas reprocher Cochleus. in aux Luthériens, & qu'il leur avoit accordé, qu'en-Ad. & Script.
Lutheri hoc core qu'il ne pût les regarder comme steres, il ne ann. pas. 2004 vouloit pas cependant les priver de la charité que nous devons même à nos ennemis. Il écrivit encore de la guerre contre les Turcs, & il s'exprimoit de telle sorte qu'il paroissoit plutôt détourner les Chrétiens de cette guerre, qu'il ne les y portoit; il s'y plaint de la condamnation que Leon X. avoit faite de sa propolition, dans laquelle il avoit enseigné autrefois, que combattre contre les Turcs, étoit résister à la volonté de Dieu qui nous vouloit visiter; parce qu'il salloit vouloir non-seulement tout ce que Dieu veut que nous voulions, mais absolument tout ce que Dieu veut. "Qu'on consulte, dit-il, l'expérienec, & l'on verra quel avantage nous avons tiré d'une pareille guerre, qui a fait perdre aux Chrériens l'Isle de Rhodes, presque toute la Hongrie \* & une bonne partie de l'Allemagne, ce qui montre - que Dieu n'est point avec nous quand nous com-\* battons contre le Turc \*. Il y répand un grand nombrode calomnies contre le pape, l'empereur, les rois, les princes, les évêques, & principalement la cour Romaine. Cochlée réfuta cet ouvrage, & en tira cent trente-six propositions: son ouvrage est en forme de dialogue.

On ne laissa pas de punir les sectareurs de cet hé- CXXIV. résiarque, en quesques villes d'Allemagne. A Colo-brûlez à Colo-

128 HISTOIRE ECCLESIASTIQUED

gne, Pierre Flosteld & Adolphe Clarebach, hommes sçavans avoient été mis en prison, pour avoir des sen-116. 6. p. 200. timens erronez sur l'eucharistie, & sur d'autres articles de la religion Catholique. Après plus de dix-huit mois de captivité, ils furent enfin condamnez à être brûlez.

CXXV. Etat de la relinius rerum Suec. lib. 6. AT. 1 ) 29.

Rien n'arrêtoit les progrès du Luthéranisme en gion en suéde. Suéde, où la vraye religion se trouvoit presque en-Joan. Love tierement abolie. Dès le commencement de cette année 1529. le roi Gustave convoqua une assemblée générale, dans laquelle il fit recevoir les sentimens des Luthériens pour regle de foi, & renoncer solemnellement à l'obéissance du pape. Cette assemblée se tint à Orebro, petite ville capitale de la Nericie, sur la riviere de Erosa; l'on y établit un usage uniforme dans toutes les églises. Le roi recommanda aux évêques un certain nombre de prédicateurs qu'il avoit entendus, afin qu'on leur donnât des bénéfices, & qu'on les défendît contre la violence. Quelques hérétiques furent maltraitez : l'évêque de Scaren dans la Vestrogothlande obligea celui qu'on lui envoya de prendre la fuite: le recteur du college commençant à expliquer l'évangile de saint Matthieu à ses disciples, pensa être accablé à coups de pierres, & se sauva à Vadsteg, ville de l'Ostrogothie. Les auteurs de ces troubles furent quelques seigneurs de la 60thie occidentale qui conspirerent contre le roi pour maintenir la religion Catholique; mais le chef de cette conspiration, appellé l'Huro - Jean, sut arrêté & mis en prison, d'où il ne sortit qu'après six mois, à la recommandation de George son fils, qui étoit dans la fayeur de Gustave; cependant les Suédois ont moins

LIVRE CENT TRENTE-DEUXIE'ME. 129 moins changé que les autres; car ils ont des évêques, An. 1529. des prêtres & des diacres mariez; leurs églises sont peu dissérentes des nôtres; ils ont une liturgie assez semblable à celle de l'église Romaine; aux grandes settes ils vont à confesse, & se mettent quelquesois dix ou douze aux pieds de leurs ministres pour recevoir la pénitence. Le Luthéranisme en Dannemark faisoit aussi de semblables progrès.



AN. 15.30.

## LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME.

Couronnement de Char- 🔞 les V. à Boulogne par le pa- 🏌 pe Clement

7. Pag. 207.

EMPEREUR Charles V. étoit toujours à Boulogne, où il astendoit le jour marqué pour la cérémenie de son couronne. ment. Ce jour tant désiré étame enfin arri-

Sleidan. in vé, le pape accompagné de quinze cardinaux, vingtdeux évêques, huit abbez, & de tous ses officiers, se Guicciard. lib. transporta le matin dans l'église de saint Petronio qu'on avoit magnifiquement ornée. Peu de tems après l'on vit arriver l'empereur en manteau impérial, dont Sforce duc de Milan, & Charles duc de Savoye portoient la queuë. Le marquis d'Astorga portoit le sceptre, le duc d'Ascalona l'épée, & le marquis de Montferrar la couronne de ser, & le globe étoit porté par Alexandre de Medicis, déja reconnu pour gendre de sa majesté impériale; tous étoient suivis d'un grand nombre de seigneurs. Cette couronne, dite de fer, quoiqu'elle soit d'or, est ainsi nommée à cause d'un card. Pascal. cercle de fer blanc qui est en-dedans; d'autres disent qu'il n'y a de fer qu'une petite pointe qu'on peut à peine remarquer : le dessein de Charlemagne, en la faisant saire ainsi, étoit d'apprendre aux empereurs que pour conserver leur puissance en Italie, il falloit employer le fer & la force. Cette couronne étoit gardée dans la ville de Monza en Lombardie, & servoit à déclarer l'empereur roi des Lombards, ce qui lui con. serve les prétentions qu'il a sur l'Italie; car dans le couronnement qui se fait à Aix-la-Chapelle avec la couronne d'argent, il est seulement déclaré roi de

lib. de coronis.

Germanie. Selon un decret de Charlemagne, Charles An. 1530.

V. auroit dû recevoir la couronne de fer à Monza, mais voulant éviter la multiplicité des cérémonies, ou faire plus d'honneur à la ville de Boulogne où étoit le pape, il aima mieux en être couronné dans cette ville. Environ trois jours après, il se prépara à recevoir la couronne d'or des mains mêmes du pape, ce qui se sit ainsi. S'étant présenté devant le trône où étoit Clement VII. ce pape lui donna le surplis & l'aumusse pour le faire chanoine de saint Pierre & de saint Jean de Latran, & prit ensuite les habits pontisicaux pour dire la messe, pendant que les chanoines de ces

deux églises, qui étoient venus avec le pape pour cette fonction, revêtoient l'empereur des habits de diacre, pour servir à la messe pontificale. Le saint pere, revêtu de ses habits, s'approcha de l'autel, & commença solemnellement la messe avec deux chœurs de musique; l'empereur donna à laver au pape, & communia de sa main, étant à genoux à ses pieds selon la courume, entre un cardinal évêque & un cardinal prêtre, deux maîtres des cérémonies tenant la nape. La messe achevée, & la bénédiction donnée à l'ordinaire, le souverain pontife, toujours revêtu de ses habits pontificaux, s'assit devant l'autel, & l'empereur retourna sur son trône, où les mêmes chanoines qui lui avoient mis les habits de diacre, les lui ôterent, & dans le même tems les électeurs de l'empire le revêcirent des habits & du manteau impérial, pour aller ensuite se mettre à genoux aux pieds du pape, & rece-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 131

Voir la couronne d'or.

Le pape, qui étoit assis, commença par donner à l'empereur le scepare d'or enrichi de pierreries, qu'il

Rij

AN. 1530.

reçut de la main du marquis'd'Astorga, & qu'il mit entre les mains de Charles V. en prononçant ces paroles du cérémonial Romain: « Empereur, notre fils, » prenez ce sceptre, & servez-vous-en pour regner sur " les peuples de l'empire, ausquels Dieu, nous & les \* électeurs vous avons trouvé digne de commander ... Ensuite s'approcha le duc d'Ascalona qui portoit l'épée de l'empire toute nuë, & qui la présenta au pape, étant à genoux. Le saint pere la prit & la mit dans la main de l'empereur, en prononçant ces autres paroles: "Prenez cette épée, de laquelle vous devez vous • servir pour la désense de l'église, contre les ennemis » de la foi. » A cette cérémonie succéda celle du globe d'or que portoit Alexandre de Medicis; ce globe avoit une croix dessus, & étoit tout semé de pierreries. Sa fainteté le reçut, & le donna à l'empereur, en lui difant: « Ce globe que nous vous donnons représente le mon-» de, que vous devez gouverner avec beaucoup de » vertu, de religion & de fermeté ». Enfin s'approcha Gonzague, marquis de Montferrat, qui s'étant aussi mis à genoux devant le pape, lui présenta la couronne d'or enrichie de diamans, & d'autres pierres précieuses, de la valeur de cent mille ducats. L'empereur ayant baissé la tête, la reçut de sa sainteté, qui lui dit encore ces paroles: « Charles, empereur invincible, » recevez cette couronne, que nous vous mettons sur » la tête, qui doit servir de témoignage à toute la terre, de l'autorité qui vous est conférée, pour vous » faire honorer, servir & obéir de tous les peuples » qui sont soumis à votre puissance ». Frederic de Gonzague, marquis de Mantoiie, ne se trouva point à la cérémonie, ni même dans Boulogne, pour éviter de

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 133
fe rencontrer avec le marquis de Monferrat, qui l'avoit An. 1530.

voulu précèder.

L'empereur ayant ainsi reçu la couronne, baisa les pieds du pape, c'est-à-dire, sa pantousle, qui étoit rouge avec une croix blanche dessus. Ensuite sa sainteté & sa majesté impériale se leverent, & se mirent debout devant l'autel. Le pape embrassa l'empereur & lui donna le baiser de paix. Les deux cardinaux qui avoient fait la fonction de diacre & de soudiacre à la messe, allerent aussi baiser la main de l'empereur qui les embrassa, & alla ensuite s'asseoir avec le pape sous un même dais, & sur des siéges inégaux, celui de l'empereur étant plus bas d'un demi pied. A peine furent-ils tous deux assis, que le premier cardinal diacre se tourna vers le peuple, & dit à haute voix: Vive Charles-Quint, l'invincible & très-puissant empereur, & défenseur de la foi. Le peuple lui répondit, en criant plusieurs fois: Vive l'empereur. On fit une décharge générale de la mousqueterie, & l'on tira plus de cent coups de canon. Ce bruit, joint aux trompettes, aux tambours, aux fiffres, & au son des cloches de toute la ville, dura plus d'une demie heure, & l'on se disposa pour la cavalcade, où le pape & l'empereur parurent montez sur deux chevaux d'Espagne de même couleur, richement enharnachez. Charles V. fit présent à sa sainteté du cheval sur lequel il étoit monté, & le saint pere le donna à Alexandre de Medicis. La cavalcade finit par un superbe repas, où l'empereur, qui étoit seul à sa table, but debout & découvert, à la santé du pape. Le cardinal de Medicis, neveu de sa sainteté, remercia l'empereur, puis se leva, & but debout & découvert à la santé de l'empereur, le tout au

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

bruit des tambours, des trompettes & de la musique. An. 1530. Sa majesté impériale avoit alors trente ans.

Deux jours après, un accident pensa changer cette Accident où fête si célébre en un deuil des plus lugubres; car l'eml'empereur pereur passant par une gallerie de son palais pour aller court risque de la vie. D. Anson. de à l'église, une poutre du plancher de cette gallerie Vera bift. de Charles V. p. tomba presque aux pieds de ce prince, & blessa plu-78.
Heisf. bist. de sieurs personnes de sa suite. Ceux qui sont accoutumez Tempire, t. 1. p. à tirer des prognostics de tout, prétendirent que cet 410. **6** 411. événement signissoit, que nul autre empereur ne seroit couronné en Italie, ce qui est en esset arrivé, mais pour d'autres raisons que celle de la chûte de cette poutre.

Quoique l'empereur fût nécessaire en Allemagne L'empereur donne ordre au pour la diéte qu'il avoit indiquée à Ausbourg, au rétablissement huitième d'Avril, le pape le sollicita si vivement de Florence.
Guicciard, lib. demeurer encore quelque tems à Boulogne, qu'il y séjourna jusqu'au vingt-deuxième de Mars. L'inten-Paul fou. lib. tion du pape étoit que l'empereur ne se retirât point

que ce prince n'eût tout disposé pour rétablir absolument la maison des Medicis dans Florence. Charles, pour contenter le pape, fut donc obligé d'écrire à Philibert prince d'Orange, qui étoit alors viceroi de Naples, de se rendre incessamment en Toscane avec toutes les troupes de cavalerie & d'infanterie qui étoient dans cet état, pour assiéger Florence, & lui envoya en même-tems le brevet de généralissime de l'armée destinée à cette entreprise. Don Antonio de Leve eut ordre aussi de tirer de Lombardie, où il commandoit, les meilleurs officiers & soldats, pour venir servir sous le prince d'Orange. Ces ordres furent communiquez au pape, qui de son côté ordonLIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 135
na aussi à tous les officiers de son armée d'obéir au An. 1530.
même prince, & sit saire promptement toutes les provisions de guerre & de bouche nécessaires pour l'entretien de ces armées. Toutes ces mesures prises, l'empereur voulut partir; mais le pape le pria encore de dissérer, jusqu'à ce qu'on eût commencé le siège de Florence, ou du moins jusqu'à l'arrivée du prince d'Orange, tant sa passion étoit grande pour le rétablissement
de sa maison.

Les Florentins instruits de tous ces mouvemens du pape & de l'empereur, virent bien que c'étoit contre eux qu'ils se faisoient, & ne sçachant quel parti prendre, ils assemblerent le conseil un matin douziéme de Mars, pour examiner ce qu'ils devoient faire. Le grand gonfalonier y parla le premier sur les avantages de la liberté, & sur l'état de ceux qui vivoient sous le gouvernement despotique d'un prince, sur le malheur qu'ils avoient d'être la victime des pernicieux desseins d'un de leurs citoyens, qui au lieu de défendre la liberté de sa patrie, ne cherchoit qu'à l'opprimer & à la ruiner. Il conclut qu'il falloit donc prendre une bonne résolution de se désendre contre un tel ennemi, & de sacrifier toutes choses plutôt que de l'avoir pour maître. D'autres opinerent de s'aller jetter aux pieds du pape & implorer sa clémence. Enfin à la pluralité des voix, il fut délibéré qu'il falloit se défendre.

Sur cette délibération, les Florentins leverent des Les Florentins troupes qu'on-joignit à celles qu'ils avoient déja, & font résolus de qui faisoient ensemble une armée de douze mille hom-contre le pape mes de pied, & de quelque cavalerie, dont les his. Les l'empereurent en rout pas marqué le nombre. Ils en donne-

An. 1530.

rent le commandement à Malatesta Baglioné, un de leurs citoyens, dont Estienne Colonne fut lieutenant général; mais ces troupes n'étoient pas assez nombreuses pour résister au prince d'Orange, dont l'armée étoit composée de vingt mille hommes d'infanterie & dix mille chevaux, commandez par les meilleurs officiers du siècle; outre les troupes de Milan, que lui amena le marquis du Guast. & l'armée du pape, force de six mille hommes de pied, & deux mille chevaux, sous la conduite du duc d'Urbin. La guerre commença donc assez vivement : le siège se continua avec une opiniâtreté réciproque des assiégez & des assiégeans. Le prince d'Orange ayant appris que Malaresta devoir recevoir un secours de deux mille hommes de pied, & huit cens chevaux, qu'on envoyoit de Pise, alla au-devant pour leur empêcher la jonction; & quoiqu'il n'eût pû arriver assez-tôt pour s'y opposer, il ne laissa pas d'attaquer Malatesta; mais cette attaque lui coûta la vie, qu'il perdit par un coup de mousquet, dont il fut tué sur la place. Le marquis du Guast prit aussi-tôt le commandement de l'armée, & Malatesta voyant qu'il ne lui étoit pas possible de tenir plus long-tems la campagne, rassembla du mieux qu'il lui fut possible le reste de ses troupes, & se retira dans Florence avec le peu de gens qui lui restoient, la plûpart blessez.

Les Florentins se voyant pressez, & réduits à une famine extrême, firent venir dans leur grand conseil Malatesta, & Philippe Megliori pourvoyeur de l'armée; & après les avoir entendus, ils conclurent à la reddition de la place, & à la soumission, convaincus que leur obstination, qui devenoit inutile, ne

lervitoit

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 137 serviroit qu'à exposer au ressentiment des vainqueurs An. 1530. la vie & l'honneur de leurs femmes & de leurs filles, & leur ville même à être plus cruellement saccagée, que n'avoit été Rome. Ainsi Florence sut rendue à composition le neuvième d'Août, après un siège assez

long & opiniâtre.

Charles V. ayant reçu la nouvelle de cette reddi- v. tion, jugea généreusement que les Florentins méri-avecFerdinand toient d'être traitez d'une maniere honnête, après de Gonzague. avoir témoigné tant de zéle pour la liberté de leur lib. 30. patrie. Il manda donc à Gonzague qu'il ne falloit 161.7.9.216a point exiger de ces peuples d'autres conditions que celle de rétablir la maison de Medicis, & de reconnoître Alexandre de Medicis pour leur souverain, moyennant quoi, on devoit les laisser dans la joüissance de leurs priviléges, & ne rien changer dans la forme du gouvernement, pour ce qui concerne les magistrats, charges, conseils, élections qui étoient en usage lorsque la république subsistoit. Alexandre fut donc reconnu prince & souverain dans Flo-Metandre de Medicis rerence: on lui sit le serment de sidélité, on lui ac-connu souve-corda le droit de recevoir & d'envoyer des ambassa-rence. deurs, de battre monnoye, de conclurre des ligues, de Bunc Aun. 19. faire la paix ou la guerre, selon qu'il le jugeroits+ convenable aux intérêts de l'état & aux siens; on convint qu'un de ses sécretaires assisteroit toujours dans les conseils & assemblées des magistrats, mais sans y avoir voix, & que la confirmation de ceux qui séroient élûs pour le gouvernement, dépendroit du souverain, de successeur en successeur à perpénnité, le droit de fief de l'empire étant toujours réservé à l'empereur. Telle est l'origine de la grandeur Tome XXVII.

138 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

& de la puissance où nous voyons aujourd'hui les grands ducs de Toscane, qui-doivent toute leur for-Le pape se tune à l'empereur Charles V. Clement VII. ne fut ment de l'em-pas si content du jugement que ce prince porta sur pereur en fa-l'affaire du duc de Ferrare. Comme ce duc lui avoir retrate.
Guicciard. liv. remis ses intérêts entre les mains, Charles crut devoir examiner quelle étoit la justice qui lui étoit dûë, Paul Jou. lib. afin de la lui rendre; & l'examen fait, il prononça Duenejne niji. que Modene & Reggio appartenoient de droit à ce de Clement duc, & qu'il recevreit seulement une nouvelle in-VII. p. 3.94. vestiture de ce duché, en payant cent mille ducats au souverain pontise, avant le vingt-neuvième de Juin, fête des apôtres saint Pierre & saint Paul. Clement VII. sut tellement irrité de ce jugement, qu'il ne voulut point le ratifier, ni recevoir le payement des deniers, de quoi l'empereur se mit fort peu en peine : il fallut toutefois que le saint pere en passar par-là.

Charles étoit parti de Boulogne le vingt-deuxiéme VIII. L'empereur de Mars pour se rendre en Allemagne, après avoir L'empereur gne pour se donné ordre aux affaires d'Italie, & le pape le suivit rendre en Allequelques jours après pour aller à Rome. L'empereur magne. D. Ant. de Vealla d'abord de Boulogne à Mantouë, où le duc ra bist. de Charles V. par. Frederic de Gonzague le reçut magnifiquement penskidam in dant trois jours, & sa majesté impériale en reconcom. lib. 7. p. noissance, érigea en duché on état, qui n'étoit que Belcarius lib. marquisat auparavant. Ce sut de la que, suivant le conseil de Ferdinand son frere, la diéte d'Ausbourg Stond hoc ann. #-3. qui avoit été indiquée au huitiéme d'Avril, sur prologée jusqu'au vingtiéme de Juin suivant : de quoi les Luthériens ne surent pas fâchez, parce que cette prorogation leur donnoit le tems de travailler avec

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 139 plus d'exactitude à dresser la confession de foi qu'ils An. 1530 avoient résolu de présenter à cette diéte.

De Mantouë Charles V. traversa les terres de la république de Venise, passa les Alpes & arriva à arrive à Aus-Trente, par où il entra en Allemagne, & alla droit bourg. à Ausbourg, où il arriva le treizième de Juin, qui é-suprà cis. pag. toit la veille de la fête-Dieu, accompagné du roi Fer- Geor. Sabin. dinand, qui étoit allé au-devant de lui, avec la reine gress. Casar. Marie sa sœur, & le cardinal Campege que le pape August. lui avoit donné pour être son légat dans la diéte. La & script. Lupompe de son entrée étant finie, il congédia les prin-1530. p. 2015. ces Catholiques, & retint ceux qui étoient Protes-Maimbourg tans, pour leur dire qu'il prétendoit que le lendemain ram. r. 1. liv. jour de la fête-Dieu, ils se trouvassent avec les spond bec an autres à la procession du saint Sacrement, selon la". 4coutume: mais quelques instances que leur en fit sa majesté, ils refuserent d'y assister, & protesterent qu'ils ne pouvoient le faire en conscience. Le marquis George de Brandebourg portant la parole au nom des autres, allégua pour raison de leur resus, qu'on ne portoit à cette procession que la moitié du Sacrement; ce qui montre, dit un historien, qu'alors Maimbourgib. les Luthériens croyoient la présence réelle hors l'usa-" suprà ge & la manducation, puisqu'autrement ils auroient dû dire, comme ils ont fait depuis, qu'ils ne pouvoient rendre ce culte, parce qu'ils ne croyoient JESUS-CHRIST présent dans l'eucharistie, que quand on le reçoit actuellement, & non pas quand il est exposé sur l'autel ou porté en procession. L'empereur fut si irrité de ce resus des Protestans, qu'il vou-· lut leur donner un sauf - conduit & les renvoyer; mais ceux des princes qui étoient zélez pour la paix

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

l'en empêcherent, lui représentant qu'il ne pouvoit se dispenser de les entendre dans la diéte, pour sçavoir quelle étoit leur créance. Cette dispute retarda la procession qui se sit ensuite avec beaucoup de pompe, & à laquelle l'empereur assista avec édification.

prêcher aux prédicateurs Luthériens.

Comme ce prince avoit défendu à tous les prédi-L'empereur cateurs de la nouvelle religion, de faire aucune prédication jusqu'à la conclusion de la diéte, il y eut encore quelque dispute à cette occasion; plusieurs sleid. in com. obé irent. Luther conseilla de se soumettre à cette défense, parce qu'elle n'étoit que pour un tems limité, mais plusieurs princes Protestans prétendirent que cette défense ne les regardoit point, & s'obstinerent à vouloir faire prêcher leurs ministres: mais l'empereur leur ayant marqué d'un ton assez haut qu'il vouloit être obéi, ils se soumirent comme les autres: tout étant ainsi reglé, la diéte commença un lundi vingtiéme de Juin, qui étoit le jour marqué: on en sit Messe du Saint l'ouverture par une messe du Saint-Esprit qui sut so-

an. p. 207.

la diéte, à la-lemnellement chantée dans l'église cathédrale, & à quelle les Proactians assis- laquelle l'empereur ordonna à tous les princes & sleidan-ibid électeurs de l'empire d'assister. Cet ordre embarassa supra. Cochlée hoc fort les princes Protestans, parce que l'électeur de Saxe étant grand maréchal de l'empire, devoit faire sa charge à cette messe, & porter l'épée devant l'empereur dans de semblables cérémonies. Ils consulterent leurs théologiens, qui déciderent que dans un cas semblable, il étoit permis à l'électeur de se trouver à la messe, non pas comme une action de religion, mais seulement pour faire son office; & là-10.4. 4 Reg. 18. dessus ils citerent l'exemple de Naaman, auquel le proLIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 141
phéte Elizée permit de soutenir le roi de Sirie son An. 1530.
seigneur, lorsqu'il alloit dans le temple adorer l'idole de Remmon, parce qu'il ne faisoit point alors un acte de religion. Sur cette décision, l'électeur prit le parti d'obéir à l'empereur. Cochlée dit qu'il sut accompagné des autres princes Protestans qui assistant aussistant qui fut prononcé par Vincent Pimpinette, nonce sit. imperial.
apostolique & archevêque de Rossano, parce que le Pallavic. bist.
légat étant incommodé de la goute, ne pouvoit se conc. Trid. lib.
trouver à ces actions publiques. Sleidan toutesois assure positivement qu'aucun des princes Protestans n'assista à la messe, à l'exception de l'électeur de Saxe.

Après la messe, qui sut célébrée par l'archevêque XII. de Mayence, on alla à l'hôtel de ville, où la diéte ther aux memdevoit s'assembler. Luther, qui eût bien voulu faire d'Ausbourg. dominer son parti dans cette diéte, adressa à tous comment, lib. ceux qui devoient la former un écrit fort vif con-7.7.230. tre la cour de Rome, & en même-tems assez astisicieux, pour saire croire à ceux qui n'étoient pas suffisamment instruits, que la vérité avoit abandonné l'église Romaine pour passer dans son parti. Mais cet écrit ne sit impression que sur ceux qui étoient déja dévoüez aux opinions nouvelles, & n'empêcha point le parti Catholique de parler fortement pour la défense de la vérité dans la diéte. Après que tous xui. ceux qui la composoient eurent pris seurs places, ce de la diéte l'empereur étant sur son trône, portant le sceptre, la d'Ausbourg. couronne, le manteau impérial, & ayant devant lui com. lib. 7. p. l'épée nuë sur une table, l'électeur de Saxe, George marquis de Brandebourg, Ernest François de Lune-

bourg, Philippe landgrave de Hesse & Wolfgang, AN. 1530 prince d'Anhalt, tous Luthériens, se leverent & s'allerent mettre devant l'empereur. Frederic comte Palatin lut à l'assemblée un écrit assez long, comprenant les motifs qui avoient obligé sa majesté impériale à convoquer la diéte : il s'étendit particulierement sur la nécessité qu'il y avoit de s'opposer aux progrès des Turcs, qui avoient engagé les princes Hongrois à demander du secours à l'empire pour repousser l'ennemi, & réparer leurs pertes. Il fit un long détail des cruautez que les infidéles exerçoient dans ce royaume, sans avoir aucun égard ni à l'âge, ni au lexe, violant les femmes & les filles, égorgeant les enfans, ravageant tout le plat pays, & laissant par tout des vestiges de leur inhumanité. & de leur barbarie. Venant ensuite à ce qui concerne la religion, il déclara que l'empereur avoit indiqué cette assemblée, afin que chacun y proposât par écrit ce qu'il jugeoit à propos; & qu'on pût délibérer sur les propositions que l'on y feroit pour procurer la paix & le repos à l'Allemagne. La diéte ayant mis l'affaire en délibération, l'on statua qu'on commenceroir par ce qui regarde la

XIV. Seconde léance. Sleid. ibid. ut fuprà p. 212,

religion.

La seconde séance se tint le vingt-quatrième du même mois, sête de saint Jean-Baptiste. Le cardinal Campege y sit un discours latin, en présence de l'empereur & des princes. Il releva fort la vertu & la piété de l'empereur, & exhorta les princes à lui être soumis & à lui obéir; promettant au nom du pape, que de son côté sa sainteté feroit tout ce qui dépendroit d'elle, pour les engager tous à faire profession d'une même soi, & à entreprendre d'un commun ac-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 143 cord la guerre contre les Turcs. L'électeur de Mayen-An. 1530. ce répondit pour la diéte, que sa majesté impériale, en qualité de désenseur de l'église, seroit tout son possible pour terminer les dissérends de la religion, employeroit toutes ses forces contre les Turcs, & que les princes agiroient de concert avec lui. Les députez d'Autriche raconterent les miséres dans lesquelles Solyman les avoit réduits : les autres parlerent auss, & après eux tous, l'électeur de Saxe, accompagné des princes Protenans nommez plus haut, vint se présenter devant le trône de l'empereur, pour le prier d'entendre la confession de leur doctrine, qui avoit été approuvée par Luther retiré dans la forteresse de Coburg, quoiqu'il eût souhaité qu'on n'eût pas tant adouci les choses, & qu'on ne se fût pas exprimé d'une maniere si foible. George Pontanus, chevalier de Saxe, porta la parole; & après avoir fait une protestation respectueuse du zéle & de la vénération qu'ils avoient tous pour sa majesté impériale, ils la supplierent avec beaucoup de soumission de vouloir permettre que leur confession de foi sût lûë publiquement, asin de désabuser le monde des faux bruits qu'on faisoit courir d'eux, quoique membres de la diéte, & des au. res qui étoient dans leurs sentimens, comme s'ils avoient des opinions erronées, & s'ils faisoient profes. sion de l'hérésie.

L'empereur pour toute réponse seur dit, qu'ils n'a- xv. Voient qu'à donner seur confession par écrit, & la Protestans prémettre sur le bureau, afin qu'on pût l'examiner à sentent seur confession à los sir, & en délibérer avec les électeurs, les princes Ausbourg. & les gens de son conseil; mais les Protestans in seur conc. Trid. 1. 3. rent à en faire la lecture eux-mêmes, & soutin- 63. p. 232-

Histoire Ecclesiastique.

rent qu'on ne pouvoit leur refuser audiance, d'autant que cette affaire regardoit leur réputation, leurs .biens, leur vie & le salut de leur ame; que peut-être on avoit exposé à l'empereur les choses autrement qu'elles n'étoient, & qu'il étoit de leur intérêt de le désabuser. Le prince remit l'affaire au lendemain, insistant toujours qu'on lui laissat l'écrit, mais ils le refuserent encore, pressant toujours sa majesté impériale d'accorder leur demande, vû qu'en choses de moindre importance, on écoute bien des gens de la plus basse condition. Enfin la derniere ressource des leur accorde Protestans sut de prier l'empereur de leur laisser l'écrit jusqu'à ce qu'il sût lû publiquement, ce qu'on leur sleid. 1.7: pag. accorda; mais à condition qu'on ne feroit point cette Coythrée hist. lecture en pleine diéte, mais dans la salle de son palais, où l'assemblée se trouveroit pour entendre ce qu'ils

L'empereur

Calestrii hist. avoient à dire. sonfess. August. \$0m. 3. f. I.

Cette confession de foi sut donc présentée à l'empereur en latin & en allemand, le vingt-cinquiéme de Juin, souscrite par l'électeur de Saxe, & par six autres princes, dont le landgrave de Hesse étoit un des principaux, & par les villes de Nuremberg & de Reutlingue, ausquelles quatre autres villes étoient associées. On la lut publiquement en présence de sa majesté impériale, un samedi sur les trois heures après midi, non sans beaucoup de murmures & de plaintes de la part des Catholiques, qui croyoient que c'étoit une chose scandaleuse que de permettre aux Luthériens, qui avoient déja été déclarez hérétiques à Rome par le chef de l'église, de produire leur confesion de foi dans une si célébre assemblée, ensorte que les légats du pape avec les zélez sollici-

terent

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 145 terent puissamment ceux qui avoient plus de crédit auprès de sa majesté impériale pour vouloir con-An. 1530. jointement avec eux travailler à la détourner de cette condescendance: mais ils n'y gagnerent rien. L'empereur repliqua qu'il ne vouloit pas condamner les Luthériens sans les avoir entendus, & sans sçavoir quel étoit leur crime. Ainsi la confession fut lûë par le chancelier de Saxe; & ce fut alors qu'on sit paroître pour la premiere fois une confession de foi en forme, publiée au nom du parti. Quatre villes de l'empire, Strasbourg, Memmingue, Lindau & Constance, qui défendoient le sens figuré, donnerent la leur séparément au même prince; on la nommoit la confession de Strasbourg ou des quatre villes. Et Zuingle qui ne voulut pas être muet dans une occasion si célébre, quoiqu'il ne fût pas du corps de l'empire, envoya aussi la sienne à l'empereur : mais il ne s'agit à présent que de la confession d'Ausbourg, comme la plus considérable en toutes manieres, outre qu'elle fur présentée la premiere, comme on a dit, souscrite par un plus grand corps, & reçuë avec plus de cérémonie.

Cette confession, que Mélanchton avoit composée, étoit divisée en deux parties, dont la premiere contenoit 21. articles sur les principaux points de la religion. Dans le premier on reconnoissoit de bonne foi ce que les quatre premiers conciles généraux avoient décidé,, touchant l'unité d'un Dieu & le mystere de la Trinité. Le second reconnoissoit le peché originel, de même que les confession d'Aust Catholiques, excepté qu'ils mettoient ce péché bourg.

Tome XXVII.

## HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

& feript. Luther. boc ann p. 108.

- tout entier dans la concupiscence, & dans le dé-An. 1530. faut de crainte de Dieu & de la confiance en sa di-Cochlans in affis vine bonté; au lieu que la concupiscence, dans le sentiment des orthodoxes, n'est que l'esset & Raynald. ad hunc la suite de ce péché. Le troisséme ne comprenoit que Vlemberg. in vita ce qui est renfermé dans le Symbole des Apôtres touchant l'incarnation, la vie, la mort, la passion, la résurrection de Jesus-Christ, & son ascension. Le quatriéme établissoit contre les Pélagiens, que l'homme ne pouvoit être justifié par ses propres forces; mais il reconnoissoit contre les Catholiques, que la justification se faisoit par la foi seule, à l'exclusion des bonnes œuvres. Le cinquieme étoit conforme aux sentimens des Catholiques, en ce que le Saint-Esprit est donné par les sacremens de la loi de grace, mais il differoit d'avec eux, en reconnoissant dans la seule foi l'opération du Saint-Esprit. Le sixième, avouant que la foi devoit produire de bonnes œuvres, nioit contre les Catholiques que les bonnes œuvres servissent à la justification, prétendant qu'elles n'étoient faites que pour obéir à Dieu. Le septiéme vouloit que l'église ne fût composée que des seuls élus. Le huitième reconnoissoit la parole de Dieu, & les sacremens pour esticaces, quoique ceux qui les conferent soient méchans & hypocrites. Le neuvième montroit contre les Anabaptistes la nécessité de baptiser les enfans. Le dixiéme concernoit la présence réelle du corps & du sang de Jesus-Christ, que les Luthériens admettoient. Le onzième accordoit avec les Catholiques la nécessité de l'absolution dans le sacrement de pénitence, mais nioit que le dénombrement des pechez,

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 147 fût nécessaire. Le douzième condamnoit les Anabaptistes, qui prétendoient qu'un homme une fois An. 1530. justifié ne pouvoir perdre le Saint-Esprit, & les Novatiens, qui ne vouloient pas absoudre des pechez commis après le baptême; mais il nioit contre la foi Catholique, qu'un pécheur repentant pût mériter par des œuvres de pénitence la rémission de ses péchez. Le treiziéme exigeoit la foi actuelle dans l'usage des sacremens. Le quatorziéme défendoit d'enseigner publiquement dans l'église ou d'y administrer les sacremens sans une vocation legitime. Le quinzième commandoit de garder les fêtes, & d'observer les cérémonies. Le seizième tenoit les ordonnances civiles pour légitimes, approuvoit les magistrats, la proprieté des biens, & le mariage. Le dix-septième reconnoissoit la résurrection, le jugement général, le paradis & l'enfer, & condamnoit ces deux erreurs des Anabaptistes, que les peines des démons & des damnez finiroient, & que mille ans avant la resurrection générale, les justes regneroient dans le monde avec Jesus-Christ. Le dix-huitieme déclaroit que le libre arbitre ne suffisoit pas pour ce qui regarde le salut. Le dix-neuviéme, qu'encore que Dieu eût créé l'homme, & qu'il le conservât, il n'étoit point, & ne pouvoit point être la cause de son peché. Le vingrième, que les bonnes œuvres n'étoient pas tout-à-fait inutiles Et le vingt-unième article défendoit d'invoquer les saints, parce que l'écriture sainte ne propose que Jesus-Christ pour médiateur.

noit les cérémonies & les usages de l'église, que AN. 1530. les Protestans traitoient d'abus, qui les avoient obligez, disoient-ils, à se séparer. Elle étoit comprise en sept articles, dont le premier admettoit la nécessité de la communion sous les deux especes, & défendoit les processions du saint Sacrement, qui étoient, disoit-on, contraires aux desseins de Jesus-Christ dans l'institution de cet auguste mystere. Le deuxième condamnoit le célibat des prêtres & des autres personnes qui en font vœu, prétendant que l'homme a été créé pour se multiplier, qu'il n'y a point d'autorité sur la terre qui puisse changer l'ordre de la création; ensorte que quiconque ne se croit pas assez continent pour garder le célibat, doit en conscience se marier. Le troisiéme excusoit l'abolition des messes basses & privées, prétendant que le sacrifice ne devoit point être célébré, sans que quelqu'un communiat avec le prêtre, & ajoutoit que la liberté qu'on avoit prise d'y inserer quelques prieres allemandes, n'étoit que pour instruire les ignorans. Le quatriéme vouloit, qu'il ne fût pas nécessaire de faire une confession exacte de chaque peché dans le sacrement de pénitence, & déchargeoit les consciences du soin d'en faire le dé-

> nombrement, parce qu'il y en avoit un grand nombre dont les mémoires les plus heureuses ne pouvoient se ressouvenir. Le cinquième ne reconnoissoit la distinction des viandes, que pour une tradition purement humaine: il ajoutoit, qu'on avoit engagé les hommes dans l'erreur sur la doctrine la plus importante de l'évangile, qui regarde la grace, la justice & la soi, sur l'état monastique,

LIVEB CENTITRENTE-TROISIEME. 149 on faisant accroire qu'il étoit plus agréable à Dieu, An. 1530. que celui des familles chrétiennes: il disoit encore que le nombre : des traditions ayant été multiplié presque à l'infini, on s'étoit tellement occupé dans. les écoles à en faire des recueils, & à les examiner; qu'on ne cherchoit plus dans l'écriture sainte, la vraie doctrine de la justice & de la foi; que l'on pouvoir néanmoins observer certaines traditions dans l'église, pourvû qu'on avertit le peuple qu'elles ne justifioient point devant Dieu, & qu'on ne péchoit point en ne les observant pas, pourvû que ce fût sans scandale. Le sixième improuvoit les vœux monastiques, & prétendoit que les monasteres, du tems de saint Augustin, étoient des congrégations, dont l'entrée & la sortie étoient également libres; mais que la discipline s'y étant corrompue, on y avoit introduit les voeux, afin qu'ils ne fussent pas abandonnez : que depuis on y avoit assujetti les enfans avant qu'ils eussent l'usage de la raison, & de jeunes silles qui n'avoient pas encore le jugement formé, & qui ne sentoient pas leur foiblesse: que pour y retenir ceux qui n'y étoient pas bien appellez, on les trompoit; en leur enseignant que les vœux qu'ils avoient faits étoient de même valeur que le baptême, & qu'en les accomplissant, on méritoit la rémission des péchez, & la justification devant Dieu: que l'on n'y gardoit pas seulement les commandemens; mais de plus les conseils de l'évangile; & que la vie qu'on y menoit étoit beaucoup au-dessus de celle des pasteurs & des magistrats. Le septiéme enfin distinguoit la puissance ecclésiastique de la secu-T iii

GEO HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

— liere, en ce que la premiere consistoit dans le com-AN. 1530 mandement fait aux Apôtres, & à leurs succesleurs de prêcher l'évangile, de pardonner & retenir les péchez & d'administrer les sacrements; qu'elle ne regardoit que les choses éternelles, & ne s'exerçoit que par le ministere de la parole : que la séculiere au contraire s'employoit uniquement à proteger les corps & les biens contre les injures visibles, à arrêter la malice des hommes par des peines proportionnées, afin de maintenir la justice & la tranquillité publique. D'où l'on concluoit que la puissance eccléssaftique n'empiétoit point sur la séculiere; qu'elle ne transportoit pas les roïaumes, qu'elle n'abolissoit ni les loix, ni les magistrats, qu'elle n'ôtoit point la sujétion légitime, qu'elle ne s'opposoit à l'exécution ni des ordonnances, ni des contrats civils, qu'elle ne prescrivoit point de loi au magistrat pour élever par là son tribunal au-dessus du séculier. Cet article finissoit

Vain triomphe des Protestans sur cette confession.

Seript. Lutheri hoc Ann. J. 10).

Telle étoit la fameuse confession de foi des Lutheriens, si enveloppée de termes obscurs & équi-Coeble in att. 6. voques, que sous une belle apparence de catholicité en plusieurs articles, elle ne laisse pas de renfermer tout le venin de l'hérésie. Les Protestans en triompherent & ne manquerent pas d'écrire en France, en Angleterre & dans presque toutes les contrées de l'Europe, que leur nouvelle doctrine avoit été reçue dans l'assemblée la plus sollemnelle & la plus auguste du corps germanique, & que rien n'empêchoit maintenant les princes, qui l'avoient

par une satyre contre le pape & les évêques, dont

on attaquoit la jurisdiction.

Livre cent trente-troisieme 151 souscrite, de traiter pour leur propre conservation avec les étrangers, en cas que l'empereur ou les Ca- A N. 1530. tholiques les attaquassent sur le fait de la religion; mais ils en imposoient au public, leur confession ne fut pas reçue. Après qu'on en eut fait la lecture, sa majesté impériale congédia l'assemblée pour déliberer ensuite sur le parti qu'on devoit prendre dans cette affaire. Les avis se trouverent partagez; le légat Campege qui ne s'étoit point trouvé à cette lecture, dans la crainte d'y entendre quelque chose qui portât préjudice à la foi catholique & au pape, étoit sur le point de publier une censure de cette confession pour opposer l'antidote au poison; il s'en abstint néanmoins de peur d'exciter du tumulte. Quelques-uns des plus ardens vouloient qu'on ordonnât l'exécution de l'édit de Wormes, & qu'on se servit de la voie des armes contre ceux qui ne voudroient pas obéir. D'autres proposerent de nommer des gens de probité, habiles & desinteressez, suivant le jugement desquels l'empereur prononceroit dans cette affaire. Enfin le dernier avis fut, qu'il falloit mettre cette confession de foi entre les mains de quelques théologiens catholiques, pour la réfuter & faire lire cette réfutation en pleine diéte en présence des Protestans, & cet avis fut suivi. L'écrit fut mis entre les mains de Jean Faber, d'Ekius, de Jean Cochlée, de Con-théologiens pour rad Coëlin, & de quelques autres qui étoient venus réfuter la confesà Ausbourg, & qui trayaillerent aussi tôt à cette ré- cans. futation.

Ces théologiens n'eurent pas de peine à s'ac- ofig quitter de cette commission. Ils y employerent lib 7. p. 283.

Calestin. de conf.

Trid. lib. 3. c. 3.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. peu de jours, & sirent une réponse solide, dans An. 1530. jaquelle ils réfutoient par l'écriture sainte, & par coeblée in all & de bonnes preuves ce qu'il y avoit d'erronné, & sen, p. 208. faisoient voir de plus les endroits, dans lesquels les Luthériens s'écartoient de ce que Luther leur maî-Pallav. bift. conc. tre & Melanchton avoient enseigné au commencement. Toutefois avant que d'y travailler, ils demanderent aux Protestans si leur confession contenoit tout ce qu'ils vouloient proposer, & s'ils n'avoient rien à y ajouter. Ils répondirent après une assez longue délibération, que pour le présent ils la croyoient en l'état où elle devoit être. Ils avoient raison de parler ainsi, puisque dans la suite ils y sirent de grands changemens, comme on le verra bientôt, principalement Mélanchton, si inconstant dans ses opinions, qu'à peine peut-on sçavoir ce qu'il croyoit. La réfutation faite, on la présenta à l'empereur, qui la fit lire aux princes catholiques, avant que de la produire devant les Protestans; & l'on trouva qu'il en falloit retrancher les expressions un peu trop fortes, & traiter les matieres d'un Rule plus modéré, qu'il ne falloit non plus rien dire des variations des Protestans, dont les prédicateurs avoient autrefois écrit & enseigné tout le contraire de ce qui étoit marqué dans leur confession. Quelques jours se passerent pendant qu'on réformoit la réfutation, & l'on employa jusqu'au troisiéme du mois d'Août, ou à la changer, ou à l'examiner. Dans ce même jour l'empereur ayant mandé les Protestans, leur dit qu'il avoit communiqué leur confession de soi à des Catholiques habiles

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 153 biles & à des personnes de pieté & d'érudition pour lui en dire leur avis, & remarquer ce qui pouvoit y A N. 1530. être Catholique ou contraire à la foi de l'église, qu'ils l'avoient fait, qu'ils avoient mis leur avis par écrit, & qu'on en alloit faire la lecture en leur présence : ce qui fut fait en Allemand, par un nommé Alexandre sécretaire de sa majesté impériale.

Cette réponse ne contenoit qu'une réfutation, article pararticle, de leur confession de foi; & mê-les Protestans me on ne répondoit à plusieurs articles que ces mots: leur confession. Cet article ne renferme autre chose qu'une pure hérésie qui mérite le seu. Les théologiens Catholiques en approuvoient pourtant quelques-uns purement supra c. 4. & simplement, & en rejettoient d'autres de la même maniere, mais il y en avoit plusieurs, dont ils n'approuvoient qu'une partie & rejettoient l'autre. Les articles entierement approuvez étoient sur le mystere de la Trinité, sur l'Incarnation, sur la nécessité du Baptême, sur la Céne, sur l'efficace des Sacremens, qu'on condamnoit seulement en ce qu'on n'y reconnoissoit pas le nombre de sept; sur la mission des ministres, pourvû qu'on reconnût l'ordination canonique; sur l'autorité des magistrats, sur le jugement dernier & la résurrection. Les articles rejettez étoient sur la maniere de la justification par la seule foi sans bonnes œuvres, de l'église, où ils disoient qu'il suffit pour son unité d'être d'accord sur la doctrine de l'évangile, & sur l'administration des sacremens, sans qu'il soit nécessaire de suivre les mêmes usages, & les mêmes traditions,&d'être foumis à un même chef visible, sur l'invocation & le culte des saints. Enfin les articles partie reçus, & partie rejettez concer-Tome XXVII.

On lit devant la réfutation de

Cochlaus. ibid. Sleidan ibid. Pallavic. #\$

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

noient le peché originel, la confession, la péniten-An. 1530. ce, tout ceci ne regardoit que la premiere partie de la confession.

> Quant à la seconde partie composée de septarticles, où les Protestans traitoient d'abus la communion sous une seule espece, le célibat des prêtres, les cérémonies de la messe, les messes privées, le sacrifice de la messe, les vœux monastiques, l'abstinence des viandes, les jeunes, la confession auriculaire, & d'autres. L'on soutient dans la réfutation que ce ne sont point des abus, mais de saintes pratiques de religion, qu'on établit par l'écriture sainte & la tradition. On reconnoît néanmoins qu'il peut s'y être glissé quelques abus qui demandent une reforme; & l'empereur promet d'employer tous ses soins & toute son autorité pour la procurer. Enfin l'on concluoit, en marquant qu'on esperoit que les Protestans rentreroient dans le sein de l'église, puisqu'ils paroissoient déja d'accord avec les Catholiques sur plusieurs points qui étoient au paravant contestés. Quand la lecture en fut faite, l'empereur souscrivit sans peine à cette refutation, & tous les princes Catholiques suivirent son exemple. On voulut obliger les Luthériens à faire la même chose; mais l'électeur de Saxe dit, au nom des princes de son parti, qu'ils étoient disposez à faire tout ce qu'ils pourroient en conscience, pour se réünir sur le fait de la religion; mais que pour se re-. tracter, il falloit qu'on leur prouvât leurs erreurs par l'écriture sainte; que si l'on souhaitoit d'eux une plus ample explication, ils étoient prêts de la donner; à quoi ils se croyoient obligez, puisqu'on avoit approuvé quelques articles de leur doctrine & rejetté les autres, d'où ils concluoient qu'on ne pouvoir pas

LIVRE CENT TRENTE TROISIE'ME. 155 leur refuser une copie de la réfutation qu'on venoit de lire de leur confession : ce qu'on ne leur accorda qu'avec beaucoup de peine, & même à condition, qu'après l'avoir lûë, ils la remettroient à l'empereur, & ne la rendoient pas publique, ce qu'ils refuserent.

Le lendemain, qui étoit le sixième d'Août, le lantDépart du landgrave se retira de la diéte sans prendre congé, ce qui grave de Hesse
de la diéte. irrita beaucoup l'empereur, craignant que ce ne fût dans le dessein de rompre entierement la négociation. lib. 7. 245. 215. Mais comme ce prince avoit laissé ses ambassadeurs, qui promirent de demeurer, & que d'ailleurs on représenta à sa majesté impériale, que la retraite du lantgrave avoit été causée par la maladie de sa femme, elle s'appaisa & sit retirer les gardes qu'on avoit mis aux portes, sur la parole de l'électeur de Saxe, qui promit de veiller à tout. Les princes Catholiques craignant que l'empereur n'eût recours à des remédes trop violens pour réduire les Protestans, & esperant de pouvoir les ramener plus aisément par la douceur, employerent leur crédit pour engager ce prince à souffrir qu'on s'assemblat de part & d'autre en quelque endroit, afin de conferer à l'amiable sur les points controversez, & ramener à la paix & à la concorde ceux qui s'étoient séparez de l'église. L'empereur y consentit, & l'on fit choix de sept perfonnes du parti des Catholiques pour conferer avec un pareil nombre choisi entre les Protestans. Ceux qu'on nomma de la part des orthodoxes, furent l'é- Ausbourg entre vêque d'Ausbourg, Henri duc de Brunswick, deux & les Protestans. jurisconsultes, dont l'un étoit chancelier de l'archevê- sima. 1. 7. p. 217. que de Cologne, & l'autre du marquis de Bade; enfin & feq. trois théologiens, fçavoir Jean Eckius qui avoit déja

156 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

donné de grandes preuves de son érudition & de son A N. 1530. zéle pour la foi, Jean Cochlée, qu'on nommoit le Cochlaus in act. fleau de l'hérésse, & Conrad de Wimpina, qui étoit professeur en théologie à Francfort sur l'Oder. Du parti des Protestans étoient George de Brande-bourg, Jean Frideric de Saxe, deux jurisconsultes, trois théologiens, sçavoir Philippe Mélanchton, Jean

Brentius & Erad Schnepf.

La conférence se tint un dimanche septiéme du mois d'Août dans le chapitre de l'église cathédrale d'Ausbourg: & quand tous furent assemblez, l'électeur de Brandebourg fit aux six princes Protestans un discours fort & pathétique, pour les engager à satisfaire l'empereur, en se réunissant sur la foi avec les autres princes & membres de l'empire, & à renoncer à leur confession, parce qu'il étoit à craindre, s'ils s'opiniâtroient à demeurer dans leurs erreurs, que l'Allemagne n'en souffrît, par les guerres & les séditions que leur division y causeroit. Les Protestans dans cette premiere conférence ne répondirent rien; mais deux jours après Gregoire Bruck parla pour eux & se plaignit premierement des menaces qu'on avoit faites aux princes, ensuite il s'étendit sur quatre articles, dont le premier étoit que l'empereur n'avoit pas donné une audience suffisante aux Protestans, suivant la teneur de l'édit. Le deuxième, qu'on ne leur avoit promis une copie de la réfutation de leur confession qu'à des conditions tout-à-fait onéreuses. Le troisième, qu'ils ne pouvoient approuver cette réfutation sans blesser notablement leur conscience, d'autant plus qu'ils ne l'avoient pas vûë. Le quatriéme, que dans la derniere diéte impériale tenuë à Spire,

Livre cent trente-troisie'me. l'on avoit promis & même arrêté, qu'on assembleroit au plûtôt un concile; ce qu'on n'avoit pas exécuté; A N'. 1530. & tous ces griefs des Protestans furent laissés par écrit, afin qu'on leur répondît, ce que l'électeur de Brandebourg fir au nom des princes Catholiques.

Il leur déclara qu'on n'avoit agi avec eux que comme avec des amis, animez d'un esprit de paix & Catholiques aux de droiture, sans aucun dessein de les offenser ni de fans les menacer: que ce qu'il avoit dit des maux qui ar- cochleus ibid. p. riveroient si la diéte se séparoit, sans avoir rétablisse 1210. 6 seq. nion entre les membres de l'empire, tegardoit le bien commun de toute la nation, qu'on ne vouloit pas exposer auximalheurs quien naîtroient. Il ajouta qu'il lui étoit ailé de répondre aux quatre griefs proposez par Bruck. Au premier, qu'outre que l'empereur avoit entendu en pleine diéte la lecture de leur confession de foi avec beaucoup de bonté, & qu'elle contînt de leur propre aveu tout ce qu'ils avoient à dire, on n'avoit de plus indiqué cette conference que pour les écouter en paix tant qu'il leur plairoit , & pour conferer avec eux sur les moyens de rétablis l'union; qu'ainsi ils n'avoient pas raison de se plaindre de sa majesté impériale, comme si elle n'avoit pas satisfait à son édit. Au second, que des cons ditions ausquelles on leur avoit offert une copie de la réfutation ne devoient point paroître injustes, ni déraisonnables, parce qu'ils sçavoinnt eux-mêmes,& qu'ils pouvoient aiséments en ressourants, de quelle maniere leurs prédicateurs avoicint, traité l'édite do Wormes, les railleries sanglantes qu'ils en avoient faites en public, & combien ils avoient méprisé la personne même de l'empereur, les princes, & tous les

118 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

états de l'empire, ensorte qu'on avoit cru qu'il étoit AN. 1530. à propos de ne pas rendre la réfutation publique avant le tems, pour n'être pas exposé aux mêmes insultes, n'ignorant pas eux-mêmes que les loix défendent de disputer publiquement de la foi & de la religion sur peine de la vie. Au troisiéme, qu'ils avoient tort d'interesser plûtôt leur conscience à suivre les erreurs d'un certain nombre d'hérétiques & d'apostats, qu'à suivre l'église qui ne se conduit que par l'autorité des saints peres & des conciles généraux; que ceux-là agissent contre les loix & les canons, qui permettent plusieurs choses, qui vont à la ruine des peuples, & qui sont divisez en beaucoup de sectes contraires, reproche qu'on ne pouvoit faire aux Catholiques. Au quatriéme, qui concerne le concile, qu'ils sçavoient fort bien que les guerres en avoient toujours empêché la convocation; outre que Luther lui-même avoit déclaré à la diéte de Wormes, qu'il ne vouloit pas se soumettre au jugement d'un concile, contre l'autorité duquel il écrivoit encore tous les jours. Enfin l'électeur les prioit d'examiner toutes ces raisons, & de préferer la réunion avec l'église & l'empereur, au schisme dans lequel ils étoient, & qui ne se termineroit qu'à la perte de leurs ames; que s'ils sçavoient quelqu'autre moyen de s'accorder ils pouvoient le proposer, pour en faire aussi-tôt le rapport à sa majesté impériale.

Les Protestans peu contens de cette réponse, si digne néanmoins de leur attention, ne laisserent pas de dissimuler leur chagrin, & demanderent quelque tems pour déliberer entr'eux, afin de rendre une réponse plus positive. Ce qu'on leur accorda avec joie.

Livre cent trente-troisieme. 1(9 Ils parurent donc quelque-tems après, & commencerent par vouloir s'excuser sur leur séparation, assu- An. 1530. rant qu'ils ne s'étoient point séparez de l'église universelle, qu'ils n'avoient rien dit contre l'empereur, & qu'ils n'avoient point méprisé ses édits; qu'ils n'étoient point responsables de ce que d'autres avoient pû faire, & que pour donner des preuves de leur amour pour l'union, ils jugeoient à propos qu'on choisît de part & d'autre le même nombre de personnes, qui pussent traiter amiablement du sujet de leur discorde, & voir si l'on ne pourroit point trouver quelque moyen de s'accorder.

Les Catholiques acceprerent la proposition : de part & d'autre on nomma les mêmes sept personnes rences du même uombre. pour conferer ensemble sur les points contestez. Les Catholiques choisirent deux princes, sçavoir l'évêque par de l'air. d'Ausbourg, le duc de Brunswik, & au cas que celuici vînt à manquer, George duc de Saxe, deux jurisconsultes, sçavoir le chancelier de l'archevêque de Cologne, & celui du marquis de Bade, & les trois théologiens nommez plus haut, sçavoir Eckius, Cochlée & Wimpina. Les Protestans prirent de leur côté deux princes, Jean Frederic fils de l'électeur de Saxe, & Georges marquis de Brandebourg, deux jurisconsultes, Gregoire Bruck & Hellet, trois théologiens, Mélanchton, Jean Brentius & Erad Schnepf.

Ces quatorze personnes s'assemblerent le seiziéme d'Août après le dîné, dans une salle du palais, & après la confession de avoir long-tems consulté & déliberé d'une maniere riens. assez vague, on proposa la confession des Luthé-pràcitate p. 217. riens, afin d'être examinée article par article; des lib. 2. p. 217. vingt & un dont la premiere partie étoit composée,

Cochl. ut Suprà

On y examine foi des Luthé-

560 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

on s'accorda sur quinze, par l'avis de Mélanchton, AN. 1530. qui étoit alors le chef du parti en l'absence de Luther & qui par ses adoucissemens en vint jusques-là, dans le désir qu'il avoit de terminer cette affaire au plûtôt. Il n'y eut point de difficulté sur les articles qui regardoient les mysteres : sur le second les Protestans avoüerent que par le baptême le péché originel nous est remis, quoique la concupiscence, qui en est l'effet, nous demeure. Sur le quatriéme, cinquiéme & fixiéme, que ce n'est pas la foi seule, mais la foi & la grace sanctifiante qui nous justifient. Sur le septiéme & huitième, que l'église comprend les pecheurs aussi-bien que les justes. Sur le dix-septiéme, que nous avons notre libre arbitre, & que nous ne pouvons rien pour notre salut, sans la grace & le secours de Dieu. Sur le douzième, les Protestans voulurent bien reconnoître la satisfaction comme une partie de la pénitence, pour en faire les fruits selon l'évangile, mais non pas comme néces. saire pour la rémission de la peine dûë à nos pechez. Sur le vingtième ils avoüerent la nécessité des bonnes œuvres, mais non pas leur mérite. Sur le vingt-uniéme, ils reconnurent que les saints & les anges intercedent pour nous, & ils voulurent bien honorer leurs fêtes, mais non pas les invoquer; ensorte que sur ces trois derniers articles, l'accord ne fut qu'en partie : Quant à l'eucharistie ils convinrent que le corps & le sang de Jesus-Christ étoient contenus sous chaque espece, qu'on ne condamnoit point les laïques qui voudroient communier sous une seule espece, qu'on pourroit rendre au saint Sacrement la vénération accoutumée; que la messe solemnelle **feroit** 

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. feroit celebré avec les cérémonies ordinaires, qu'on:y observeroir ce qui est essentiel à la consécration, AN. 15302 qu'on pourroit observer les jeûnes de vigiles; que les évêques retiendroient leur jurisdiction pour être obéis des curez, des prédicateurs & de rout le clergé, dans les choses ecclésiastiques; qu'enfin leurs excommunications ne seroient pas méprisées; mais quant aux abus prétendus qui composoient la seconde partie de la confession de foi, on ne put jamais s'accorder.

La dispute étoit sur les messes privées, sur le célibat des prêtres, sur les vœux monastiques, sur la députez réduit à messe si elle étoit un sacrifice; les Catholiques ne trois pour les convoulurent rien relâcher fur les deux points de la mes Cochlans nt Jupra. le & des vœux. Quant au mariage des prêtres, ils consentoient, dit Sleïdan, que ceux qui étoient mariez gardassent leurs femmes, mais ils ne vouloient pas qu'on permît le mariage à œux qui n'y évoient pas encore engagez. Il fallut donc avoit recours à d'autres conferences, & les théologiens Catholiques ayant fait le 22. d'Août leur rapport à la diéte des termes où ils en étoient avec les Luthériens, on crut, pour la conclure plus promptement, qu'il falloit réduire le nombre des députez à trois de chaque parți ; scavoir à deux canonistes & à un théologien. Melanchton fut pour les Protestans, & Eckius pour les Catholiques. Le premier pour faciliter la paix , sq relacha beaucoup sur la jurisdiction des évêques dans leurs dioceses, dont il convint presque dans les mê4 mes termes que les Carholiques, les pat-là il se rend dit suspect à la plûpart de ceux de son parti. Luther, à qui l'on envoyoit rous les jours des couriers

Tome XXVII.

Sleidan p. 217.

An: 15.30.

ad diversos apud Calestin, tom. 3.

pour l'informer de ce qui se passoit dans ces conferences, écrivoit sans cesse du lieu de sa retraite, qu'on Etifola Luthers mollissoit trop, qu'on devoit s'en tenir à la confession de foi, qui même, disoit-il, alloit trop loin, sans vouloir encore céder de nouvelles choses : c'est pourquoi les rigides Protestans, qui étoient déja mécontens de la facilité de Melanchton, lui avoient fait défendre d'aller plus avant & de rien relâcher davantage. Les parties n'ayant donc pû s'accorder, les conferences finirent sur la fin du mois d'Août, & l'on se retira sans avoir rien conclu. On voulut bien renouer l'affaire, en augmentant le nombre des députez; mais les Protestans répondirent, que si c'étoit dans la vûë de les ramener à l'église Romaine, toutes les démarches que l'on feroit seroient inutiles : & on ne le tenta plus.

L'empereur fait solliciter les princes Protellans de rentrer dans l'églife.

Sleidan. in comm. lib. 7. p. 219.

L'empereur voyant qu'on n'avoit pas réussi de ce côté-là, essaya de détacher les princes Protostans les uns des autres, pour les ramener à son parti. Il sit solliciter George de Brandebourg par l'archevêque de Maïence, & quelques autres de sa famille; le prince de Saxe par Frederic Palatin, le comte de Nassau & George Truchsés pour le faire départir de son union avec les autres, le menaçant de refuser la foi & hommage qu'il lui devoit faire de ses seigneuries, felon la coutume de l'Empire, s'il ne se réunissoit auparavant à l'église Romaine. Il monaça encore le marquis George de Brandebourg de lui ôcer la tutelle d'Albert son neven, fils de son frere Casimir, s'il ne se soumettoit. Il sir dire encore au lanegrave de Hesse, qu'en obéissant à sa majesté impériale, Ulrie prince de Wittemberg leroit résabli dans les biens,

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. & qu'on pourroit accommoder à son avantage le procès qu'il avoit avec le comte de Nassau pour le A N. 1530. pays de Hesse. Mais toutes ces tentatives & ces belles becaus. p. 212. promesses furent inutiles.

Le septième de Septembre l'empereur convoqua XXIX. dans son palais tous les princes & députez Catholi- l'empereur aux ques, avec ordre de s'y trouver à l'heure de midi : Protessans. deux heures après il manda l'électeur de Saxe, & iii. 7, p. 218. ses associez : ceux-ci ne furent pas plûtôt arrivez qu'il fit retirer les autres, & retenant auprès de lui Ferdinand son frere, les évêques de Constance & de Seville, Grandvelle & Truchsés, Frederic Palatin porta pour lui la parole, & dit que sa majesté impériale avoit esperé que les Protestans ayant été si gracieusement reçus & avec tant de bonté, jusqu'à souffrir qu'ils présentassent leur confession de foi, elle s'étoit flattée qu'ils se soumettroient : que trompée dans son attente, elle avoit bien voulu, à la requête des princes, qu'on en choisit quelques-uns des deux part tis pour terminer les differends à l'amiable; ce qui lui avoit donné quelque esperance d'une prochaine union. Que maintenant elle connoissoit avec un vrai chagrin, qu'ils s'éloignoient de la vraie foi sur ses principaux articles; qu'elle n'auroit jamais pensé que les Luthériens, qui n'étoient, pour ainsi dire, qu'une poignée de gens, eussent voulu introduire une doctrine nouvelle contre l'ancienne & inviolable do-Arine de l'église universelle, & s'éloigner des sentimens du souverain pontife, des siens propres, de ceux de Ferdinand, de tous les princes & états de l'Empire, de tous les rois de la terre & de tous leurs ancê-

tres. Que puisqu'ils demandent un concile, & en

164 HISTOIRE ECCLESIATIQUES:

l'attendant un décret qui rétablisse la paix, elle AN. 1530 promet d'employer tous ses soins auprès du pape, & des princes Chrétiens, pour assembler ce concile aussi-tôt qu'on sera convenu du lieu; qu'elle le promet & qu'elle les en assure, mais à condition que jusques alors ils feront profession de la même religion que les autres princes. Car assembler un concile, dit-il, & laisser les choses en balance sans réprimer la nouvelle doctrine, qui ne s'apperçoit pas des inconvéniens qui en naîtroient, & combien l'Empire en souffriroit?

Réponse des princes Protestans à ces remontrances.

Sleïdan ibid. ut Suprà pag. 219.

Les princes Protestans ayant déliberé entr'eux sur les remontrances de l'empereur, répondirent qu'ils n'avoient établi aucune nouvelle secte, & qu'ils ne s'étoient point séparez de l'église Chrétienne, qu'ils remercioient respectueusement sa majesté impériale, de vouloir bien leur accorder un concile, mais qu'ils la prioient de le rendre libre, & de l'assembler auplûtôt, selon ce qui avoit été résolu dans la derniere diéte de Spire. Que pour ce qui concernoit les cérémonies & les dogmes de l'église Romaine déja abolis, ils ne pouvoient en conscience les recevoir. Sur quoi l'empereur, leur sit repliquer par Truchsés qu'il avoit exactement lû & examiné tout ce qui avoit été fait, & qu'il les trouvoit fort éloignez des sentimens de l'église Romaine, qu'il étoit également étonné & de la condescendance des députez Catholiques à leur accorder tant de choses dans les conferences, & du refus opiniârre des Protestans pour ne se pas soumettre & ne pas accepter les offres qu'on leur avoit faites: que pour le concile qu'ils demandoient selon les décrets de l'empire, ils ne s'y sou-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 167 mettroient pas si on le leur accordoit, ayant déja recusé le dernier décret de Spire & protesté contre, An. 1530. en y oposant leur appel, qu'il regarde cependant comme nul; c'est pourquoi il veur sçavoir deux, s'ils peuvent souffrir de plus amples procédures, afin que la matiere soit plus long-tems discutée, ajoutant qu'il n'épargnera point ses peines, pour procurer enfin quelque ouverture de paix : que s'ils refusent ces offres, & demeurent toujours opiniâtrement attachez à leurs erreurs, qu'alors il se conduira en la maniere qui convient à un protecteur de l'église, qu'il étoit déja tard, & qu'ils pouvoient y penser jusqu'au lende. main.

Ils s'y rendirent exactement, & le chancelier de Saxe George Pontanus portant la parole, dit en leur devant l'empereur nom, que si l'empereur étoit bien informé de la ma- pour les Protesniere dont les choses s'étoient passées, il ajoûteroit foi à leur rapport, & qu'ils ne doutoient point que 1.74. 220. dans un concile saint & libre, leur doctrine ne fût déclarée conforme à la parole de Dieu. Qu'il ne falloit donc pas être surpris, s'ils ne vouloient pas accepter les conditions qu'on leur avoit offertes, que leur appel avoit été interjetté pour causes pressantes & nécessaires, dans le tems qu'on publioit un décret qui alloit directement contre la doctrine de l'évangile & les pratiques de l'ancienne église : qu'ils veulent bien y obeir, mais qu'on doit remarquer que le concile a été promis par les députez de sa majesté impériale long-tems avant le decret, & non seulement a Spire, mais dans toutes les autres diétes de l'empire, dans lesquelles on a toujours paru d'un sentiment unanime là-dessus : que puisqu'ils ont appel-

Pontanus parle

Sleidan. ut suttà

lé, & à l'empereur & à un concile libre, ils espérent An. 1530. qu'on ne dérogera pas à leur appel, jusqu'à ce que par forme de droit, la cause soit vuidée. Pour ce qui est de sçavoir si dans un semblable differend, la moindre partie doit céder à la plus grande, ils reconnoissent que ce n'étoit pas le lieu d'en disputer, n'étant obligez que d'exposer les raisons de leur appel, & de rendre compte de leur conduite en plein concile. Ainsi puisque toutes les diétes qu'on a tenuës ont statué sans aucune condition ou restriction qu'on assembleroit un concile, on prie très-humblement l'empereur de ne point abolir leurs décrets, mais de regler ses volontez sur celle des états. Qu'au reste ils le remercient très-respectueusement de ce qu'il offre une plus ample procéduré, & même ses soins pour cette affaire; quoique par tout ce qui s'est passé jusqu'alors, on doive être content de leur soumission. Enfin ils concluent qu'ils attendent le concile comme un moyen d'établir la paix, & qu'ils promettent jusqu'à ce tems-là, de ne rien faire qui ne puisse être approuvé de Dieu & d'un concile légirime.

L'empereur voyant que ni ses prieres, ni les promesses, ni les remontrances très-fortes, qu'il leur avoit fait faire même en sa présence, n'avoient de rien servi pour les ramener à leur devoir, & qu'ils se prévaloient trop hardiment des conjonctures du tems pour les interêts de leur parti, déclara dans la séance du vingt-deuxième de Séptembre qu'il leur accordoit un délai jusqu'à la fin d'Avril 1531. pour se réünir avec l'église Romaine, de laquelle ils étoient séparez, désendant toutesois sous de grandes peines,

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 167 d'écrire, de parler, ni soutenir publiquement aucune chose injurieuse à l'église, ni de recevoir dans leur AN. 1530. communion aucun catholique de l'un ou l'autre sexe, particulierement des ecclésiastiques. Il leur défendit lous de très-griéves peines de troubler la liberté des catholiques dans leurs états, ni de les inquiéter en aucune maniere dans l'exercice de leur religion. L'archevêque de Mayence, l'électeur de Brandebourg, les évêques de Salsbourg, de Strasbourg, & de Spire, George duc de Saxe, Guillaume prince de Baviere & Henri de Brunswick, furent choisis pour dresser le décret. Ce fut dans cet intervalle que l'empereur ayant appris, que l'électeur de Saxe vouloit se retirer, lui fit dire d'attendre encore quatre jours; & le décret étant fait du consentement des princes, & des états

catholiques de l'empire, il fit appeller le même électeur, & ses associez devant lequels on fit lecture du décret en pleine assemblée le vingt-deuxième de Sep-

tembre, comme on a dit. Outre le tems qu'on accordoit aux Protestans XXXII. jusqu'au quinziéme d'Avril, pour renoncer à leurs d'Ausbourg conerreurs & la défense de rien innover, ou faire imprimer contre la religion catholique, ce décret les lib. 7 p. 237. exhorte à se conformer dans tous les points de la p. 237. créance catholique, aux princes, & aux autres memo bres de l'empire qui, après avoir oui la réfutation qu'on a faite de leur confession de foi, qui avoit été mûrement examinée, l'avoient généralement reprouvée. On y dit qu'il y avoit eu diverses conférences, entre les mêmes Protestans & les Catholiques, dont le résultat avoit été que ceux-là s'étoient retractez sur certains points contraires à l'ancienne église, &

tre les Protestans. Sleidan, ut suprà 168 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1530.

s'étoient obstinez à nier les autres. On leur ordonne de ne rien faire contre la religion, de laisser agir dans une entiere liberté, quiconque voudra l'exercer dans leurs états, de reprimer les Anabaptistes, & tous autres qui embrasseroient de nouvelles opinions; de ne point empêcher les prêtres, & les religieux de célébrer publiquement la messe, & administrer les sacremens avec une pleine & entiere liberté. On y ajoute que comme il y a très-long-tems qu'il ne s'est renu de concile libre & universel, & que cependant il y a plusieurs abus dans l'ordre ecclésiastique & dans le séculier, qu'il faut nécessairement reprimer, l'empereur qui a déja traité de cette affaire avec le pape, a résolu, de l'avis des électeurs, des princes & des ordres de l'empire, de faire ensorte auprès du pape, des rois & des autres princes chrétiens, que dans six mois après la fin de cette diéte impériale, on en convoque un dans quelque lieu commode, & qu'on le célébre un après la convocation, pout y présenter leurs gricfs.

Les princes Protestans, qui ne s'attendoient pas à un semblable décret, en furent fort étonnez. L'électeur de Saxe, & les autres princes les associez, répondirent à l'empereur, Pontanus portant la parole;
qu'ils n'avouoient pas que leur confession eût été bien
résutée par l'autorité de l'écriture sainte, qu'au contraire ils étoient persuadez qu'elle est tellement appuyée sur cette même autorité, qu'on ne peut la condamner : ce qu'ils auroient demontré évidemment,
dirent-ils, si on eût voulu leur consier une copie de la
résutation qui en a été lûë. Que cependant, asin
que cette résutation ne demeurât pas sans réponse,

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 169 ils avoient pris la plume aussi-tôt après en avoir entendu la lecture, & y avoient répondu autant qu'ils AN. 1530. pouvoient se souvenir de ce qu'elle contenoit. Et quoiqu'ils ne se flattent pas d'avoir satisfait à tous ses consession des protestans presentant l'empereur veut bien avoir tée à l'empereur. labonté de lire leur écrit, ils ne doutent pas qu'il ne Sleidan in comm. trouve leur confession de foi plus solide & plus inébranlable. Là-dessus Pontanus présenta cette apologie à sa majesté impériale, Fredéric Palatin la reçut & la rendit aussi-tôt, parce que l'empereur à qui Ferdinand avoit dit quelque chose à l'oreille sit signe au Palatin. Pontanus ne laissa pas de poursuivre son discours. Il dit que depuis la derniere diéte, les princes n'avoient fait aucune innovation dans la doctrine, & n'avoient rien fait imprimer sur les contestations présentes: que quoiqu'ils crussent que leurs sentimens étoient véritables, toutefois ils n'avoient forcé personne à les embrasser, & ne le prétendoient pas faire à l'avenir. Qu'a l'égard des Anabaptistes, ils ne les avoient jamais souffert non plus que ceux qui méprisent le sacrement de l'autel, & les avoient chassez de leur pays. Enfin il supplia que copie du decret lui fût donnée pour déliberer sur ce qu'on auroit à répondre.

Le lendemain l'empereur leur sit répondre par l'é- XXXIV. lecteur de Bandebourg, qu'il étoit tout-à-fait sur-l'empereur aux princes Protestans pris de la hardiesse avec laquelle ils assuroient que Sleidan ut suprà leur de ctrine fûr sainte & pure, après avoir été refutée 108.223. par l'autorité de l'écriture, & condamnée depuis long-tems par les conciles, & comment ils osoient dire si ouvertement que lui empereur & tous les autres princes catholiques étoient dans l'erreur, & sou-

XXVII.

170 Histoire Ecclesiastique.

- tenoient une fausse religion, d'autant plus qu'ils con-An. 1530. damnoient par là leurs ancêtres, & se duc de Saxe lui même ses parens qui n'avoient pas pensé comme lui. Qu'il ne pouvoit donc croire ce qu'ils disent, que leur de ctrine est fondée sur le témoignage de la parole de Dieu, & qu'on ne le lui persuadera jamais. Qu'au reste, il avoit fait dresser le decret le plus favorablement qu'il avoit pû pour eux, & qu'il prétendoit qu'à l'exemple des autres princes, ils le reçussent pour éviter tous les grands maux, dont ils seroient cause par leur refus, & dont ils seront responsables devant Dieu. Qu'il ne trouve écrit en aucun endroit, qu'il soir permis de dépouiller quelqu'un de ses biens, & s'execuser en disant qu'il n'est pas permis de reparer ce dommage. Qu'ant à l'apologie de leur confession de foi, il a déja déclaré qu'il ne pouvoit la recevoir, parce qu'il ne vouloit plus de dispute sur le fait de la religion, & que s'ils n'acceptoient son decret & ne l'approuvoient, il ne tarderoit pas à prendre d'autres mesures, & à faire ce qu'exige de lui sa digniré & sa personne.

XXXV. L'électeur de Braudebourg les exhorte à le foumettre au decret de l'empereur.

Sleidan, ut suprà l. 7. f. 223.

L'électeur de Brandebourg ajouta qu'ils sçavoient les soins, & les travaux employez par les princes catholiques, pour appaiser les differends de la religion; qu'il les prioit de faire attention qu'il étoit de leur interêt & de celui de l'empire de se soumettre au decret de se majesté impériale, puisqu'en resusant de le saire, tous les autres états & princes se joindroient contre eux, & même avoient déja fait serment de n'épagner ni leur vie, ni leurs biens pour sinir cette affaire; que l'empereur surement y employera toutes ses forces, & ne se retirera pas des

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. ærres impériales que la chôse ne soit terminéerce qu'il leur annonce de la part des princes & des états. Mais AN. 1530. les Procestans ne se rendirent point à des avis si judicieux & si bien fondez : ils répondirent que leur confession de foi étoit conforme à la parole de Dieu ; contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudroient jamais; ce qu'ils pouvoient prouver par un écrit présenté depuis peu. Que quant au decret, ils ne pouvoient le recevoir sans blesser leur conscience : c'est pourquoi ils demandoient copie de tout ce qui avoit été fait contre eux, afin d'en déliberer ensemble, promettant de ne rien faire avec entêtement, & de se comporter jusqu'au concile d'une maniere, qui feroit connoître qu'ils n'agissoient ni par interêt, ni par opiniatreté, mais seulement pour fatisfaire à leur conscience. Qu'ils sont surpris comment les princes & états se sont liguez contre eux, avec l'empereur; d'autant plus qu'ils n'en ont point donné occasion, & que dans le besoin ils ne seront jamais des derniers à facrifier leurs biens & leur vie pour son service, en suivant les traces de leurs ancêtres. Ils avoüent qu'il ne faut dépouiller personne, & qu'en celason ne les trouvera pas coupables, & s'excusent encore sur les biens des monasteres enlevez, dont on les accusoit avec fondement.

Cette réponse ne rebuta pas l'empereur; il redoubla ses soins pour les gagner, & leur ste dire par le fait encore sollicimême électeur de Brandebourg, qu'il condamnteroit ter à recevoir son toujours leur changement de religion; qu'il avoit aussi-bien qu'eux une ame à sauver, & qu'il croyoit Le faire plus sûrement en suivant une ancienne doctine mansmile de pere en-fils jusqu'à présent ; dont il

Sleidan ut supr à

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

se gardera bien de sortir. Qu'au reste il ne peut rien An. 1530. changer dans son decret; que s'ils veulent s'y soumettre, à la bonne heure; sinon qu'ils lui fourniront le sujet d'en faire un autre, par le moyen duquel on trouvera le moyen d'excepter toutes ces sectes nouvelles pour établir la paix dans toute l'Allemangne, & y faire réfleurir l'ancienne religion, la foi & les cérémonies de l'église, devoir auquel il est indispensablement obligé. Que s'ils s'opiniatrent à refuser, il les avertit qu'il va se liguer avec le pape, & les princes chrétiens pour exterminer entierement l'hérésie. Que quand ils disent qu'ils n'ont fait tort à personne, ils ont oublié sans doute ce qu'ont fait leurs ministres, qui ont causé tant de guerres & de révoltes, dans lesquelles plus de cent mille paysans ont perdu la vie, les railleries qu'ils ont faites du pape & des princes; les ravages qu'ils ont causé sur leurs terres; est ce-là de quoi vanter leur innocence?enfin l'empereur prétend qu'en rétablissant la religion, ils rétablissent en même-tems les abbez, les religieux, & les autres ecclésiastiques qu'ils ont chassez, afin de n'êtres plus importuné à leur occasion.

Derniere réponse des princes Protestans.

Sloidan. ut suprà 7 225.

La derniere réponse des princes Protestans, fut qu'il ne falloit plus parler d'accord, puisqu'ils ne pouvoient obtenir la copie du decret, ni du tems pour en déliberer, ce qui les obligeoit de rememre cette affaire entre les mains de Dieu, dont ils esperoient le salut. Ils se justifierent ensuite sur la révolte des paysans Anabaptistes, & l'empereur leur accorda la permission de se retirer dans leurs états, en laissant quelques uns de leurs officiers à Ausbourg, jusqu'à la fin de la diéte, qui dura encore six semai-

LIVRE CENT TRENTETROISIEME: 173 nes. Le lendemain de leur départ, l'empereur manda tous les états, fit sçavoir aux députez par Truch- An. 1530. sés qu'ils ne se retirassent pas avant que la diéte fût finie, & leur apprit ce qu'il avoit fait avec l'électeur & les princes les associez. Et parce que ceux de Strasbourg, de Memmingen, de Constance & de Lindau, avoient donné un écrit & mis leur affaire sur le bureau; sa majesté impériale promit de leur répondre selle les fit venir, mais elle n'en out pat plus de satisfaction que des princes Protestans; ils refuserent comme eux de souscrire au decret de la diéte concernant la religion. Leur confession de foi avoit été dres- XXXVIII. sée par Capiton & Bucer, & approuvée par le senst des Sacramentaide Strasbourg: par rapport aux opinions, elle étoit l'empereur. peu differente de celle des Luthériens, à l'exception de la présence réelle ; on y reconnoit la nécessité d'obéir aux magistrats, les jeunes dont on ne veut pas faire un précepte, parce qu'il n'y a aucun mérite qui leur soit attaché, on rejette l'abstimence des viandes en certains jours, le culte des saints, leur intercession, le monachisme & tous les vœux. A l'égard de la puis-:sance ecclésiastique, ils ne lui accordent de pouvoir que pour édifier y plamer & arroler, Dieu seul ayant le pouvoir de lier & remetere les pechez. On ne reconnoît pour vrais évêques & prêtres, que ceux qui paissent le troupeau de Jesus-Christ de la parole: les traditions sont approuvées, quand elles ne sont point contraires à la parole de Dieu. L'église y est définie une societé de vrais fideles, dans laquelle on trouve des hypocrites; on en exclut ceux qui n'enseignent pas la doctrine de Jesus-Christ sur les sacremens, qui lont sdisent ils, des symboles sacrez, par

Yij

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE lesquels Dieu a voulu unir extérieurement les fideles. An. 1530. & qui non seulement sont des signes visibles de la grace, mais encore des témoignages de la foi, On n'y reconnoît que deux facremens, le batême & l'eu+ charistie. On doit administrer le premier aux en fans; sur le second, les ministres, sans s'arrêrer aux questions curieuses, ne doivent enseigner au peuple que ce qui est utile insequent qu'étant noutris de Jesus-Christ, nous devons vivre en lui & par lui, & êrre un seul paint, & un seul corps, puisque nous participons dans la Céne à un même pain. On y ajoute que la Céne n'ayant été instituée par Jesus-Christ. qu'afin que les fidéles nourris de son corps & de son fang, annoncent la mort, & lui rendent des actions de graces, on ne peut approuvenceux qui célébrenc des messes dans l'intention d'offrir J.C. à Dieu fon pore pour les vivans, & pour les morts : d'où est venu. difent-ils, ce trafichonteux des molles, On y rejette les melles privées, on y loutient que J. G. ayant été offernune foule fois on facrifica fur la croix, no peut plus être offert en sacrifice dans la melle. Quoique la confession, continue ton a puisse être supprimée à caule des abus aierans pas de nécellité les ministres menmoins doitont exhorter les pecheurs à confesser leuss fautes On blâme enfin l'office de l'églife, ou parce qu'il ost tropilong pour être recité avec attenrion sou parchquil auribue ava laints des choses, qui no conviennent qu'à Dieu, & l'on tejemeles imagesà caultedu culte & de l'adòratione qu'on leur

Cette confession rend. de foi refutée par Cette confession égrire avec heaucoup de subtilité, Faber & Eckins. Sleidan in comm. 82 loutenue à chaque article ide pallages de l'élib, 7, pag, 226,

(12 X

criture sainte, fut remise par l'empereur à Faber & à Eckius pour y répondre. Leur réfutation fut des An. 1530. plus vives, & prévint fort l'empereur contre les Sacramentaires. On la lut en pleine diéte, ceux de Strasbourg & leurs associez étant présens 3 on les accusoit d'avoir des opinions differentes des autres, d'approuver des erreurs horribles sur l'encharistie, d'avoir ruiné les images, aboli la messe, détruit les chapieres & monasteres fondez par la libéralité des princes, de somenter differentes sectes dont ils répandoient la mauvaise doctrine dans toute l'Allemagne, & de faire imprimer beaucoup de livres pour mieux inculquer leurs pernicieux sentimens. Les Sacrementaires tâcherent de se justifier sut tous ces reproches en disant qu'on leur en imposoit, & qu'on des accusoit sans raison, que rien de semblable ne se faisoit dans leurs villes; que si quelqu'un s'émancipoir jusques-là j il seroit austi-tôt severement puni 50 %, que pour mettre leur innocence dans un plus grand jour, ils supplicient qu'on leur donnati copie de la réfutation, & qu'on n'ajoûtât aucune foi aux crimes dont on les acculoit, jusques à ce qu'on dût entendui leur défenses promettant de faisa tous leurs efforts : pour sarisfaire l'empereura Mais en prince refusa, leur des mande, & cinq jours après leur sie dire par l'électeur

de Brandebourg, qu'il ne pouvoit leur accorder, cetto copie gu'il avoit refulé : la mêma grace su prince de Saxe, pour des raisons importantes a que sils veulentise, réconcilier à léglise al permettre qu'an leur lise plusieurs fois ce qu'on a écrit contr'aux: mais qu'il ne veut pas qu'on dispute davantage sui la foi ; qu'au reste il leur ordonnoir de se confor-

LIVRECENT TRENTE-TROISIE'ME. 175

176 Histoire Ecclesiastique.

mer à la doctrine de l'église, & de fournir des secours An. 1530. pour la guerre contre les Turcs. Ils demanderent quelque tems pour en déliberer, & peu de jours après ils répondirent en présence des états, que leur commission étoit de demander copie de la réfutation, afin qu'ils pussent s'excuser, & faire voir qu'on donne un sens mauvais à leurs expressions, & qu'on leur reproche des crimes ausquels ils n'ont jamais pensé. Les deux députez de Strasbourg étoient Jacques Sturmius & Mathias Pharer; le premier portoit la parole.

Termes ambigus de la confession de Strasbourg für la Cénc.

Confess. Argentin. cap, 18. de Cana fynt. Gen. part. 1.

La maniere captieuse & équivoque dont leur confession étoit composée, paroissoit capable d'en imposer & de surprendre. Bucer qui en étoit l'auteur, affecta de se servir des termes employez par les Luthériens pour expliquer la présence réelle, sans touts fois admettre leur sentiment. Voici comment il & fait parler ceux de Strasbourg. » Quand les Chrétiens » repetent la céne que Jelus-Christ sit avant sa mort w en la maniere qu'il l'a instituée, il leur donne par le s facrement fon vrai corps & fon vrai fang, manger & à boire véritablement, pour être la nourriture & le brouvage des ames. A la vérité il ne die pas avec les Luthétiens, que ce corps & ce lang soient vraiement & substantiellement donnez avec le pain & le vin; mais il ne dit rien qui y soit contraire, ni rien dont un Luthérien & même un Catholique ne pûr convenir, puisque nous sommes tons d'accord que le vrai corps & le vrai sang de nôtre Seigneur nous sont donnez à manger & à boire véritablement, non pas pour la nourriture des gorps, mais comme dit Bucer, pour la nourriture des

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. des ames. Ainsi cette confession se tenoit dans des expressions générales; & même lorsqu'elle dit que AN. 1530. nous mangeons & bûvons vraiement le vrai corps & le vrai sang de notre Seigneur, elle semble exclu- Bossnet bist. des variat. to. 1. in 4. re le manger & le boire, par la foi qui n'est après tout 1.3.2.125. qu'un manger & un boire métaphorique; tant on avoit de peine à lâcher le mot que le corps & le sang deJesus-Christ ne fussent donnez que spirituellement, & d'inserer dans une confession de foi, une chose si nouvelle aux chrériens.

Zuingle y alla plus franchement dans la confession de foi qu'il envoya aussi à Ausbourg, & qui Zuingle envoyée fut approuvée des Suisses. Elle contenoit douze articles. Les trois premiers sur la Trinité & l'incarnation, sur la chûte de l'homme & la necessité de la ann. 1530. 2. 101. grace, sur la médiation de Jesus-Christ, ne differoient en rien de la doctrine de l'église. Le quatriéme est du péché originel, & il y soutient que quoique le péché d'Adam ait été un vrai péché dans Adam, il n'est pas proprement péché dans ses enfans, mais plûtôt une maladie, & un état qui les fait tous naître esclaves, enfans de colere & ennemis de Dieu: il ne nie pas toutefois que l'on ne puisse l'appeller péché. Dans le cinquieme, sur le bâptême des enfans, il soutient que comme tous les hommes sont morts en Adam, ils sont tous régenerez en Jesus+ Christ; que sans parler des enfans des infidéles, on ne doit point légérement condamner ceux des Chrétiens, qui sont membres de l'église, & qu'on ne peut les damner sans impieté, quoiqu'ils meutent avant la reception du baptême. Dans le sixième, qui traite de l'église, il dit, qu'elle se prend premierement Tome XXVII.

Confession de

Confess. Zuinglis inter ejus opera, 👉 apud Hospin, ad

pour les prédestinez, & que tous ceux qui ont la foi A'N. 1530. sont de ce nombre, quoiqu'ils ne le sçachent pas: en second lieu, que l'église se prend pour tous ceux qui font profession d'être Chrétiens: troisiémement pour une assemblée particuliere des sidéles; il reconnoît qu'il y a une église visible & sensible dont les enfans des fidéles sont membres, & que c'est pour cela qu'on les doit baptiser. Sur le septiéme il est dit que les sacremens ne conferent pas la grace, & qu'ils sont seulement des signes qu'on l'a reçue. Dans le huitième sur l'eucharistie, il dit nettement que le corps de Jesus-Christ depuis son ascension, n'est plus que dans le ciel & ne peut être autre part; qu'à la vérité il est comme présent dans la Céne par la contemplation de foi, & non pas réellement & par son essence. Dans le neuvième des cérémonies, il reconnoît qu'on peut tolerer celles qui ne sont ni superstiticuses ni contraires à la foi de l'évangile, mais il voudroit qu'on les abolît entierement. Dans le dixiéme qui ost du ministere de la parole, il admet la necessité qu'il y ait des ministres qui l'enseignent; mais il refuse aux évêques la qualité de vrais ministres de Jesus-Christ. Dans le onziéme il parle de l'autorité du magistrat, auquel il veut qu'on obéisse, même quand il abuleroit de son autorité, jusqu'à cequ'on trouve dans se dernier cas une occasion favorable de secouer le joug & de se mettre en liberté. Enfin dans le douzième il rejette absolument le purgatoire , parce qu'il le eroit, dit-il, autant injurieux à Je-Jus-Christ, qu'il est prosteable à ceux qui l'ont inventé.

Pour défendre cette doctrine qui ne fut pas mieux

Livre cent trente-troisieme. 179 reçue de l'empereur que les autres confessions de foi, -Zuingle écrivit à ce prince, & aux seigneurs Protes. AN. 1530. tans une lettre, où touchant la Céne, il établit cette difference entre lui & ses adversaires, que ceux-ci vouloient dans l'eucharistie un corps naturel & substantiel, & lui un corps sacramentel. Il tint toûjours constamment le même langage dans la défense qu'il fit contre Ekius de ses sentimens, sur le sacrement confess side ad de la Céne: Et dans une autre confession de foi qu'il Franc. I. inter opeadressa dans le même tems à François I. il explique cecy est mon Corps, d'un corps symbolique, mystique & sacramentel, d'un corps par dénomination & par signification. » De même, dit-il, qu'une reine » montrant parmi ses joyaux sa bague nuptiale, dit » sans hésiter, ceci est mon roi, c'est-à-dite, c'est » l'anneau du roi mon mari par lequel il m'a épou-» sée. » Il auroit été facile à Zuingle de trouver des comparaisons moins bizarres. Aureflezil estroûjours vrai de dire qu'il ne reconnoît dans l'eucharistie qu'une pure présence morale, qu'il nomme sacramentelle & spirituelle ; il met toûjours la force des sacremens en ce qu'ils aident la contemplation de la foi, qu'ils servent de frein aux sens, & les font mieux concourir avec la pentée. Quant à la manducation que veulent les Juifs avec les papiltes, selontui, elle doit causer la même horreur qu'auroit un pere à qui l'on donneroit son fils à manger. En général, selon Zuingle, la foi a horreur de la présence visible & corporelle, ce qui fait dire à saint Pierre, Seigneur retirez-vous de moi. Il ne faut point manger Jesus-Christ de cette maniere charnelle & grossiere: une ame fidéle & religieuse mange son vrai corps

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1530.

sacramentellement & spirituellement, (ce sont les termes de Zuingle,) sacramentellement, c'est-à-dire, en signe, spirituellement, c'est-à-dire, par la contemplation de la foi qui nous présente Jesus-Christ souffrant, & nous montre qu'il est à nous.

XLII. Variations des Luconfession d'Ausbourg.

L'article qui regarde la Céne dans la confession thériens dans leur des Luthériens, quoique favorable à la présence réelle, n'est pas si clairement exprimé, & fait voir de Bessut bis. des leur part beaucoup de variations. » Loin d'y voir variat. t. x. in 4.
1. 3. p. 116. 6-feq. » les Luthériens tenir un langage uniforme sur cette » matiere, on voit au contraire, d'abord l'article dix » de leur confession, qui est celui où ils ont dessein " d'établir la réalité, couché en quatre manieres dif-" ferentes, sans qu'on puisse presque discerner laquel-» le est la plus autentique, puisqu'elles ont toutes » paru dans des éditions où étoient les marques de » l'autorité publique. De ces quatre manieres nous en » voyons deux dans le recuëil de Geneve, où la con-» fession d'Ausbourg nous est donnée telle qu'elle » avoit paru en 1540. à Wittemberg, dans le lieu » où étoit né le Luthéranisme, où Luther & Mé-» lanchton étoient presens : on y lit l'article de la » Céne en deux manieres. Dans la premiere, qui est » de l'édition de Wittemberg, il est dit qu'avec le » pain & le vin le corps & le sang de Jesus-Christ » est vraiement donné à ceux qui mangent dans la » Céne. La seconde ne parle pas du pain & du vin, & » se trouve en ces termes conforme à l'écrit qui fut » présenté à l'empereur dans cette année 1530. Ils en-» seignent & croyent sur la Céne, que le corps & le » sang de Jesus-Christ sont vraiement présens & » vraiement distribuez à ceux qui mangent, &

» ils improuvent ceux qui enseignent le contraire.

Voilà d'abord une variation considérable, puisque la derniere de ces expressions s'accorde avec la Confessiones. art. doctrine du changement de substance, & que la premiere semble être mise pour la combattre. Toute-concerd. p. 157. fois les Luthériens ne s'en sont pas tenu là, puis- san. dom. n. 7. qu'on voit dans leur livre de la concorde, le même article 10. rapporté de deux autres façons; la premiere en ces termes. » Dans la Céne du seigneur le corps » & le sang de Jesus-Christ sont vraiement & sub-» stantiellement présens, & sont vraiement donnez » avec les choses qu'on voit, c'est-à-dire, avec le pain » & le vin à ceux qui reçoivent le Sacrement. La se-» conde maniere est ainsi exprimée dans le livre de » la concorde, l'article de la Céne est ainsi enseigné » par la parole de Dieu dans la confession d'Aus-» bourg: que le vrai corps, & le vrai sang de Je-» sus-Christ sont vraiement présens, distribuez & re-» cus dans la sainte Céne sous l'espece du pain & du » vin, & qu'on improuve ceux qui enseignent le contraire. Si on compare ces deux façons d'exprimer la réalité, il n'y a personne qui ne voye que celle de l'apologie, l'exprime par des paroles plus fortes que ne faisoient les deux précédentes rapportées dans le recuëil de Geneve : mais qu'elle s'éloigne ausfi davantage de la transubstantiation, & que la derniere au contraire s'accommode tellement aux expressions dont on se sert dans l'église, que les Catholiques pourroient la souscrire. De toutes ces façons Hospinian. part 2. differentes, Hospinien soutient que la derniere est Sieidan. apolog. celle, qui fut présentée à Charles V. dans la diéte confess. Aug. sad d'Ausbourg; que ce qui porta les Luthériens à chan-

AN. 1530. 10. in lib. concord. Apolog. conf. Aug. bolid, repetit. de Concord. p. 728.

Aug. t. 3.

ger l'article dans la suite, est qu'il favorisoit trop AN. 1530. ouvertement la transubstantiation, puisqu'il mar-Chyt. bift. conf. quoit le corps & le sang véritablement reçus, non Celestin. bist. conf. point avec la substance, mais sous les especes du pain & du vin, qui est la même expression, dont se servent les Catholiques. Et c'est ce qui fait croire que l'article fut ainsi couché d'abord, puisqu'il est certain par Sleidan & par Mélanchton aussi-bien que par Chytré & par Celestin dans leur histoire de la confession d'Ausbourg, que les Catholiques ne contredirent point cet article dans la réfutation qu'ils firent alors par l'ordre de l'empereur.

> Les Luthériens ne furent pas plus constans sur les autres articles. La question de la justification, où celle du libre arbitre étoit renfermée, le démontre d'une

maniere convaincante. Luther étoit revenu des excès qui lui faisoient dire que la pure science de Dieu mettoit le libre arbitre en poudre dans toutes les créatures, & il avoit consenti qu'on mît cet article dans confoss. Aug. art. la confession d'Ausbourg: » qu'il faut reconnoître le » libre arbitre dans tous les hommes qui ont l'usage n de la raison, non pour les choses de Dieu, que l'on » ne peut commencer, ou du moins achever sans Apolog. gdeundem » lui, mais seulement pour les œuvres de la vie » présente, & pour les devoirs de la societé civile. Mélanchton y ajouta dans l'Apologie » pour les œu-» vres exterieures de la loi de Dieu. Voilà deux véritez qui ne souffrent aucune contestation, l'une que l'homme a un libre arbitre, & l'autre qu'il ne peut rien seul & par ses propres forces dans ses œuvres vraiment chrétiennes. Mais ces mots » que le libre arbi-" tre ne peut commencer, ou du moins achever les

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME œuvres de Dieu, pour des gens qui vouloient tout attribuer à la grace, n'étoient pas exacts; puisque An. 1530. cette restriction qui semble insinuer que le libre arbitre peut du moins commencer par ses propres forces, est une erreur demi Pélagienne, dont les Luthériens d'aprésent ne sont pas éloignez.

L'article suivant expliquoit que la volonté des confes. Aug. méchans étoit la cause du péché; & encore qu'on ne dise pas assez nettement que Dieu n'en est pas l'aureur, on l'insinuoit toutefois contre les premieres maximes de Luther. On appuyoit beaucoup dans la confession d'Ausbourg, & dans l'apologie, sur ce que la rémission des péchez étoit une pure libéralité qu'il ne falloit pas attribuer au mérite, & à la dignité des actions précédentes. » Chose étrange, dit » monsieur Bossut, les Luthériens par tout se fai- p. 135. » soient honneur de cette doctrine, comme s'ils l'a- Confess. Aug. » voient ramenée dans l'église, & ils reprochoient Apolog. cap. de Justic. p. 61. 74. » aux Catholiques, qu'ils croyoient trouver par leurs & 102. » propres œuvres la rémission de leurs péchez; qu'ils » croyoient la pouvoir mériter en faisant de leur côté » ce qu'ils pouvoient, & même par leurs propres » forces; que tout ce qu'ils attribuoient à Jesus-" Christ, étoit de nous avoir mérité une certaine gra-» ce habituelle, par laquelle nous pouvions plus faci-» lement almer Dieu, & qu'encore que la volonté pût » l'aimer, elle se faisoit plus volontairement par cet-» te habitude; qu'ils n'enseignoient autre chose que » la justice de la raison; que nous pouvions appro-" cher de Dieu, par nos propresœuvres indépen-» damment de la propitiation de Jesus-Christ, & » que nous avions imaginé une justification sans par-

Bossuet bist. des variat, to. 1.1.3.

## 184 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

ler de lui; ce qu'on répete sans cesse pour conclure A N. 1530. autant de fois que nous avions enseveli Jesus-Christ. Mais pendant qu'ils reprochoient aux Catholiques une erreur si grossiere, ils leur imputoient d'autre part le sentiment opposé, les accusant de se croire justifiez par le seul usage du sacrement, ex opere operato, comme on parle, sans aucun bon mouvement; ne voulant pas comprendre que ces termes n'excluent pas les bonnes dispositions nécessaires.

XLIII. Ouvrages de Luther pendant la diéte d'Ausbourg. Cochlans in Ad. & ATDS. P. 204. 6 213.

Outre les ouvrages que nous avons dit que Luther composa pendant la diéte d'Ausbourg, il fit encore un catéchisme pour prescrire à ceux qui prê-Cochlæns in Act. 6. choient & enseignoient sa nouvelle doctrine, la maniere dont ils devoient l'exposer pour la persuader à ceux qui l'entendroient ou qui la liroient. Il explique dans ce catéchisme l'oraison Dominicale, & le symbole des Apôtres, d'une maniere en plusieurs endroits bien differente de ce qu'il avoit dit, dès le commencement de son hérésie. Il y parle encore autrement du baptême & de l'Eucharistie, sans reconnoître d'autres sacremens. Il permet à ceux qui se confessent, de ne dire que les pechez qu'ils voudront, pour recevoir la consolation & l'absolution du prêtre. A son exemple plusieurs firent imprimer des catéchismes, où chacun établissoit ses fantaisses, & ses erreurs, dont on infectoit l'esprit des enfans, pour lesquels étoient faits ces livres d'instructions. On trouve encore une lettre de Luther à l'archevêque de Mayence, dans laquelle il déclare que ce qui est dit dans le second Pseaume, doit être appliqué aux prin-Coebl. ne suprà ces assemblez à Ausbourg qui ont conspiré contre Jesus-Christ: & sur la fin il se déchaîne contre le pa-

Plal, 2. Quare fremuerunt gentes. ppe ann, p. 213.

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 181. pe, & blâme fort l'empereur d'avoir reçu la couronne impériale, sans y avoir appellé aucun des princes d'Allemagne. Cette lettre étoit datée de sa solitude, le mercredi après la fête de la visitation de la Vierge, c'est-à-dire, au commencement du mois de Juillet de cette année.

XLIV. Lettre d'Erasme

A N. 1530.

Erasm. epist. ad apud Calestin, toc

Erasme effrayé des progrès étonnans que le Luthéranisme avoit fait dans les royaumes du Nord & au cardinal Camailleurs, & craignant les suites de la résolution qu'on paroissoit avoir prise d'exterminer l'hérésie par la cardin. Campeg. force, écrivit vers le même tems au cardinal Cam- 3. fol. 29. pege une lettre où il lui dit: qu'il vaudroit mieux tolerer, du moins pour un tems, les Luthériens, comme on faisoit en Bohéme les restes des Hussites, afin d'éviter par cette sage & charitable condescendance, un plus grand mal qui naîtroit de la guerre qu'il prévoyoit fort prochaine, si l'on entreprenoit de pousser à bout les hérétiques; il avoit déja écrit au Inter epist. Er as mi même cardinal, qu'il ne falloit pas accabler Luther par la violence, mais le réfuter solidement, afin de le corriger plûtôt que de le perdre, & n'en pas venir aux dernieres extrêmitez, qu'enfin plus l'affaire étoit de consequence, plus il falloitagir lentement & avec modération.

Mais l'empereur n'étoit pas dans ces dispositions : le mal lui paroissoit trop enraciné pour user des remedes doux; & les princes Protestans trop entêtez pour croire pouvoir les réduire autrement que par la force. C'est pourquoi Charles V. voyant que toutes ses tentatives avoient été inutiles, que les villes XLV. de Strasbourg, de Constance, de Memmingen, de concluse la dis-Lindau, d'Ausbourg, de Francfort & de Hall, n'a-

Tome XXVII.

voient pas voulu recevoir son decret, que les dépu-An. 1530. tez de l'électeur de Saxe, & des princes Protestans, bien loin de s'y soumettre venoient tout récemment de lui présenter une requête pour le prier de ne pas permettre, que l'on fît d'affaire à personne pour cause de la religion; s'unit avec les électeurs & les députez catholiques, pour se mettre en état de défense, sans qu'on pût prétendre, qu'il voulût par là rroubler la paix établie dans la diéte de Wormes, & sit sçavoir aux Protestans qu'il ne pouvoit se dispenser d'agir contre ceux qui contreviendroient au decret de la diéte, & de les mettre au ban de l'empire : & ceux-ci ayant déclaré, que dans la résolution où ils voyoient sa majesté impériale, ils ne pouvoient lui obéir, Charles V. fit publier le dix-neuviéme de Novembre en concluant la diéte, le même decret, mais plus ample & en termes plus forts.

XLVI. Il fait publier son plus ample.

Calestin. de conf. Sleidan, in comm. lıb. 7. p. 229.

Ce decret portoit, qu'on ne souffriroit point ceux décret plus fort & qui enseignoient une nouvelle doctrine sur la Céne, qu'on ne feroit aucun changement dans la messe Aug t. 4. fol. 120. tant solemnelle que privée; qu'on confirmeroit les enfans avec le saint chrême; qu'on administreroit l'extrême-onction aux malades; qu'on rejetteroit l'opinion de ceux qui nient le libre arbitre, parce qu'elle reduit l'homme à la condition des bêtes, & qu'elle est injurieuse à Dieu; qu'on rétabliroit les statues & les images dans les lieux d'où on les avoit enlevées, qu'on n'enseigneroit rien qui tendît à diminuer l'autorité du magistrat; que le dogme de la seule foi sans les œuvres seroit absolument rejetté; que les sacremens de l'église seroient toujours au nombre de fept, & administrez de la même maniere qu'ancien-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. nement; qu'on continueroit d'observer toutes les céremonies de l'église, les funérailles des morts, & les AN. 1530. autres usages; que les bénéfices vacants ne seroient conferez qu'à des sujets qui en seroient dignes; que les prêtres ou ecclésiastiques mariez ci-devant, seroient privez de leurs bénéfices, & conferez à d'autres, aussi-tôr après la diéte; que cependant ceux qui voudroient quitter leurs femmes, & rentrer dans leur premier état, pourroient être réhabilitez par l'évêque, à qui ils en demanderoient l'absolution, & le tout suivant le bon plaisir du pape, lorsque son legat l'en aura informé; mais que les autres seront bannis & punis comme ils le méritent. Que la vie des prêtres sera reglée, leur habit décent, & qu'ils se conduiront sans aucun scandale; que si les ecclésiastiques ont été forcez en quelque lieu, à faire quelque vente ou contrat injustes; si les biens de l'église ont été injustement aliénez, ou appliquez à des usages profanes, tout cela sera censé nul: qu'aucun ne sera admis à enseigner, qu'il n'ait auparavant donné à son évêque un témoignage autentique de sa saine doctrine & de ses mœurs reglées; & qu'en enseignant ou prêchant, ils suivront le decret dont on vient de parler, sans employer dans leurs discours, le langage de plusieurs qui prétendent qu'on anéantit la doctrine de l'évangile; qu'ils s'abstiendront aussi d'injures & de railleries; qu'ils exhorteront les peuples à la priere, à entendre la messe avec dévotion, à invoquer la sainte Vierge, & les autres saints, à observer les fêtes, les jeunes, l'abstinence des viandes, & à soulager les pauvres; qu'ils remontreront au moins l'énormité du crime, qu'ils commettent Aaij'

en quittant leur habit & leur profession; qu'en un An. 1530 mot on ne souffrira aucun changement dans ce qui regarde la foi & le service divin, sur peine de punition corporelle, & de confiscation de biens; qu'on réparera tout le tort fait aux ecclésiastiques; qu'on rétablira les monasteres dans les lieux où ils auront été détruits, de même que les autres édifices, & que les cérémonies accoutumées y seront observées; que ceux qui dans les pays hérétiques demeureront attachez à l'ancienne religion, & approuveront ce decret, seront mis sous la protection de l'empire, sans qu'on puisse les inquiéter, & qu'il leur sera permis de transporter leur demeure, en quel lieu ils voudront, sans qu'on puisse leur causer aucun dommage. Que le pape sera requis de convoquer & d'assembler le concile en un lieu commode, & convenable dans fix mois, afin qu'il puisse être commencé du moins dans le cours de l'année : tous ces reglemens seront exécutez, nonobstant oppositions ou appellations quelconques; & afin que ce présent decret demeure dans toute sa vigueur, comme concernant la foi & la religion, l'empereur y employera toute la puissance que Dieu lui a donnée, même aux dépens de sa vie. Que si quelqu'un veut user de violence pour en empêcher l'exécution, la chambre impériale sur ce requise, donnera ordre à celui qui agit par voie de fait, de se desister de son entreprise,& s'il y persiste, il sera mis au ban de l'empire, & les princes & villes voisines viendront au secours de celui qui souffre la violence. Enfin la chambre impériale ne recevra à plaider aucun de ceux qui n'auront pas approuvé ce présent decret.

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 189 Ainsi finit la célébre diéte d'Ausbourg, dont le succès ne fut point agréable aux Protestans, qui ju- An. 1530. geoient bien que l'empereur étoit dans la résolution de les soumettre par la force des armes, s'ils ne vou- d'Ausbourg. loient pas le faire volontairement; aussi firent-ils bien-tôt après une ligue entre-eux; & pendant que Charles V. Ferdinand son frere roi de Bohéme & de Hongrie, les électeurs, princes & seigneurs, tant ecclésiastiques que séculiers, & les villes impériales catholiques, faisoient ensemble un traité le vingtsixiéme de Novembre, pour la défense de la religion, contre ceux qui ne penseroient qu'à la détruire, les princes Protestans s'assembloient à Smalkalde pour s'opposer aux autres. L'empereur après la diéte avoit pris le chemin de Cologne, & ce fut là où il commença l'exécution du dessein qu'il avoit conçû depuis quelque tems, qui étoit d'assurer la dignité impériale dans sa maison, en faisant élire Ferdinand son frere roi des Romains. Il chargea donc l'électeur de Mayen- pereur de faire élice, comme chef & président du college électoral, de re son frere roi des Romains. vouloir l'assembler, ce qu'il ne manqua pas de faire aussi-tôt, en dépêchant un gentilhomme à chacun lib. 7. pag. 233. des électeurs, avec une lettre qui portoit en substance. » Que sa majesté impériale ayant souhaité de faire "assembler les électeurs dans la ville de Cologne, » pour proceder à l'élection d'un roi des Romains, » monsieur l'électeur étoit prié de se trouver dans » cette ville le vingt-neuvième de Décembre.

L'électeur de Saxe reçut cette lettre dès le vingttroisiéme de Novembre; & jugea à propos d'opposer une autre assemblée à celle que l'empereur venoit d'indiquer. Il dépêcha donc fort secretement en tou-

Fin de la diéte

te diligence des députez à tous les princes & étars Pro-An. 1530 testans, pour les avertir de se trouver à Smalkalde petite ville de Franconie appartenant au landgrave de Hesse, pour le vingt-deuxième de ce même mois de Décembre. Cependant il envoya promptement Jean Fredéric de Saxe son fils, à Cologne avec d'autres seigneurs, pour se trouver à l'assignation, & remontrer que la citation de l'électeur de Mayence n'étoit pas légitimement faite, parce qu'elle blessoit les droits & libertez de l'empire, & l'édit de l'empereur Charles IV. qui avoit ordonné par la bulle d'or, qu'on ne pourroit créer de roi des Romains, qu'après la mort de l'empereur regnant, auquel on ne devoit Protestans pour la point donner un successeur durant sa vie. L'électeur ligue de Smalkal- de Saxe, conjointement avec les autres princes ses associez, en écrivit à sa majesté impériale, & aux électeurs, les supliant très-instamment de ne plus songer à faire une chose de si mauvais exemple, & si contraire à la liberté Germanique. Le landgrave Philippe de Hesse, qui venoit de conclure une ligue de six ans, pour la commune défense de la religion, avec

> les Cantons de Zurich, de Berne & de Basle, & la ville de Strasbourg, se donna aussi de grands mouvemens, pour détourner cette élection d'un roi des Romains, & avoit invité les Suisses à Smalkalde; mais tous ces efforts furent inutiles. Pendant que les Protestans se divisoient de plus en plus d'avec la

Sleidan ibid. ut suprà.

cour de Rome, les Vénitiens se racommoderent avec elle, au sujet du differend qu'ils avoient avec le pape touchant la collation des évêchez. Autrefois le séle differend qu'il nat de Venise avoit la nomination de tous les évêavoit avec les Véchez, & de toutes les abbayes de son état de te re & de mer; mais il y avoit renoncé tout-à-fait par le traité de paix fait en 1510. avec le pape Jules II. pour An. 1530.

TRENTE-TROISIE'ME. 191

le détacher de la ligue de Cambray. L'an 1525, iltâcha de revendiquer ce droit, voulant profiter de l'occasion favorabe de la vacance de l'église de Trévise, arrivée dans le tems que le pape Clement VII. étoit tenu prisonnier par l'armée impériale. Mais dès que Clement eut recouvré la liberté, il envoya l'évêque de Siponte à Venise, pour y demander la révocation du decret, que le senat avoit fait l'année précédente, au sujet de la nomination des évêchez. Le differend dura jusqu'à cette année 1530, qu'il fut terminé, les Vénitiens renonçant à leur prétention. Il y avoit alors des sénateurs, qui ne croyoient pas que ce fûr l'interêt de la république de se mêler de la collation des évêchez, d'autant que les nobles venant à posseder les dignitez, dont les revenus les mettroient à leur aise, cela seroit cause, qu'ils négligeroient le service de la république; au lieu que si on leur ôtoit cette espérance, ils tourneroient tous leurs soins à l'administration de l'état, où consisteroit leur avancement.

LIVRE CENT

Comme plusieurs Allemands infectez des erreurs de Luther étoient venus faire la guerre en Italie, plusieurs Italiens paroissoient fort prévenus en leur faveur, non seulement parmi les laïques, mais encore dans le clergé, & le malaétoit répandu en differentes provinces. Le pape pour y apporter un prompt remede fit un bref datte de Boulogne le quin- contre les hérétiziéme de Janvier, qu'il adressa à Paul général des Jaco-Bullar 10. 1. Clebins & inquisiteur de la foi à Ferrare, & à Modene, ment. VII. Comstr. par lequel il lui commande de faire une exacte recher- inquise.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

che de ces hérétiques, & des religieux mêmes, qui An. 1530. s'étoient laissez corrompre par cette nouvelle doctri.

Mais ce qui releve le plus la charité du pape, furent ses sollicitations & ses instances auprès de l'empereur, pour les intérêts de l'ordre de saint Jean de Jerusalem dans lequel il avoit été élevé; car on peut dire que c'est à Clement VII. & aux sentimens généreux de Charles V. que cet ordre doit son rétablissement. Depuis la prise de Rhodes par Solyman en 1522. le grand maître Philippe de Viliers-Lisse-Adam, qui avoit acquis beaucoup d'honneur dans la défense de cette place, avoit tenté de rentrer dans cette Isle, mais sans succez. On lui fit esperer dans la suite que par le moyen de deux renegats avec lesquels le commandeur Bosio entretenoit une relation assez particuliere au sujet du commerce, on pourroit se saisse aisément de Modon, ville sur la côte méridionale de la Morée, dans la province de Belvédere. L'un de ces renegats se nommoit Calojan, & commandoit sur le port, l'autre appellé Scandali étoit grand

Ses Coins pour les chevaliers deRho-

Bosins tom, 3. lib, 5. 6 6.

L'empereur acthe aux chevaliers de Rhodes.

nal. ad an, 1516. **#**, 78,

Le grand maître ne rejetta pas les propositions coede l'isle de Ma'- que lui en sit Bosio; mais comme le succès étoit encore fort incertain, il préféra l'établissement assu-Raynald. in un- ré de Malthe, isle de la mer de Lybie à 60. milles de la Sicile, à des espérances assez mal assurées, de la

importante place au mouvoir des Chrétiens.

Douannier, & par consequent maître de la porte du Mole; tous deux par un désir sincere de rentrer dans le sein de l'église, si-tôt qu'ils en trouveroient l'occasion favorable, avoient promis leur secours pour favoriser une entreprise qui remettroit une si

conquête

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 193 conquête de Modon. Il envoya Bosio au pape pour le prier d'employer son crédit auprès de l'empereur An. 1530. afin qu'il leur accordat cette isle, à des conditions rai- Ant de Vera hist de sonnables; l'affaire réussit heureusement. Charles V. Charles V. p. 120. craignant que Solyman ne vînt attaquer l'isle de Candie, après quoi la Sicile entiere seroit à sa discrétion, & voulant chercher à se défendre & à faire de l'ille de Malthe un rampart imprenable entre les mains des chevaliers, qui par leur grand nombre, leurs riches commanderies, & leur grand courage, s'étoient rendus la terreur de le Méditerranée, la leur accorda volontiers: il pensoit encore que cette isle étant ainsi fortisiée, il mettroit la Sicile à couvert de l'invasion des Corsaires, & que s'il arrivoit qu'on l'attaquât, il pourroit tirer des chevaliers un secours & des forces considérables pour la défendre, & qu'il se déchargeroit par là des dépenses immenses qu'il lui faudroit faire, tant pour fortifier Malthe que

pour la garder. Après le consentement de sa majesté impériale, des commissaires furent nommez par le chapitre de l'or-commissaires pour dre, pour aller visiter l'isle: & étant de retour à Viterbe, où ils arriverent pendant que le chapitre étoit assemblé, ils y firent un ample rapport de l'état de cette isle. Elle a environ vingt milles de longueur & presque la moitié de largeur. La ville qui a donné le nom à toute l'isle, est située au milieu à sept milles des ports, enceinte d'une muraille de treize cens vingt-trois pas : elle est composée de trois parties, qui sont la ville, le bourg & l'isse de saint Michel: la ville comprend la cité Vallette & la Floriane ou la ville neuve, & est bâtic entre le grand

aller visiter l'isse.

Tome XXVII.

port & le fort de Marsamouchés; le bourg & l'isse AN. 1530. de saint Michel sont vers l'orient. Le premier regarde le grand port, & l'autre est au midi du bourg. La cité Vallette, qui a emprunté ce nom du grand-maître de la Valette qui la sit bâtir en 1566. est située sur le mont Scebaras, & renferme le palais du grand maître, l'arsenal, l'infirmerie, l'église du prieuté de saint Jean, & les hôtels ou auberges des langues. Il y avoit alors deux châteaux assez forts, qui pouvoient devenir imprenables par leur situation. Ainsi ce pays plût, & les chevaliers ayant fait sçavoir à l'empereur qu'ils seroient bien aises de s'y établir, il leur envoya ses lettres patentes signées le vingt-quatre de Mars 1930. à Castel-Franco petire ville du Boulonois, l'an dixième de son empire.

Lettres patentes de l'empereur pour la donation de l'isse de Malthe. Vertot hist. de Mal-

the to. 3. in 4. pag. 493. parmi les prenves.

L'empereur y déclaroit que pour réparer & rétablir le couvent, l'ordre & la religion de l'hôpital de saint Jean de Jerusalem, & donner une demeure fixe au grand-maître, prieurs, baillifs, commandeurs & chevaliers dudit ordre, chassez de Rhodes par la violence des Turcs, après un terrible siège, afin qu'ils puissent remplir en repos les fonctions de leur religion pour l'avantage général de la république Chrétienne, en vertu des présentes lettres patentes, de sa certaine science & autorité toyale, & de fon propre mouvement; il cede audit ordre, comme fief noble, libre & franc, les châteaux, places, isles de Tripoli, Malthe & Gozo avec tous leurs territoires & jurisdictions, haute & movenne justice, & tous droits de proprieté, seigneurie, & pouvoir de faire exercer la fouveraine justice, & droit

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 196 de vie & de mort; à la charge pourtant que le grand maître & les chevaliers, les tiendront comme fiefs du An. 1530. prince en qualité de roi des deux Siciles, & de ses successeurs dans ledit royaume, sans être obligez à autre chose, qu'à donner tous les ans au jour de la Toussaint un Faucon, qu'ils seront tenus de mettre! entre les mains du viceroi ou président qui gouvernera alors ledit royaume: moyennant quoi, ils demeureront exempts de tout autre service de guerre, ou autres choses, que des vassaux doivent à leur sei-! gneur. De plus l'empereur veut que le droit de patronage de l'évêché de Malthe demeure au même état qu'il étoit alors à perpétuité à ses successeurs, dans, le royaume de Sicile, desorte qu'après la mort de Balthasar Waltkirk, qui étoit alors évêque de Malthe, le grand-maître & les chevaliers nommeront trois hommes capables & dignes d'un tel caractere, dont l'empereur choisiroit un pour remplir cette dignité; lequel, après avoir été choisi, nommé & mis en possession, le grand-maître d'alors sera obligé de le. faire grand-croix, & de l'admettre dans tous les conseils, comme les princes & baillifs. Il étoit encore marqué, que l'amiral de la religion seroit de la langue & nation Italienne. Que si lesdits chevaliers recouvroient l'isse de Rhodes, ils ne pourroient mansferent ni aliéner Malthe, sans la permission de celui dont ils la tiennent en fief.

L'empereur n'eut pas plûtôt fignéces lettres parenil res, qu'il les remirau commandeux Bosso pour être. portées au grand-maître. Elles furent lines dans le chapitre, & l'on députa aussi-tôt deux commandeurs pour aller en remercier sa majesté impériale.

An. 1530.

LVI.
Le pape confirme
la donation de
l'isle de Malthe.
Vertot bist. de Mal-

the t. z.in 4. parmi les preuves p. 493.

on en envoya une copie autentique à Rome, qui fut portée par le secretaire Jean Stralicopole, & addreslée au prieur Salviati ambassadeur de l'ordre à Rome, & neveu de sa sainteté, asin de faire consirmer au faint pere la donation de l'empereur. Clement VII. la souscrivit avec joie en plein consistoire, le vingt-cinquiéme d'Avril suivant, après avoir beaucoup loué la bonté & la générosité de sa majesté inpériale; il en sit même dresser & publier une bulle. Peu de tems après deux ambassadeurs, Hugues de Copones, général des galeres, & Jean Boniface, baillif de Manosque furent envoyez de la part de l'ordre au viceroi de Sicile Don Hector Pignatelli duc de Monteleone, pour recevoir de lui l'investiture au nom du roi. Les deux ambassadeurs prêterent le serment de fidelité entre ses mains dans l'église cathédrale de Palerme, & on leur en délivra l'acte; après cette cérémonie le viceroi nomma six commissaires pour aller à Malthe mettre en possession le grand-maître & l'ordre, de tout ce qui étoit contenu dans la donation. Ils s'embarquerent sur les mêmes galeres qui avoient porté les deux ambassadeurs en Sicile; mais avant que le grand-maître prît possession de l'isse, il arriva une contestation qui fut bien-tôt terminée. Le viceroi voulut exiger de l'ordre les droits de traite-foraine pour faire passer du bled dans l'isle, & le maître de la monnoie sit signifier au ce nseil que l'empereur ne souffriroit pas qu'on en battît à Makhe à d'autre coin que le sien, & même par ses seuls officiers. Le grand-maître indigné de ces difenses, députa deux des commandeurs à Charles V. qui, à la recommandation du pape, ac-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 197 corda les deux articles concernant la traite du bled & la monnoie. Quelque tems avant, le commandeur Bosio mourut d'une blessure causée par le renversement de son carosse, lorsqu'il portoit au grandmaître les lettres patentes accordées par l'empereur pour la donation de cette isle.

sion de Malthe, & il ne manquoit plus que cette cé- prend possession Le grand-maître n'avoit pas encore pris possesrémonie pour l'entier établissement des chevaliers. Remaid in annag. On s'embarqua donc après avoir essuyé quelque mau- hoé ann. n. 13. vais tems, dans lequel une Galere qui échoua contre un écueil, sut entierement brisée : on entra dans le grand port le vingt-sixième d'Octobre, & de là on fut introduit dans le bourg qui n'étoit composé alors que de cabanes de pêcheurs, ensorte qu'à peine y trouva-t'on un logement pour le grand-maître. On lui fit tous les honneurs dûs à sa dignité, les commandeurs & les chevaliers furent agréablement recus. La prise de possession se fit avec toutes les formalitez requises en pareille occasion: & on en dressa des actes pour être répandus dans tous les endroits nécessaires. Le grand-maître, après avoir fait reconnoître son autorité, visita toute l'ille afin de trouver un endroit sûr & commode, où il pût établir le conseil & la demeure des chevaliers; il ne put le fixer que dans le château saint Ange, parce qu'il n'y avoit point d'autre place de défense; & les chevaliers s'étendirent dans le bourg, situé au pied de ce fort : ce fut là leur premiere résidence, sans fortifications, & commandée de tous côtez. Mais bientôt après on la fit enfermer de murailles, & l'isle se peupla tellement, qu'au lieu qu'on n'y comptoit

Bbiii

An. 1530.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. pas douze mille ames quand les chevaliers en prirent possession, il y en a aujourd'hui plus de vingt-six mille. Les habitans se croyent les plus anciens chrétiens de toutes les isles d'alentour, parce qu'ils, ont été convertis par saint Paul.

LVIII. L'empereur lui zo & Tripoli. Facelius de rebus

Siculis lib, I. Spond. ut suprà.

La deuxième ille que l'empereur donna à l'ordre donne encoreGo, fut celle de Gozo, que ceux du pais appellent Gandisch, & les aureurs latins Gaulos, elle est siruée au couchant de l'isse de Malthe, & n'en est séparée que par un trajet d'environ quatre milles : elle n'est pas grande, & n'a qu'une forteresse avec un petit bourg. Le grand-maître y sit entrer plusieurs piéces d'artillerie & des munitions de guerre & de bouche, & y mit une compagnie d'infanterie avec de bons retranchemens pour la défendre contre les incursions des Corsaires. Le nombre de ses habitans ne passe pas huit mille. Il y avoit Tripoli, petite presqu'ile proche la côte de Barbarie, dont l'ordre avoit en beaucoup de peine à se charger, parce qu'elle étoit à près, de quatre-vingt lieues de Malthe, qu'elle n'avoit aucunes fortifications, qu'il étoit même presque impossible d'y en construire sur un torrein & un fond. sablonneux & plein d'eau, que les fossez éroient peu larges & encore moins profonds; le port & le château commandez par une montagne voiline; enfin parce que cette ville étoit environnée des états du roi de Tunis, qui n'y souffriroit pas long-tems des Bossis tom. 3.1. 5. chrétiens, Cependant la complaisance du grand-maître prévalut sur toutes ces raisons: Il accepta Tripoli, il y établit le chevalier Languesse pour gouverneur. Mais les chevaliers ne garderent pas long-tems ces deux places. Gozo fut livrée lâchement par le gou-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 199 verneur à la flotte Ottomane. Et Tripoli ayant été assiégée fut prise par capitulation, & n'est aujoud'hui An. 1530. qu'une république de Corsaires sous la protection du grand seigneur; de sorte que les chevaliers ont été réduits à Malthe dont ils ont pris le nom, au lieu de celui de Rhodes.

La diéte confirma aussi l'élection de Cromberg LIX. pour grand-maître de l'ordre Teutonique, en la pla- à Austeurg conce d'Albert de Brandebourg, qui avoit embrasse le tre Albert de Brandebourg. parti de Luther & fait beaucoup d'autres entreprises steidan in comm. préjudiciables à la religion, à l'ordre & à l'empereur. lib. 8. p. 261. La diéte déclara nul tout ce qu'il avoit fait, le dépouilla du duché de Prusse, confirma les lettres patentes données à Cromberg, & l'investit de toute la Pruse: & ce qu'il y eur de plus remarquable, fut que tous les princes, tant Catholiques que Protestans, n'eurent qu'un sentiment là dessus. Cette délibération étant prise, on en donna avis à Cromberg, qui se rendit aussi-tôt à Ausbourg pour recevoir l'investiture de l'empereur : Et le jour étant pris pour cette cérémonie; quatre chevaliers ambassadeurs du grand-maître, & tous quatre comtes de l'émpire; Henri d'Holfestein, Hoyes de Mansfeld, Bolfo de Montfort, & Jean Hohenloe, fürent reçus dans la diété par les officiers de l'empereur qui étoit sur son trône. trône.

Ces ambassadeurs ayant supplié sa majesté impériale d'accorder l'investiture au grand-maître qu'ils avoient élû ; & l'archevêque de Mayence en qualité de grand-chancelier de l'empire ayant répondu que l'empereur étoit disposé à les satisfaire; le grandmaître entra ausli-tôt, précédé de cinquante gardes

LX. grande maîtrife de l'or re Teutonique donnée à Cromberg.

& accompagné de six anciens commandeurs de l'or-AN. 1530. dre en habits de cérémonie. Tous se mirent à genoux aux pieds de l'empereur, & Cromberg renouvella Investiture de la la démande de l'investiture, conformement à la promesse faire à ses ambassadeurs. L'électeur de Mayence lui en donna les lettres patentes écrites en lettres Sleidan ut suprà. d'or & signées de l'empereur, du même électeur chancelier & du secretaire. Dans le même instant le prieur chapelain lui mit le missel entre les mains . & le grand-maître à genoux prêta le serment, l'électeur prononçant les paroles qu'il falloit dire, & le grand-maître les repetant mot pour mot. Après cela l'empereur ayant fait signe au grand-maître de se lever, les trois chevaliers qui avoient porté les enseignes s'étant avancez, les présenterent à genoux à sa majesté impériale qui les donna au grand-maître, & lui fit baiser le pommeau de l'épée de l'empire, mais il se contenta de toucher le sceptre à genoux en qualité de prince ecclésiastique, ce qui n'est permis à aucun séculier. Cette cérémonie finit par la création de chevaliers que l'empereur fit en présence du grand-maître.

LXI. François I. exe-Cambray avec l'empereur,

Aquitan, part. 4. Mem. du Bellay Gallic. 1, 28. Pag. 63 L.

Il manquoit encore à Charles V. de voir executer cute le traité de le traité de paix fait à Cambray avec François I. par lequel ce dernier devoit épouser Eleonore veuve d'Em-Bouchet annal, manuël roi de Portugal, payer deux millions pour la rançon de ses enfans, & remplir toutes les autres liv. 3. vers la fin. conditions qui y étoient marquées; mais l'argent man-Belcar. comm. ror. quoit au roi de France, & on ne peut assez admirer la générosité du roi d'Angleterre ; Il sçavoit qu'il y avoit dans le traité un article par lequel François I, s'engageoit à lui payer cent quatre-vingt-dix mil-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. le écus que l'empereur lui devoit, & à dégager la riche fleur de lys d'or que l'empereur Maximilien avoit A N. 1530. donnée en gage à Henri VII. pour cinquante mille écus. Le sieur Langey fut envoyé en Angleterre pour prier le roi d'aider celui de France dans une conjon cture où il avoit besoin de son secours L'ambassadeur fut très-biens reçu, & prenant Henri par son foible, en lui promettant d'obtenir des universitez de France, d'Italie & d'Allemagne des décisions favorables au divorce qu'il avoit entrepris de faire juger, sa majesté Angloise donna généreusement la premiere somme à François I. lui prêta encore quatre cens mille écus qu'on ne devoit lui rendre que dans cinq ans, remit les cinquante mille écus qu'il avoit prêté à Philippe roi d'Éspagne, lorsque passant des pays-bas en Castille la tempête l'avoit jetté en Angleterre, & renvoya enfin la fleur-de-lys d'or enrichie de pierreries, où il y avoit du bois de la vraie croix enchâssé, comme un présent qu'il faisoit au duc d'Orleans son filleul; ce fut Briand gentil-homme de sa chambre qui en fut le porteur.

Le roi de France ainsi assuré de Henri VIII. se rendit à Blois pour mettre ordre à cette grande affaire, chargea le maréchal de Montmorency d'aller retirer ses deux fils qui étoient en ôtage en Espagne, & lui sit compter douze cens mille écus que le roi s'étoit obligé de payer en même tems qu'on lui remettroit ses enfans. Le maréchal arriva à Bayonne le dixième de Mars accompagné du cardinal de Tour-Montmorency va non & de beaucoup d'autres seigneurs, pendant que renirer les sils du Dom Pédro Fernandez de Vélasco connêtable de Cas-roi. tille s'étoit avancé jusqu'à Fontarabie avec les jeunes liv. 3. p. 125.

Tome XXVII.

princes. Cependant l'affaire ne fut accomplie que dans AN. 1530- le mois de Juin à cause des differends qui survinrent sur l'argent qui devoit être compté; s'il étoit de poids & de bon alloi; Martin du Bellay dit qu'on fondit les écus, & qu'il s'y trouva un déchet de quarante mille écus sur toute la somme. Cette affaire finie, le maréchal vint à Andaye qui n'est séparée de Fontarabie que par la riviere, sur laquelle on mit un bac dans lequel entrerent les fils de France en même tems qu'on délivroit l'argent aux Espagnols. Eléonore sœur de l'empereur s'y trouva aussi; & François premier qui étoit à Bourdeaux, aussi-tôt que le sieur de Montpézat lui en eut porté la nouvelle, vint au devant de sa nouvelle épouse. Il la rencontra dans un monastère de religieuses de sainte Claire près du mont de Marsant, & y sit la solemnité de son mariage, embrassa tendrement ses enfans qu'il étoit ravi de recouvrer après une si longue absence. La reine après avoir fait son entrée à Bourdeaux, prit le chemin de Cognac pour venir à Amboise & à Blois, de là à saint Germain en Laye où elle séjourna jusqu'à ce qu'on eût fait les préparatifs de son couronnement.

LXIII. Mort du cardinal Pont. t. 3. p. 493. Pomp. Colon. montis Ragali. Fordin. Urgel:in

Le sacré college perdit dans cette année trois car-Henri Cardonna. dinatix, dont le premier est Honri Cardonna Espagnol Ciaconius in vitis fils du duc de Cardonne, & néen 1485. à Urgel, dont Faul Jov. in vita il fut d'abord évêque, & ensuite de Barcelonne, Aloystilius in Biff. ayant à poine attoint l'âge de vingt ans ; quelques années après, il fut fait archevêque de Montreal, à midin mi Cimon. la recommandation du roi Catholique. Adrien VI. avec lequel il étoit venu d'Espagne à Rome, lui confra le gouvernement du château saint Ange &

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. l'établit un des juges, dans l'affaire du cardinal Sodérini conjointement avec trois cardinaux. Clement An. 1530. VII. à la priere de Charles V. le nomma cardinal pre- Aubery vie des tre du titre de saint Marcel, quoiqu'absent en 1517. Il ne jouit pas long-tems de cette dignité, étant mort le dix-septiéme de Février de l'an 1530. n'étant âgé que de quarante-cinq ans; il fut enterré dans l'église de Notre-Dame de Montserrat, & employa une grande partie de ses revenus à la décorer: il augmenta le nombre des religieux du monastere jusqu'à vingt-cinq, & leur laissa des revenus honnêtes, comme le témoigne l'inscription qu'on voit encore dans leur église.

Le second fut Hercule Rangoni, fils de Nicolas LXIV. Rangoni, comte de Gordignano dans la marche Tre-Hercule Rangoni. visane, & de Blanche Bentivoglio: il étoit né à Ciacon in wisi Modene.; sa mere qui étoit une femme très-généreu. Bemb. in epist. se, reçut dans sa maison Jean de Médicis qui fut en- cardinaux. suite Leon X. lorsqu'il fut fait prisonnier à la batail- Panvin. de Rom. le de Ravenne, l'assista de ses biens, & le traita avec sansovin della sabeaucoup de bonté. Depuis ce tems-là Médicis aima toujours Rangoni, & le mit au nombre de ceux, en qui il avoit plus de confiance. Enfin devenu paped il le fit cardinal au mois de Juillet 1517. & le pourvût à diverses fois des évêchez d'Adria, de Cave, & de Mazara, & enfin de celui de Modene, qui étoit sa patrie. Il mourut dans le château saint Angei au mois d'Août de cette année, quelques historiens, prétendent que ce fut de la peste. Lilius Gregoire Gyraldus fit sur sa mort une élegie en vers latins, qu'on lit dans Ciaconius: son corps fut enterré dans l'église de sainte Agathe, qu'il avoit beaucoup ornée,

Aubery vie des

Ccij

Le troisième fut Mercurin Alberio de Garrina-AN. 1530 ra, qui étoit chancelier de l'empereur Charles V. Mort du cardinal il étoit originaire de Bourgogne, natif de Gattinara ville de Piémont, & non pas de Verceil comme l'af-Ciacon. in vit. sure Guichardin, qui le fait sortir d'une famille nopont. t. 3. p. 504. Sandeval vita de ble, quoique pour couvrir la bassesse de sa naissan-Aubery vie des ce, il obtint de l'empereur la seigneurie de Gattinara cardin, Franciss. Zaxera de nobil. en titre de comté, qu'il donna à son frere Charles, rai. Math. Valer. in n'ayant eu de son mariage qu'une fille nommée Elise, mariée au comte de Legnano. Il commença par se faire connoître à la cour de Savoye, où il entreprit d'établir les droits du douaire de Marguerite d'Autriche femme du duc Philibert II. Ce prince en eut tant de reconnoissance, qu'il lui donna un brevet de conseiller d'état, qui fut suivi d'un autre de président ou intendant du comté de Bourgogne, que lui donna l'empereur Maximilien I. Ensuite il passa au service de Charles archiduc d'Autriche, puis empereur, qui l'envoya deux fois ambassadeur en Espagne, le fit son chancelier, & l'employa aux plus importantes négociations. Enfin ayant perdu sa femme, il obtint le chapeau de cardinal du pape Clement VII. le 13. d'Août 1529. & mourut à Inspruck, capitale du comté de Tirol, le cinquiéme de Juin de cette année 1530. Son corps fut porté à Gattinara en Piémont, & enterré en l'église des chanoines reguliers, où l'on voit sa statuë, & son éloge funebre more du cardinal en prose & en vers. Nicolas Perrenot Francomtois seigneur de Granvelle lui succeda dans la charge de chancelier de l'empereur.\*

\* Voyez plus bas la Wolfey art. 68. 6

Gattinára.

LXVI. Promotion de cardinaux par le pape Clement VII.

Ce fut pour remplir ces places vacantes dans le sacré college, que le pape Clement VII. fit dans cette année

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 201 une promotion de cinq cardinaux, sçavoir. 1. François de Tournon, fils de Jacques de Tournon, & An. 1530. de Jeanne de Polignac qui étoit entré à l'âge de douze Ciacon. ut suprà ans, dans l'ordre de saint Antoine de Viennois. Il 1000. 3. p. 506. étoit né François en 1489, il fut fait successivement archevêque de Bourges, de Lion & d'Auch, & son titre de cardinal fut celui de saint Pierre, & saint Marcellin; enfin il devint évêque d'Ostie & doyen du sacré college. 2. Bernard Clesi ou Clesius Allemand, évêque de Trente, & chancelier du roi de Bohéme & de Hongrie, prêtre cardinal du titre de saint Estienne au mont Cælius. 3. Louis de Gorrevod de Chalan Savoyard, évêque de saint Jean de Maurienne, & prêtre cardinal du titre de saint Cesaire. 4. François Garcias Loysa Espagnol, général de l'ordre des Dominicains, d'abord évêque d'Osma, ensuite de Segovie, enfin archevêque de Seville, cardinal prêtre du titre de sainte Suzanne. Il obtint cette dignité à la recommandation de Charles V. dont il étoit confesseur. 5. Inico de Stunica & Mendoza Espagnol évêque de Burgos, cardinal diacre du titre de saint Nicolas in carcere. Le pape honora de la même dignité, Grabriel de Gramont, François, évêque de Conserans, ensuite de Tarbes, il eut le titre de saint Jean Porte-Latine, & puis celui de sainte Cecile.

Le cardinal Wolsey chagrin des disgraces qu'il es-· suyoit chaque jour, tomba malade au commence-nai Wolfey. ment de cette année à Asther lieu de son exil. Candisch. vie du Le roi averti du danger où il se trouvoit, en fut touché, lui renvoya une partie de ses meubles, & lui accorda des lettres d'abolition, de tous les cri-

mes qu'il pouvoit avoir commis, de quelque nature An. 1530. qu'ils fussent, il engagea même Anne de Boulen à lui écrire, & à lui envoyer quelque présent. Ces fayeurs ne servirent qu'à irriter les ennemis du cardinal, & ne pouvant le souffrir si près de la cour, ils ne cesserent d'aigrir l'esprit du roi contre lui, & le déterminerent enfin à le releguer dans son archevêché d'York. Wolsey se prépara à ce voyage, par une retraite qu'il sit aux Chartreux de Richemont. Il passa les fêtes de Pâques à Pétersbourg, & alla ensuite jusqu'à Storbi, où il demeura tout l'été vivant avec beaucoup d'édification. Vers la fin du mois de Septembre il se rendit à Cadwood, qui n'est qu'à six ou sept lieues d'York, accompagné de cent soixante domestiques. Il s'arrêta dans cet endroit, en attendant qu'on eût tout préparé pour la cérémonie de son entrée, qu'il devoit pourtant faire à pied, sans suite & sans train: mais cette précaution acheva de le ruiner dans l'esprit du roi, auquel on sit accroire que ce cardinal ne s'arrêtoit ainsi, que pour faire son entrée à Yorck, avec une pompe extraordinaire, & peu convenable à son état, & qu'il attendoit que tout fût préparé pour cela.

Il est arrêté par

Burnet hist, de la

Angl. l. 2.

Le roi d'Angleterre trop crédule aux rapports des ordredu roi d'An- flatteurs qui l'environnoient, & qui ne vouloient que la ruine entiere du cardinal, donna ordre à Walter reforme to. 1. l. 2. gentilhomme de la chambre privée, & au comte de Sander. de sebism. Northumberland, de l'arrêter comme coupable de crime de haute trahison, & en même-tems, on sit partir Kingston, lieutenant de la Tour avec vingt gardes pour le conduire à Londres. Ce fut un coup de foudre pour Wolsey de se voir ainsi arrêté par un

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. homme, qui avoit été autrefois son domestique; il demeura tout interdit. Revenu à lui-même, il vou- AN. 1530. lut alleguer les privileges de la dignité de cardinal, dont il étoit revêtu, mais le comte lui fit entendre, que cela n'empêchoit pas qu'il n'exécutât les ordres du roi. L'on arrêta austi son medecin, qui fut mené à Londres lié & garroté sur un cheval. Le cardinal se mit en chemin, & ne marcha qu'à petites journées jusqu'à Leichester, où il fut contraint de s'arrêter à cause d'une fievre violente, dont il fut attaqué, & qui le conduisit au tombeau le vingt-huitiéme ou le trentième de Novembre, dans la soixante & unième année de son âge.

Quelques heures avant qu'il rendît l'esprit, Kingston qui le conduisoit, monta dans sa chambre pour Le Grand hist. die le consoler, dans l'assurance que le roi qui l'aimoit div. 10. 1. 2. 210. toujours, ne le traiteroit pas à la rigueur, & que dès qu'il paroîtroit devant sa majesté, il feroit taire tous ses ennemis. Mais Wolsey sans paroître faire beaucoup d'attention à ce discours repliqua, que jamais il n'avoit manqué de fidelité au roi, que s'il se pouvoit reprocher quelque chose, c'étoit d'avoir négligé le service de Dieu, pour le service du roi; qu'il étoit assez puni d'une si injuste préference, puisque Dieu l'abondonnois dans sa vieillesse: "hélas! » s'écria-t'il, Dieu ne m'abandonneroit par sur mes » vieux jours, si je l'avois servi aussi sidélement, que » j'ai fait le roi; mais Dieu est juste, il me punit pour » lui avoir été moins fidéle qu'à mon prince. Il continua de dire à Kingston, que pour peu que le roi voulût bien se souvenir des services qu'il lui avoit continuellement rendus, sur tout dans la grande at-

faire du divorce, ce prince seroit capable de juger An. 1530. plus surement de son zéle, & de sa sidélité, qu'il eût à le tenir en garde contre l'hérésie, qui ne manqueroit pas de causer de grandes révolutions dans ses états, si

jamais il la laissoit introduire.

La mort de Wolsey causa quelques changemens la conduite de l'état, & fut le commencement des plus violentes persécutions que l'Angleterre ait sousfertes. Le roi étoit toujours occupé de l'affaire de son divorce; & se voyant à la veille d'une grande brouillerie entre lui & le pape, il commença à attaquer le clergé de son royaume. Son parlement étoit assemblé depuis le mois de Novembre de l'année précédente, & il se servit de son autorité pour reprimer quelques excès de gens de l'église. Le chambre basse se plaignoit des exactions sur ceux qui, selon la coutume, faisoient enregistrer les testamens, des droits exorbitans qu'on exigeoit pour les funerailles, du trop grand nombre de chapelains que prenoient les grands seigneurs, de plusieurs bénéfices possedez par un seul, & de ce qu'il y avoit des eccléssatiques, qui se chargeoient de fermes séculieres. La chambre haute reçut ces plaintes, & regla les mence à attaquer droits qui appartonoient au clergé pour les testamens & les enterremens; reduisit les chapelains des grands seigneurs à un certain nombre, défendit à ces chapelains d'avoir plus de deux bénéfices à charge d'ames, & de tenir à l'avenir aucune ferme, s'ils pouvoient vivre du revenu de leurs bénéfices; mais ces reglemens ne furent pas sans contradicteurs. Jean Fischer évêque de Rochester fut celui qui parla le plus hardiment; il représenta que ceux qui fouloient ainsi

LXX. Henri VIII. com-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. ainsi l'église, devroient se souvenir qu'un pareil dessein avoit réduit le royaume de Bohéme, dans la An. 1530. triste situation où on le voyoit, puisque l'hérésse y regnoit absolument; qu'une pareille conduite marquoit le penchant qu'on avoit pour les opinions nouvelles, & faisoit paroître un défaut de foi.

La chambre basse s'offensa de ce discours, & s'en LXXI.

Le parlement
plaignit au roi: mais l'évêque se retira d'affaire, en d'Angleterre reattribuant le défaut de foi dont il avoit parlé, au ses dettes. peuple de Bohéme, & l'on n'inquiéta pas davantage AH. Pub. 10m. 14. le prélat. Mais le parlement sit une autre loi, qui mar-Burnet hist. de la quoit que le roi ayant fait des choses extraordinaires reform. 10. 1. live. pour l'église & pour le royaume, avoit été engagé à une dépense excessive : qu'il devoit pour cela à quelques-uns de ses sujets des sommes considérables, dont il avoit donné des obligations qui montroient l'emploi qu'il en avoit fait pour le public; & qu'il étoit à propos de lui remettre toutes ces sommes, déclarer nulles les obligations du prince, & le décharger des actions que ses créanciers pourroient avoir contre lui. La remise générale de toutes les dettes du roi passa, & il fut déchargé par le parlement, quoiqu'il y en eût beaucoup, qui murmurerent en secret d'une loi qui leur paroissoit injuste: peut-être que ces plaintes, ou l'apprehension qu'on avoit qu'une pareille remise ne tirât à consequence, furent cause que cette loi ne fut pas inserée dans les actes du parlement, & dans les statuts du royaume.

Cette loi ayant été rendue le vingt-deuxième de Mars, Henri prorogea son parlement jusqu'à la fin d'Avril, & ensuite jusqu'au mois de Janvier de l'année suivante. L'on se flattoit pendant tout cet inter-

Tome XXVII.

LXXII. Poursuites de Henti VIII. auprès du pape & de l'empereur inutiles.

divorce, tom: 1. P. 168. & 179.

valle, que le pape employeroit sa médiation en fa-A N. 1530. veur de Wolsey, & que le roi d'Angleterre se rendant facile sur cet article, obligeroit sa sainteté à se relâcher sur l'affaire du divorce; mais le saint pere fut inflexible, & persevera constamment dans ses premie-Le Grand bist du res résolutions. Henri lui avoit envoyé à Boulogne Thomas de Boulen, comte de Wilchire, accompagné du docteur Stokeslay, d'Edoüard Karnes, de Benet & de Cranmer. Ce dernier avoit reçu ordre d'écrire pour le divorce, & d'appuyer son ouvrage d'autant de preuves & de témoignages qu'il en pourroit trouver dans les canonistes, & dans les théologiens. François I. avoit chargé l'évêque de Tarbes son ambassadeur auprès de sa sainteté, d'aider le comte en tout ce qu'il pourroit. Le livre de Cranmer fut présenté au souverain pontife qui le reçut avec d'autres mémoires, qu'il remit au cardinal Cajetan pour lui en faire son rapport. Mais le comte n'eut pas la même satisfaction de l'empereur, avec lequel il vouloit tâcher d'entrer en négociation. Il lui offrit de la part du roi d'Angleterre, de rendre la dot de Catherine, & de bien assurer son douaire, outre un présent de trois cens mille écus pour sa majesté impériale; mais Charles V. traita le comte avec mépris, & lui tourna le dos, ne voulant pas l'écouter davantage. Il obtint même un bref du pape, pour défendre à Henri VIII. de passer à un second mariage, jusqu'à ce qu'on cût terminé à Rome son procès & l'affaire du divorce.

Il fallut donc se réduire aux ouvertures qu'avoit données Cranmer, de consulter les plus sçavans hommes, & les plus célébres universitez de l'Europe, sans perdre le tems & de l'argent à d'inutiles négo-

LIVRE CENT TRENTE TROISIEME. ciations auprès du pape, supposant que si ces universitez se déclaroient pour le roi, il faudroit néces. An. 1530. sairement que le pape jugeat en sa faveur, à cause que la dispense tombant d'elle-même, le mariageseroit regardé comme incestueux. Tel étoit l'avis de Cranmer, qui fit tant de plaisir au roi, qu'il s'écria universitez de transporté de joie, que pour le coup il tenoit la truye suite du divorce. par l'oreille, expression qui dans sa grossiereté ne laissoit pas de marquer la satisfaction que le roi recevoit de cet expédient. Il envoya donc en Allemagne, en France & en Italie des gens sçavans & habiles, pour consulter les universitez de ces pays-là. Et comme le roi étoit bien-aise de connoître aussi, ce que ses sujets pensoient de son affaire, il pria les deux universitez d'Oxford & de Cambrige, de lui apprendre ce qu'il devoit en croire lui-même. L'évêque de Lincoln fut chargé d'aller à Oxford; Fox aumonier du roi & Gardiner secretaire d'état, se rendirent à Cambrige. On consulta aussi les universitez de Hambourg & de Lubeck en Allemagne, aussi bien que celle de Cologne, & plusieurs autres, parmi lesquelles les uns se laisserent gagner par argent, les autres tinrent ferme, & ne voulurent accepter aucuns présens.

L'université d'Oxford fut la premiere qui s'assem- Trouble à divi bla le quatriéme d'Avril, pour déliberer sur cette af- fions dans l'université d'Oxford faire; mais il y out de grands troubles sur ce sujet, -& de grandes oppositions de la part de differens Oxford. p. 8. 225. docteurs. Wes membres de cette université n'ayant pû Sander. de schisse s'accorder, les jeunes docteurs tenant têteà leurs an- Le Grand dans la ciens, & ne voulant point fléchir ; ni par promet-rus p. 89. ses ni par menaces, on commença par exclure les maîtres-ès-arts de toutes les congrégations. Le duc de

à ce sujet.

Wood de antiquit. défense de Sands-

Ddii

Suffolk, & l'évêque de Lincoln, firent mettre en pri-AN. 1530. son le docteur Holiman, d'autres furent fort maltraitez, & le reste des docteurs corrompu par les présens du roi, ou intimidé par ses menaces, convint de remettre la décission à trente-trois docteurs ou bacheliers, qui furent choisis dans tout le corps; & parce que ceux-ci ne purent encore s'accorder entre eux, huit des plus violens s'assemblerent durant la nuit, rompirent la porte du gresse, & enleverent le sceau qu'ils apposerent, dit-on, à leur avis datté, dont on ne sçait pas trop le contenu.

La même chose versité sde Cam-

Les choses ne se passerent pas plus tranquillement arrive dans l'unis dans l'université de Cambrige. Tout ce que purent faire Fox & Gardiner, fut de faire nommer un cerrain nombre de docteurs ou bacheliers à leur devotion, pour faire examiner l'affaire au nom de toute l'université. Les premieres assemblées furent pleines de troubles, & l'on se sépara sans rien conclure, parce qu'il s'en trouva quelques-uns parmi les docteurs, qui avoient approuvé le livre de Cranmer en faveur du divorce. On tintencore plusieurs assemblées inutilement, & ce ne fut que par les intrigues de Fox & de Gardiner, qui avoient de leur côté le vicechancelier, qu'il fut enfin résolu, que vingt-neuf personnes, sçavoir le vice-chancelier, qui avoit déja sollicité pour le roi, dix docteurs, seize bacheliers, & les deux procureurs de l'université, auroient le pouvoir de décider la question, & que ce que les deux tiers d'entr'eux détermineroient, seroit regardé comme le sentiment de tout le corps, dont on y mettroit le sceau, après avoir lû cette décisson dans une assemblée générale, mais sans en déliberer de nou-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. veau. D'abord il n'y eut que treize voix pour le divorce; on revint aux délibérations; & après An. 1530. beaucoup de difficultez, on décida en faveur d'Henri VIII. que son mariage étoit contraire au droit divin.

Jean du Bellay, évêque de Bayonne, passant par Orleans, obtint aussi de l'université de cette ville théologie de Paris une décision datée du cinquieme d'Avril, en faveur l'affaire du divordu divorce. Mais Il ne trouva pas la même facilité ce. auprès des docteurs de Paris, qui tous étoient disposez à approuver absolument la dispense de Jules II. excepté quelques-uns, qui avoient promis de faire tout ce qu'on voudroit, entr'autres maître Gervais homme fort devoué à messieurs du Bellay, & qui avoit beaucoup d'envie de se pousser à la cour & de faire fortune. On eut donc besoin de toute l'adresse de Monsieur de Langey, de l'évêque de Bayonne, & de l'autorité du roi de France, pour obliger la faculté à déliberer sur cette matiere. Elle s'assembla le huitiéme de Juin; l'évêque se trouva à la premiere assemblée par ordre du roi, ce prince étant bien aise qu'on y opinat favorablement pour le divorce, en reconnoissance des obligations qu'il avoit au roi d'Angleterre. Du Bellay pour gagner les docteurs, assura que les universitez d'Italie n'avoient fait aucune difficulté de déclarer le mariage de Henri illégitime, quoiqu'il n'y eût rien de plus faux, la décision de Bologne n'étant datée que du dixiéme de Juin, & celle de Padoue du premier Juillet, qui sont les seules d'Italie, qui ayent donné leur avis; car celle de France ne prononça pas.

Le docteur Noël Beda étoit des plus opposez au Ddiii

Le docteur Noël

au divorce.

Le Grand hift, du divorce parmi les presences tom. 3. p. 421. & 465. & ∫uiv,

succès de l'affaire, il faut convenir que tout ce qu'on AN. 1530. fit pour corrompre les universitez de France, fut un véritable mystere d'iniquité. L'évêque de Bayonne Le gocteur Noei connoissoit déja le docteur Beda & avoit écrit de Londres au maréchal de Montmorency dès le mois de Décembre de l'année précédente, parlant des démarches que l'on faisoit déja auprès des docteurs pour les gagner; qu'il y avoit un Beda de ce nombré, qui étoit un très-dangereux marchand, & qu'il ne seroit pas de besoin qu'il y en eût beaucoup de tels dans une si bonne compagnie. Le prélat avoit raison de penser ainsi, puisque dans le discours qu'il sit à l'assemblée, en protestant que le roi laissoit aux docteurs la liberté de décider selon leur conscience, & qu'il leur demandoit seulement de travailler au repos d'un prince qui, quoique déja muni des avis des plus sçavantes universitez, étoit bien aisé d'avoir le leur; Beda prit la parole & dit à du Bellay, qu'on sçavoit assez l'étroite liaison, qui étoit entre les deux rois. Il en auroit dit davantage si l'évêque ne l'eût interrompu, en assurant la faculté, que l'union entre ces deux princes ne tendroit jamais à faire violer les loix de la ustice, & que tous ceux qui composoient l'assemblée pouvoient être assurez, qu'en satisfaisant à seur devoir envers Dieu, ils contenteroient le roi & ne mécontenteroient personne. Ensuite il se retira pour Le peu d'union laisser la liberté des suffrages.

LXXVIII. qui se trouve parmi les docteurs.

Voyez la lettre de Gnill. du Bellay an roi dans les preuves de l'hist, du di-

Le Grand tom. 3. p. 465, & 466.

Quoi qu'Henri VIII. eut écrit de sa propre main aux théologiens de la faculté, & que le maréchal de Montmorency eut mendié de tout côté des fuf-. frages, il y eur cependant si peu d'union dans cetre assemblée, quaprès beaucoup de bruit on se sépara

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE ME. 215 sans avoir rien conclu. Il ne faut que lire la lettre de Guillaume du Bellay à François I. datée du neuvié- An. 1530. me de Juin 1530, pour sçavoir comment les choses s'y passerent. Après avoir dit à sa majesté, qu'il a présenté ses lettres à la faculté assemblée, & proposé comment le roid'Angleterre son bon frere a de grands scrupules de conscience, pour avoir épousé la veuve de son frere, sur quoi il demande leur avis; il ajoûte que les premiers opinans vouloient qu'on accordât à Henri ce qu'il désiroit, parce qu'on ne pouvoit le refuser selon Dieu aux personnes de la plus basse naissance, que par conséquent ils étoient prêts d'obéir. Les seconds furent d'avis, que la faculté étant soumise au pape, dont elle a reçu de si grands privileges, vû qu'il s'agit en ce cas de la puissance du souverain ponțife, qui avoit défendu à toutes personnes de connoître de cette affaire, qu'il falloit donc auparavant lui écrire pour sçavoir quelles étoient ses intentions. D'autres ajouterent qu'en attendant la réponse, il falloit toûjours déliberer, afin de mettre l'affaire en état d'être jugée aussi-tôt si le pape répondoit favorablement. Quelques-uns formerent un troisséme parti qui fut pour la négative, prétendant qu'on ne devoit point décider sur cette affaire depuis la défense du pape, & l'évocation de la cause à son tribunal. Ceux qui étoient pour Henri ayant remontré que les privileges de la faculté dépendoient autant du roi que du pape, & qu'on devoit se soumettre aux loix du royaume, dans lequel on vivoit: que c'étoit deshonorer le souverain pontife, de croire qu'il eût fait une pareille défense contre Dieu, & qu'il voulût refuser à une conscience

216 Histoire Ecclesiastique.

inquiéte & troublée les consolations qui lui con-An. 1530. viennent; qu'enfin quand il seroit vrai, que le pape eût désendu de prononcer sur cette cause, en ce cas là on pourroit se dispenser de lui obéir, pour se rendre fidele aux ordres du roi, qui vouloient avoir une décision de la faculté.

LXXIX.
Troubles dans
l'affemblée, qui
finit fans avoir
rien conclu.

Le Grand hift, du divorce to . 1. pag. 181. & 182.

Pendant ces remontrances, un bedeau récuëilloit les voix & les suffrages, pour connoître quel seroit l'avis du plus grand nombre: il tenoit, le rôle entre ses mains, lors qu'un docteur plus vif que les autres, le lui arracha & le déchira, en criant que le plus grand nombre ne vouloit pas qu'on déliberât en aucune maniere. Ainsi sinit l'assemblée avec beaucoup de tumulte & de desordre. Les ambassadeurs d'Angleterre, qui se promenoient dans une gallerie prochaine voyant cette confusion, & entendant tous les nouvaeux discours que les docteurs tenoient entr'eux en sortant, se retirerent dans leur logis, & écrivirent à leur maître & au comte de Wilschire le succès des démarches de Beda, & de ses adherans,& ne manquerent pas de s'en prendre à duBellay, qui fâché d'avoir manqué son coup, alla trouver le premier président Lizet, pour le prier de faire arrêter Beda, & tous ceux qui étoient de son parti. Il pria aussi le roi d'écrire au doyen de la faculté, qui étoit alors Dominique le Mercier, afin qu'il terminât au plûtôt cette affaire. Le premier président sit venir Bedá, Barthélemi & Tabary, & les principaux auteurs du parti, & après plusieurs remontrances il obtint d'eux, que le lendemain matin ils 'se rassembleroient, & commenceroient à déliberer, jusqu'à ce que la réponse du roi fût venue; ce qui fut

Livre cent trente-troisieme. Lit fut exécuté; & ce même jour neuviéme de Juin, on indiqua l'assemblée au lundi suivant. Pendant cet in- Ax. 1530. tervalle, le premier président sit venir Beda dans l'église de nôtre Dame, & après lui avoit représenté le tort qu'il feroit aux affaires du roi, en s'opposant au service que sa majesté vouloit rendre à Henri VIII. il obtint de ce docteur, qu'il ne se mêleroit plus de cette affaire, & même qu'il-s'employeroit pour faire ensorte, que la chose se passat sans aucune bruit.

La faculté s'assembla donc au jour marqué, & le La faculté se rasse premier président n'ayant pû s'y trouver, chargea semble pour déli-des Dellandes Contract de l'acceptance du Bellay d'y assister, & d'y présenter les lettres du Lettres de Guill.du roi datées du vingt-septième May. Dans le même tems Bellay au roi dans arriverent les ambassadeurs d'Angleterre, l'un des- 1.3 p. 470.05 4724 quels présenta des lettres de Henri, & dit qu'on ne devoit pas les croire si peu versez dans les affaires du monde, pour qu'ils ne s'aperçussent pas qu'on ne cherchoit qu'à les amuser, & qu'on ne vouloit rien conclure. Il paroît qu'ils écrivirent la même chose en Angleterre, & l'on voit une lettre du duc de Norfolk au maréchal de Montmorency datée du dix-huitième de Juin, dans laquelle il lui mande que bien que le roi son maître eût mis toute sa confiance dans la résolution, qu'il attendoit de la faculté de Paris. sur son affaire, il avoit cependant reçu des lettres de ses. agens, par lesquelles il apprenoit que les choses étoient bien changées; que dans une congrégation cinquante-six docteurs avoient été pour lui, & sept seulement contre; dans la suivante trente-six lui avoient été contraires, & vingt-deux seulement favorables. L'affaire fut pourtant conclue au mois de Juillet, selon quelques-uns, & selon d'aurres au mois d'Août Tome XXVII.

A N. 1530.

seulement. Du Moulin qui avoit lû les procès verbaux, assure que les docteurs de Paris donnerent leur conclusion dans le mois Juin, quoiqu'il n'y eût que cinquante-trois voix pour le roi d'Angleterre, & quarante-deux absolument contre, & cinq seulement qui vouloient qu'on renvoyât l'affaire à sa sainteté. Voici les termes, dans lesquels étoit conçue la conclusion, dont on délivra une expédition, malgré les oppositions des autres.

» Comme de grandes disputes se sont élevées de-» puis peu, touchant l'invalidité du mariage con-» tracté entre le serénissime Henri VIII. roi d'An-14d. de nov. efror. 3. & très-illustre dame Catherine reine d'Angleterre, s d'honorable mémoire, fille du roi Ferdinand, le-» quel mariage a été contracté & consommé. On » nous a proposé la question pour être examinée & » discutée dans la justice, & dans la verité; sçavoir si le » droit divin & naturel défend tellement d'épouser » la veuve de son frere mort sans enfans; qu'il ne oit jamais permis de le faire avec une dispense du Louverain pontife. Nous, doyen & faculté, ju-» geant combien il est conforme à la pieté, & du » devoir de la charité & de notre profession, de mon-» trer la voye de la justice, à ceux qui souhaitent » de vivre avec une conscience sure & tranquille » dans la loi du seigneur, nous n'avons pas voulu » manquer de répondre à leurs justes & pieux désirs. » Ainsi après nous être assemblez, selon la coutume, » dans la maison des Mathurins, avoir célébré la mes-" se solemnelle du saint-Esprit, & exigé d'un chacun e le serment, qu'on ne délibéreroit sur ladite ques-

A N. 1530.

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. » tion, que selon Dieu & sa conscience, après diffe-» rentes assemblées, tant chez les Mathurins que dans » la maison de Sorbonne, depuis le huitiéme du mois e de Juin, jusqu'au deuxiéme de Juillet, après un » serieux & mur examen, de ce qui convient à la re-» ligion, ce qui se trouve dans l'écriture sainte, » dans ses plus fideles interprêtes, dans les conciles » généraux & provinciaux de l'église, dans ses décrets » & constitutions aprouvées par un long usage, » pour répondre à la question proposée, conformément à la décission de la plus grande partie de la \* faculté; nous avons affirmé & déterminé, nous » affirmons & déterminons que le mariage avec les » veuves des freres decédez sans enfans, est défendu » par le droit divin & naturel ; ensorte que le souve-» rain pontife ne peut dispenser pour contracter » un semblable mariage. En foi de quoi nous avons » apposé notre seau, & celui de notre Bedeau: Don-» né en notte assemblée générale tenuë avec serment » chez les Mathurins l'an 1530. le deuxième de Juil-. let. Signé, Tannel.

Les docteurs de la faculté de droit avoient déja LXXXII. Autre sonclusion donné leur conclusion datée du vingt-troisième de la faculté de May, & avoient décidé nertement que le pape ne pouvoit dispenser dans le cas proposé. Celle d'An-pag. 99. gers est datée du septième de May, mais il y eut de la brouïllerie entre les deux facultez de théologie & de droit : celle-cy décida en faveur de Henri, qu'il n'étoit pas permis à un homme chrétien, ni par se le droit divin, ni par le droit naturel, même avec l'autorité du siège apostolique, & une dispense du pape, d'épouser la veuve d'un frere mort sans enfants;

i e ii

» après la confommation du mariage. On ne manqua An. 1530. pas de rendre aussi-tôt cette décisson publique. Mais il n'en fut pas de même de la faculté de théologie, dont la décisson sut supprimée avec beaucoup de soin, parce qu'elle étoit contraire au divorce, quoique François I. lui eût écrit d'Angoulesme le trentiéme

507. of suiv.

Le Grand bist. du jour d'Avril. On ne produit de l'université de Bourges preuves to. 1. pag. que la décisson des docteurs en théologie, savorable au roi d'Angleterre dattée du dixiéme de Juin, sans que rien ait paru de celle de droit, quoi qu'assez fa-

reforme to. 1. l. 2.

Burnes bist, de la meuse en ce tems-là. La décision d'Orleans est du cinquiéme d'Avril, celle de Toulouse vint plus tard; on croit que les universitez de Pavie, de Bologne, de Ferrare & de Padouë se déclarerent aussi pour Henri, parce que le docteur Crouke que ce prince avoit envoyé en Italie, tira un grand nombre d'avis de théologiens Italiens en faveur du roi son maître, le tout en repandant beaucoup d'argent.

LXXXIII. Argent répandu pour avoir des fignatures.

Burnet ut fuprà ₽. 138.

Crouke le reconnoît lui-même dans un compte qu'il rendit au roi, & qui est apostillé & signé par Pierre de Ghinucci. Il est du huitieme de Fevrier, & ce docteur y reconnoît avoir donné à un religieux servite, lorsqu'il eut figné, un écu; aux docteurs des servites, deux écus; aux religieux de l'observance, deux écus; au prieur de saint Jean & de saint Paul, qui a écrit pour le divorce, quinze écus; à ce couvent-là quatre écus; payé à Jean Maria pour avoir été de Milan à Vénise, en comptant ce qu'il a donné aux docteurs de ce pays-là, trente écus; à Jean Marino prédicateur des cordeliers, qui a écrit pour le divorce, vingt écus.

LXXXIV.

En Allemagne, en Flandres, en Espagne, Henri Henrine trouve VIII. n'eut point de partisans, & aucune des uni-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. versitez, ne voulut donner son avis. Il est vrai qu'on tâcha de corrompte l'université de Cologne & d'autres, qu'on leur offrit de grandes sommes, & qu'il en en Allemagne, en Flandres & en coûta beaucoup au roi; mais pour cela il n'avança Espagne. pas davantage ses affaires. Pierre de Blomovenna ou d'Angl. l. 1. p. 68. de Leyde dans une epître dédicatoire, felicite les doc- de la tradutt. de Maneroix. teurs de Cologne sur la fermeté, avec laquelle ils Pet. Leod. in comm. ont refusé les présens que le roi d'Angleterre leur my. Carthus. in dedicat. ad univ. offroit, pour les obliger à appuyer son divorce, & à dedical le défendre par leurs écrits. » Rien n'a pû faire bré-» che à votre innocence, dit-il, ni diminuer votre » autorité, ni vaincre votre courage. Un puissant » roi a marchandé vos avis; mais par le mépris que - vous avez fait de son or, vous lui avez témoigné » que votre vertu étoit à l'épreuve de ses libérali-» tez. J'ai honte de rapporter ce que ses dons & ses » artifices ont obtenu de quelques autres universitez; » mais vainement, car votre approbation est d'un » tel poids, que sans elle toutes les autres sont inuti-» les. La Flandre & l'Espagne se conduisirent de mê-

Les Protestans même ne furent pas favorables à Henri. Ce prince ne put jamais obtenir d'eux une approbation de son divorce, quelque interêt qu'ils eussent d'entrer dans ses vûes. Lorsqu'on parla de cette affaire dans une ambassade solemnelle qu'il avoir envoyée en Allemagne, pour se joindre à la ligue Protestante, Mélanchton décida ainsi. Nous n'avons pas été de l'avis des ambassadeurs d'Angleterre: car nous croyons que la loy de ne pas épouser la femme de son frere est susceptible de dispense, quoique nous ne croyons pas qu'elle soit abolie s **Eeiri** 

AN. 1530.

Sander.du febilme

c'étoit justement ce qu'on avoit prétendu à Rome, & AN. 1530. Clement VII. avoir appuyé sur ce fondement sa sentence définitive contre le divorce. Bucer avoir été de même avis sur le même principe. C'est un préjugé favorable pour la dispense de Jules II. & pour la sentence que rendit Clement VII. que ces papes ayent trouvé des défenseurs parmi ceux qui ne cherchoient à quelque prix que ce fût, qu'à censurer leurs actions & leur conduite.

LXXXV. Sentiment de Calmariage du roi d'Angleterre.

peform. l. 2. p. 143.

Il n'y eut guéres parmi les nouveaux réformateurs vin fur le premier que Zuingle & Calvin qui vouloient introduire leur doctrine en Angleterre, qui furent pour Henri, & Burnes bist. de la qui entraînerent une partie de leurs disciples dans leur sentiment: mais il est bon de remarquer que Calvin n'avoit pas vingt-deux ans, lorsqu'on consultoit les universitez, & que l'autorité d'un théologien de · cet âge ne paroît pas d'un grand poids. D'ailleurs on voit assez qu'il n'avoit décidé en faveur de Henri, que par politique, puisqu'en écrivant à ce prince lui-même, après lui avoir marqué qu'il croit le désir qu'il a du divorce, fondé sur une raison probable, il ajoute que quelque bon que soit le principe d'où vient ce désir, il doit toutefois le modérer, de peur d'échouer en le voulant exécuter; que saint Paul nous avertit, qu'il y a beaucoup de choses permises, qu'il ne seroit pas expédient de mettre en pratique, & qu'après avoir nout pelé avec un esprit tranquille, il paroîtra constant qu'on ne doit pas faire, ce qui n'est pas expédient.

LXXXVI. Raisons allégué s d'Henri en faveur **du** divorce.

De tout ce qu'on vient de dire, on pent juger par les parcifans quelle estime on doit faire de toutes ces décisions des universitez qu'on vantoir tant, & qui, pour me servir de l'expression de du Moulin, n'avoient été achetées qu'avec les Anglots d'Angleterre, qu'on An. 1530. avoit eu grand soin de distribuer, puisque les partisans même de Henri n'oserent le nier d'abord. Cependant les historiens de Henri VIII. n'ont pas manqué de s'étendre beaucoup sur les ouvrages qu'on avoit composés en faveur du divorce. Les plus fortes preuves, qu'on apportoit pour ce prince étoient, que la loy du Lévitique, qui défend d'épouser la femme de son frere, n'étoit pas une loi positive qui ne regardat que ceux à qui elle étoit donnée, mais une loi générale pour tous les hommes sans exception. Que cela paroissoit manifestement en ce qu'elle se trouvoit parmi un grand nombre d'autres qui défendoient des crimes, par lesquels les Cananéens s'étoient souillez;

or les Cananéens ne pouvoient pas se souiller par des crimes qui n'avoient été défendus que par une loi positive donnée à un autre peuple : qu'ainsi la défense qu'on trouve dans le dix-huitième & vingtième chapitre du Lévitique, faite à un frere de découvrir la femme de son frere, étoit de droit naturel, qui lioit nécessairement toutes sortes de personnes, & ne souffroit point d'exception; que cette loi n'a jamais été revoquée ni expliquée par Jesus Christ, ni par les apôtres; qu'au contraire saint Jean-Baptiste avoit repris fortement Herode, de ce qu'il avoit épousé la femme de son frere. Ils faisoient ensuite valoir l'histoire de l'incestueux de Corinthe, qui avoir épousé la propre femme de son pere, & qui est condamné par saint Paul, comme ayant fait une action contraire aux loix de la nature, reconnuës & observées même par les payens, & de-là ils comparoient le ma-

Livre cent trente-troisie'me.

riage de Henri & de Catherine à ces incestes abomi-

AN. 1530 nables pour le rendre tout-à-fait odieux.

Après avoir ainsi établi leur cause par des exemples tirez avec si peu de justesse de l'ancien & du nouveau testament, ils avoient recours à la tradition & citoient avec aussi peu de fondement & de raison les autoritez de Tertulien, d'Origene, de saint Bafile, de saint Chrysostôme, saint Jerôme, saint Ambroise, saint Augustin & Hesichius, qui avoient fortement condamné les mariages entre un homme & la femme de son frere. A cela on ajoutoit encore l'autorité de divers synodes provinciaux, d'un concile de Neocesarée, qui excommunioit tout homme qui épouseroit sa belle-sœur, & dont le decret avoit été renouvellé dans un un concile tenu sous Gregoire II. En remontant plus haut, on montroit que saint Gregoire le grand, le premier pape, qui ait prononcé sur cette question, étoit entierement favorable à Henri; que le moine saint Augustin l'apôtre de l'Angleterre, ayant consulté ce pape sur differentes difficultez, & lui ayant demandé entr' autres choses, s'il étoit permis à un homme d'épouser la veuve de son frere, ou sa cousine, comme on s'exprimoit alors, saint Gregoire sit réponse que de semblables mariages étoient illicites; & que si quelques-uns des nouveaux convertis se trouvoient engagez dans des liens de cette nature, on devoit les exhorter à s'abstenir de leurs femmes, '& leur remontrer qu'ils avoient commis en cela un très-grand peché. Or si ce saint pape avoit regardé la question comme douteuse, il est constant qu'il se seroit rendu moins severe dans un tems, auquel on travailloit à la conversion de ront

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 225
un grand peuple, & que peu de chose pouvoit retarder, ou même ruiner les progrès de l'évangile en An. 1530.
Angleterre. On citoit encore trois autres papes, Calixte, Zacharie, & Innocent III. qui s'étoient fortom. 1. pag. 124.
6 suiv. sur l'aumellement déclarez contre ces sortes de mariages, rechsur buscent
fondez sur la désense du Lévitique, comme sur une III.

loi perpétuelle.

Et comme les scolastiques, continuoient-ils, ont examiné les choses avec plus de précision, & sont allez plus loin que les peres, on peut s'en rapporter à leur décission, & l'on verra que tous se sont déclarez pour la perpétuité des ordonnances que Moyse nous a laissées touchant les dégrez d'affinitez. C'est ainsi que saint Thomas d'Aquin, Guillaume d'Auxerre, saint Antonin, Jean de la Tour brûlée, & d'autres se sont expliquez. Ils citoient encore plusieurs canonistes. Mais comme on pouvoit di-Ringuer entre un mariage consommé, & celui qui ne l'est pas, & mettre celui de Catherine au nombre des derniers, la chose étant du moins fort incertaine, les avocats du roi d'Angleterre établissoient pour maxime, que la validité d'un marige ne dépend pas nécessairement de la consommation, & que quand il y a eu contract passé, le mariage est accompli, de même que s'il avoit été consommé. C'étoit pour cela, ajoûtoit-on, qu'Adonias ne pouvoit pas épouser Abisag, parce qu'elle étoit femme de son pere David, qui ne l'avoit néanmoins jamais connuë. Par la même raison dans la loi de Moyse, si une fille promise en mariage s'abandonnoit à un autre homme on la lapidoit comme coupable d'adultere. D'où il suit que l'essence du mariage & sa validité con-XXVII.

As. 1530. l'homme & la femme font ensembe. C'est sur ce principe que Joseph étoit véritablement le mari de la sainte Vierge, quoiqu'ils sussent simplement siancez; & il étoit si bien son époux qu'il n'auroit pû se séparer d'elle, sans lui donner la lettre de divorce; or une lettre de divorce n'eût point eu de lieu, su ce mariage n'avoit pas été essectif, quoique sans conformation.

On concluoit de rout ce raisonnement, que quand le prince Arthus n'auroit pas consommé son mariage, il n'en auroit pas été moins valide, puisque les peres & les théologiens font consister l'essence du mariage dans le contract & dans le sacrement, & que la plus saine partie des canonistes est de même avis. Mais, reprenoient ces avocats, il est constant, su néanmoins une chose de cette nature peut être constante, que le mariage a été consommé entre le prince Arthus & Catherine; on le prouvoit premierement par les fortes presomptions qu'on en avoit; en second lieu, parce qu'après la mort d'Arthus, on supposaque la princesse sa veuve pouvoit être enceinte, sans qu'elle dit jamais rien qui fur contraire à cette supposition. Il est viai que le parti contraire pouvoit objecter que Catherine avoit juré depuis, que jamais le prince Arthus ne l'avoit connue; mais on opposoit à cela que le droit canon établit pour regle qu'on ne doit point recevoir le serment d'une des parties, lorsqu'il y a de fortes présomptions pour le contraire. D'ailleurs le bref dont on parle tant marque positivement que ce mariage a été suivi de la confommation, au lieu que la dispense de Ju-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 227-Les II. laissoit cette circonstance indécise. Il s'ensuit donc, disoient-ils encore, que la dispense étant le seul fondement sur lequel la validité du mariage du roi étoit établie, & le pape n'ayant pas le pouvoir de dispenser contre le droit divin, le mariage doit être censé nul.

Les avocats de la reine malgré toutes ces autoritez LXXXVII.

& toutes ces raisons ne demeurerent pas sans répli- cau de la reine que. Après avoir loue l'éloquence des avocats d'Hen- de son mariage. ri, & ce grand étalage d'étudition fondé pourtant sur des lieux communs; ils tâchent de concilier ce qui est rapporté au chap. 18. & 20. du Lévitique, avec ce que Dieu ordonne dans le chap. 25. du Deuteronome. Au Lévitique chap. 18. il est dit, v. 16. » Vous ne » découvrirez point ce qui doit être caché dans la » femme de votre frere, parce que ce respect est dû à » votre frere. Et au ch. 20. v. 21. Si un homme épou-» se la femme de son frere, il fait un chose que Dieu défend, il découvre ce qu'il devoit cacher pour l'hon-» neur de son frere, ils porteront tous deux la peine - de leur péché, & ils n'auront point d'enfans.

Et cependant Dieu ordonne au chap. 25. du Deu-» téronome, » que quand deux freres demeurent en-» semble, & que l'un des deux sera mort sans enfans, » la femme du mort n'en épousera point d'autre que » le frere de son mari, qui la prendra pour fem-" me, & suscitera des enfans à son frere, & il » donnera le nom de son frere à l'ainé des fils qu'il » aura d'elle, afin que le nom de son frere ne se per-» de point dans Israël. Que s'il ne veut point épouser » la femme de son frere qui lui est dûë selon la loi, s cette femme ira à la porte de la ville, elle

» s'adressera aux anciens & leur dira; le frere de mon AN. 1530. " mari ne veut pas susciter dans Israël le nom de son " frere, ni me prendre pour sa femme; aussi-tôt ils " le feront appeller & l'interrogeront; s'ils répond, » je ne veux point épouser cette femme là, la femme » s'approchera de lui devant les anciens, & lui ôtera » son soulier du pied, & lui crachera au visage, en » disant : c'est ainsi que sera traîté celui qui ne veut » pas établir la maison de son frere, & sa maison sera » appellée dans Israël la maison du déchaussé. Il s'agit de concilier ces deux loix qui paroissent contraires, & c'est ce qui fut facile aux avocats de la rei-

Ils disoient donc 1°. Que la défense contenue dans le Lévitique n'étoit pas de droit divin, puisque Dieu lui-même en avoit dispensé dans le Deuteronome, en ordonnant au frere d'épouser la veuve de son frere. Peur-on dire que Moyle se contredit, & que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui parle dans ces deux differens endroits du texte sacré. Il faudroit cependant en venir là, si l'on osoit soutenir que le précepte du Lévitique est de droit divin, & qu'on n'en peut pas dispenser. A Dieu ne plaise qu'on ait de semblables pen-Marc. c. 10. 7. 5. sées. Jesus-Christ qui est la verité même, dit bien aux Juifs que Moyse s'est accommodé à la dureté de leurs cœurs, lorsqu'il leur a permis de repudier leurs femmes; mais répond-il la même chose aux Saducéens qui lui demandent de qui une femme qui a époulé sept freres l'un après l'autre, sera femme au jour de la résurrection?N'étoit-ce pas là une occasion de leur parler de l'ordonnance du Lévitique ? de leur faire connoître que la loi du Deuteronome

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 229 en étoit une exception faite uniquement en leur faveur: Que la loi qu'il venoit apporter les remettoit An. 1532. dans le droit naturel, que Moyle n'avoit voulu que rétablir dans le Lévitique? Il ne dit rien de tourcela. Qui donc a le premier déclaré que le précepte du Lévitique est de droit divin & de droit naturel? peutêtre que saint Paul en parle plus clairement, lorsqu'il excommunie l'incestueux de Corinthe: Point du tout. Il paroît au contraire que le crime de ce malheureux n'a aucun rapport avec les défenses du Lévitique; puisqu'il avoit abusé de sa belle-mere, qui étoit une impureté telle qu'il ne s'en voit point de pareille parmi des Payens. Or saint Paul n'auroit pas parlé ainfi, s'il y avoir eu un mariage : on ne voir done point ni dans l'ancien ni dans le nouveau Tostament, que la défense du Lévitique soit de droit di+ vin; & ç'a été si peu le sentiment de la primitive église, que le concile d'Elvire si sovere dans tous ses Canons, ne sépare de la communion que pour trois ans celui qui aura époufé sa belle-sœur ; somé> me il permet d'abréger ce tems en cas de nécessité; ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'il n'brdonne point que ce mariage soit massé is déclare Be destination of the first of

'On disoit en second lieu, que s'ibest défendu dais le Lévitique d'épouser la femme de son frere, cette défense doit s'entendre pendant que le frere est en vie, ce qui parois par l'endroit du Deuteronome oucil s'agit de la mort du premier marie de forte/que : ; fi saint Jean-Baptiste reprend Herode de ce qu'il avoit époulé la femme de son frere, c'étoit parce que ce frere étoit encore vivant, ce qui rendoit cecrime un

August, quast. 16. in Leviticum.

adultere & un inceste. C'est pourquoi selon saint Au-An. 1530. gustin, il n'est point permis d'épouser la femme de son frere, si ce frere est encore vivant, s'il l'a répudiée, & s'il a laissé des enfans. Ce sont là les cas où -ce saint docteur prétend qu'on ne peut épouser la femme de son frere. Mais si ce frere est mort, s'il n'a point laissé d'enfans, la loi du Lévitique chap. 18. & 20. n'oblige plus de droit divin, & c'est là l'état où Cathérine se trouvoit, lors qu'Henri VIII. l'épousa: elle étoit veuve d'Arthus frere d'Henri, & non seulement elle n'avoit point d'enfans, mais elle a déclaré que le mariage n'avoit point été consommé. Pour concilier donc le Lévitique avec le Deuteronome, il faut considérer la premiere loi comme le genre, & le seconde comme l'espece i distinction si nécessaire pour concile l'écriture sainte, qu'on ne peut autrement accorder la défense que Dieu fait de tuer, avec le pouvoir de vie & de mort qu'il donne aux souperains. De même s'il a désendu aux freres déponsentent belle-sœur veuve, il avonsu que ceux qu'il a revêtus de son autorité, pussent dispenser de la loi générale dans certains cas particuliers, semblables à celoi dant il s'agir.

Et c'est la troisséme raison des avocats de la reine. Tout de qui peut rendre valable une semblable dispense, disoient ils, se rencontre ici. Il n'y avoit aucune nullité dans la bulle, l'exposé en étoit véritable; ce mariage étoit nécessaire pour emretenir la paix untre l'Anglèterre & l'Espagne; & l'on ne pouvoit pas prouver qu'Henri & Catherine n'eussent pas eu re dessein; il n'étoit pas necessaire que tous deux fissent cette demande au pape ; il sustisoit qu'on la sit en leur nom & qu'ils ne la désavoii assent pas. Il est An. 1530. vrai qu'Henri protesta; mais cette protestation n'eut point de suite, & sur même anéantie par le mariage, solemnel qui la suivit, & par l'habitation de vingt, années entieres.

La dispense du pape Jules II. s'étendoit même, au cas que le mariage eût été consommé avec Arthus. Il n'est pas certain néanmoins qu'il l'ait été, l'on n'en avoit que de foibles conjectures, & l'on a des preuves du contraire, puisque la reine à soutenu au roi qu'il l'avoit trouvée vierge, sans que ce prince alors ait osé le nier. Enfin le bref donné en même tems, que la bulle ne faisoit aucune mention que le pre-, mier mariage n'eût pas été consommé, & donnois dispense, supposé qu'il l'eût été. C'est ce qui sur allegué pour la désense de la reine devant les légats Cam-

pege & Wolsey.

Peut-être que ces dernieres raisons alleguées pour la reine, auroient paru plus convaincantes à beaucoup de personnes, si l'on n'avoit consideré ce grand procès que comme une affaire de conscience, & qu'on auroit aisément conclu, qu'Henri ayant épousé la reine en conséquence de la dispense à vectum grand nombre d'années avec elle comme avec sa semme pouvoit légitimement se séparer d'elle pour en épouser une autre : mais il y a beaucoup d'apparence que la politique & la passion surent les uniques ressortes de cette affaire. La passion du côté différir qui aimoit Anne de Boulen & qui vouloit en faire sa femme : la politique de la part des seigneurs Anglois qui craignoient que l'Angleterre ne sût exposée à, de grands ravages, si Henri ayant révoqué

Histoire Ecclesiastique.

LXXXVIII. Lettres des grands seigneurs Anglois au pape sur le diworce. reform, to. I. liv. 2.p. 146.

Rimer. Ad a publica Angl. 2. 14. 2. 405.

- lui-même en doute la validité de son mariage, ne AN. 1530. laissoit point d'autres enfans que Marie, parce qu'en ce cas ceux qui auroient quelques prétentions à la couronne, n'auroient pas manqué de les faire valoir après la mort d'Henri. Ce fut par ces vûës politiques que plusieurs de ces seigneurs écrivirent au pape Clement VII. pour le prier de donner quelque Burnes hift. de la satisfaction au prince, au sujet de son mariage. La lettre est du treizième de Juillet 1530. & signée du cardinal Wolsey, de l'archevêque de Cantorbery, de quatre évêques, de deux ducs, de deux marquis, de treize comtes, de vingt-cinq barons, de vingtdeux abbez & de douze membres de la chambre bas-

- » Ces seigneurs représentent à sa sainteté que le » mariage du roi ayant été condamné par un grand nombre de célébres Universitez, par plusieurs sçaw vans canonistes, & par d'habiles théologiens; le » pape eût dû lui-même rendre justice à ce prince s fans en être sollicité; qu'il eût dû encore conside-» rer les obligations que toute l'église en général & · le saint siège en particulier avoient à Henri:que ce-» pendant la justice de la chose & les instances du roi b n'ayant rien produit, c'étoit avec beaucoup de reis gret qu'ils se plaignoient d'un traitement si indigne; mais que l'Angleterre étant menacée des calamitez d'une guerre civile, à moins qu'on ne rendît nincontestable la succession à la couronne, ils ne pouvoient plus garder le silonce; que le seul moyen de prévenir ces malheurs, étoit de metrre le roi dans un état à attendre des enfans mâles, en lui permottant de se marier; qu'ils

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. juroient sa sainteté de lui donner une prompte « satisfaction là-dessus: que si elle en usoit autrement, « on se croiroit abandonné du saint siège, l'on pren-« droit tout délai pour un refus, & l'on iroit cher-« cher des remedes ailleurs. Que pour prévenir de plus « grands maux, on pourroit bien se porter à quesque « extrémité fâcheuse; mais qu'enfin un malade cher-« che du soulagement par tout où il croit en trou- " ver.»

Le pape craignant les suites de cette résolution, Réponse du pape récrivit promptement aux seigneurs, tâchant de ju- à cette lettre. stisser la conduite qu'il avoit tenue dans cette affai-Lo Grand to. 1. 1. re. Sa réponse est du vingt-septième de Septembre. Il s'y plaint dabord des expressions fortes que les seigneurs avoient employé dans leur lettre, mais voulant les menager, il s'en plaint modérement, & les attribuë au-zéle qu'ils avoient pour leur prince. Ensuite il avoue qu'il a de grandes obligations au roi, mais il leur remontre qu'on n'a pas raison de l'accuser d'injustice & d'ingratitude, & qu'il n'a pas tenu à lui que l'affaire du divorce ne fût jugée; qu'il a envoyé des légats en Angleterre, dès qu'on lui en a demandé, consultant plus en cela son affection que les loix; que la reine n'a pas voulu les reconnoître; qu'elle a appellé de tout ce qu'ils ont fait, & que son consistoire trouvant qu'il ne pouvoit se dispenser de recevoir cet appel, ils étoit toûjours pré-paré à juger la cause, mais que le roi, bien loin de presser qu'on la terminar, lui avoit fait demander du délai. Il ajoûte que d'autres que les ministres de Henri lui ont fait voir les décisions des Univer-

sitez, mais qu'elles ne sont appuyées d'aucunes preu-AN. 1530. ves, & qu'il ne peut juger là-dessus; que d'ailleurs, si Henri apporté pour lui le sentiment de quelques Docteurs, on lui peut alleguer la loi de Dieu, & de grandes autoritez tirées des écrivains latins & des hebreux, qui sont fortes pour la défense de Catherine. Il ajoûte qu'il souhaite au roi des enfans mâles; mais qu'il n'est pas Dieu pour lui en donner. Il les exhorte, en finissant, à avoir un esprit de paix & ne point avoir recours à des remedes extraordinaires qui blesseroient leur conscience & leur honneur; qu'au pisaller, un médecin n'est point coupable, lorsque le malade s'impatiente, & ne fait que ce qui lui est contraire: que quoiqu'il fasse beaucoup de cas de leurs sollicitations, il considere davantage le roi, puisqu'il ne lui a jamais rien refusé, tant que sa conscience & son honneur le lui ont permis; qu'enfin ce prince peut le promettre du laint liége toutes sortes de faveurs, pourvu qu'elles ne blessent ni la justice ni la religion; qu'autrement tout ce qu'on feroit seroit inutile.

Ordonnance d'Henri qui déaucune bulle de Rome.

de Henri VIII.

Quoique les termes de cette réportle du pape fulsent assez mesurez pour ne point offenser le roi; fend de recevoir dont sa sainteté soujoit même la pieté & la justice; cependant Henri craignant qu'il n'arrivat en An-Milord Herbet dans gleterre quelque bulle favorable à Catherine, ou au cardinal Wolsey, qui venoit d'être disgracié, il défendit à ses sujets sous de grosses peines, de recevoir aucune expédition de la cour de Rome, qui fût contraire à son autorité souveraine, & résolut de prendre d'autres voies pour faire déclarer

LIVRE CENT TRENTE-TROIS-IEME. 235

fon mariage nul: ces voies étoient de porter fon

affaire au parlement, &t à l'assemblée du Glergé, & An. 1530,

après avoir mis ces deux corps dans ses interêts, de

faire juger la cause en Angleterre, sans se mettre en

peine de ce que le pape pourroit faire contre lui.

Toute la difficulté de ce projet consistoit à prévenir

le peuple en sa faveur; pour le tenter il eut grand,

soin de faire imprimer & publier un abrégé des rai
sons qu'il avoit de demander son divorce avec la rei
ne, asin que ces raisons étant connues de tout le

monde, il trouvât moins d'opposition dans le parle
ment.

Pendant que Henri VIII. se donnoit tant de mouvemens pour faire réussir son divorce, la faculté de culté de Paris sur théologie de Paris, eraignant jusqu'à l'ombres de le Gree & l'Hel'hérésie, censurois tout ce qui pouvoit en être p'Arguert est soupçonné. Telle sur la censure qu'elle donna au 6 101. mois d'Avril de cette année, par laquelle elle condamna les deux propositions suivantes. «Premie-«: rement, la sainte écriture ne se peut bonnement « entendre, sans la langue grocque, hébraïque, & au-« tres semblables. Deuxiémement, il ne se peut faire qu'un prédicateur explique selon la vérité l'épitre & « l'évangile sans les dites langues : » la premiere proposition est consurée comme toméraire & scandaleuse; la seconde comme fausse, impie, & capable d'éloigner. pernicieusement le peuple chrétien d'entendre la parole de Dieu; & l'on appute que coun qui soutionnent cos propolitions lant fortement lulpeste de Lutheranismo. On oppic by provent abry contre count qui étudipient les langues , que dans la mêmeantée?

Ggij

- la faculté ajourna les professeurs en Grec & en He-An. 1930. breu du college royal fondez par le roi François I. sqavoir, Pierre Danez, François Vatable, Paul Paradis, & Agathie Guidacier, pour comparoître on Parlement, & leur faire faire défense d'expliquer l'écriture sainte selon le grec & l'hebreu, sans une permission de l'université. Le Procureur général ayant donné ses conclusions conformes à cette demande, la faculté pria le parlement d'enjoindre à ces mêmes professeurs, de ne point mettre dans leurs interprétations de la bible, comme porte l'hébreu ou le grec, afin qu'on ne crût pas qu'on dût préferer ces textes à la vulgate conservée par l'église depuis tant de siécles. Nicolas Boda, fyndic de la faculté, qui engagea le parlement à cette demarche, reconnut touteremais fois, que l'étude de l'hébreu & du grec étoit louabledans des théologiens, pourvû qu'ils fullent habiles, seavans dans la religion, nullement suspects des erreurs de Luther, & toujours disposez à soutenir l'autorité inviolable de l'édition latine appellée vulgate.

8. 6. p. 227.

Hist. miv. Paris. " Au mois d'Août, de la même année, le premier président du parlement de Paris, ayant fait sçavoir à l'université de la même ville, qu'elle eût à dresser les articles, sur lesquels elle demandoit une reformation, la faculté des arts exposa plusieurs plaintes sur la maniere dont on enseignoit la théologie. Onnéglige, dit-elle, l'étude de l'écriture sainte : ce ne font plus les saints évangiles qu'on voit citer : on n'employe plus l'autorité de saint Chrysostome, de saint Cyprien, de saint Augustin ni des autres peres: la théologie n'est plus qu'une science sophisti-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 237 que, & une dialectique perpétuelle, dont onne peut tirer aucun avantage pour l'instruction du AN. 1530. peuple, & que Jesus-Christ n'a pas employée pour le sauver. Le parlement faisant droit sur ces plaintes, ordonna qu'on n'admettroit plus personne à faire sa licence qui n'eût étudié l'écriture sainte, les saints docteurs de l'église, & le maître des sentences.

L'empereur & l'archiduc Ferdinand, craignant les suites de l'autorité de Jean Zapol roi de Hon- affiégent Bude grie & du crédit qu'il avoit auprès du Sultan Soly-inutilement. man, tenterent de nouveau de chasser ce prince du Isthuanss de rebus royaume: ils firent subitement entrer en Hongrie la grosse armée qu'ils avoient mise sur pied pour la défense de Vienne & de l'Autriche, & en même tems une grande flore sur le Danube, chargée de l'artillerie & des munitions nécessaires pour former le siége de Bude. Zapol qui ne s'attendoit pas à cette irruption, résolut néanmoins de désendre la ville en personne, & y six entrer sept à huir mille hommes de bonnes troupes, disposées à faire une vigoureuse résistance. Guillaume Rocandolph, qui commandoir l'armée de Ferdinand, ne trouva pas d'abord de grands obstacles sur sa-route. Paul Vardan archevêque & primat, vint à sa rencontre & hi livra la ville de Strigonie. Peter Peren par une pareille trahison, joignit toutes ses forces à cette armée qui vint enfin assieger Bude. Le siège formé, la place fut attaquée par trois bonnes batteries; qui ayant, fait de grandes breches; Rocandolph fit:donner un assaut général.

Jean Zapol en personne d'un côté, & Louis Griti

Histoire Ecclesiastique.

fils d'André Griti, un des plus fameux doges de Ve-AN. 1530 nise, de l'autre, à la tête des Janissaires, reçurent les Allemands avec tant de valeur, qu'après tous les efforts possibles soutenus pendant quatre heures, Rocandolph voyant le grand nombre d'officiers & de soldats qu'il avoit perdus, sans gagner un pouce de terrain, sit sonner la retraite. Cependant le général Allemand bien informé que la ville étoit mal munie, désespérant de pouvoir l'emporter de force, prit le parti de la bloquer si étroitement, que les assiegez furent réduits à manger la chair de leurs chevaux. Zapol se voyant pressé, envoya prier les bachas du voisinage, de venir à son secours; mais avant qu'ils arrivassent Rocandolph s'étoit retiré, parce que l'hiver étoit déja avancé, & que d'ailleurs il perdoit toute espérance de reduire la place. L'armée Turque fut fâchée de voir l'ennemi retiré, mais afin de n'être pas venu inutilement, elle passa de l'autre côté du Danube, où elle mit tout à feu & à sang, & s'en retourna chargée de dépouilles & d'escla-

des Romains.

Cette perte affligea Ferdinand, mais la qualité de roi des Romains qu'il obtint au commencement triche proposé à la de l'année 1531. tempera cette affliction. Charles diéte de Cologne pour être élà roi V. son frere avoit convoqué une assemblée à Cologne pour le vingt-neuviéme Décembre, & y skilden, in comm. avoir fait inviter tous les électeurs par l'archevêque de Mayence, grand chancelier de l'empire, afin. dy procéder à l'élection d'un roi des Romains. La diéte fexinemalgráles oppositions des princes Protestans; l'empereur à la premiere séance y harangua on Adlèmand, se dir que la providence l'avoit

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. appellé au gouvernement d'un grand nombre d'états détachez les uns des autres, qui ayant tous AN. 1530. successivement besoin de sa présence, l'empêchoient de demeurer toujours en Allemagne: que l'empire s'étoit passé de la présence continuelle de son chef, pendant que l'union y avoit regné; mais qu'à présent un séjour perpétuel étoit d'une nécessité indispensable pour plusieurs raisons, scavoir la discorde en matiere de religion, la perte de la Hongrie qui rendoit l'Allemagne frontiere des Turcs, les confedérations particulieres, & la désobéissance de plufieurs membres du corps germanique à leur souvetain. Que sa majesté impériale à son premier départ d'Allemagne avoit jugé à propos de créer un conseil suprême, qui reglat toutes les affaires politiques en son absence, & que les électeurs, les princes, les états, & les villes libres y avoient donné leur consentemont : cependant les moindres foudataires impériaux s'étoient ingeré , aussi-bien que les plus puissans, de mépriser les ordres & les arrêts de ce consoil. Qu'il falloit donc chercher un remede plus officace, & qu'il n'y en avoit point d'autre que de donner à l'empire un coadjuteur, qui eût plus d'interêt à la conservation, qui fût obligé diy établir une demeure fixe, qui eut de l'esprit, de l'adresse, de l'habileté,& de l'expérience, qui oût affez de bien pour soutenir moblement l'état de sa dignité, qui sût dans la plus étroire confiance de sa majesté impériale. Qu'il n'y avoit que son frere Ferdinand soi de Hongrie & de Boheme qui vut rouves ves qualitez, Erqu'il étois d'une extrême importance de l'élire.

A N. 1530. testans s'opposent

lib. 8. p. 237.

L'électeur de Saxe, ayant reçu les députez de l'archevêque da Mayence, avec ses lettres & celles de Les princes Pro- l'empereur pour se trouver à Cologne, & assister à à cette élection. cette élection; pour donner le change à sa majesté Sleidan ut suprà impériale, prit la résolution d'écrire en secret au Landgrave de Hesse, à tous les autres princes, états & villes protestantes, pour les solliciter instamment de se trouver le vingt-neuvième Décembre à l'assemblée de Smalkalde, afin d'aviser ensemble à ce qu'ils auroient à faire pour la sureté de leur parti. Il ne laissa pourtant pas de témoigner en public, qu'il vouloit remplir ses devoirs, puisqu'il sit partir le duc Jean Fredéric son fils, avec quelques autres de ses plus confidens pour se rendre à Cologne au jour prescrit par l'empereur, non pour approuver l'élection qui devoit s'y faire, mais plûtôt pour en son nom y faire des protestations contre, en cas qu'on entreprit de la faire au préjudice des clauses les plus essentielles de la bulle de Charles IV. & des droits & libertez de l'empire. Mais malgré ces protestations & de vive voix & par écrit, les électeurs Catholiques au nombre de cinq seulement, voyant la nécessité de satisfaire l'empereur sur sa demande, puisqu'ils ne pouvoient l'en détourner, non plus que de la résolution qu'il avoit prise de repasser en Espagne, ayant d'ailleurs l'exemple de Frederic III. qui sept ans avant qu'il mourût, sit élire roi des Romains Maximilien son fils, ils procéderent le cinquiéme Ferdinand est ésu jour de Janvier 1531. à l'élection de Ferdinand frere de Charles V. & le même jour, ils écrivirent, par un gentilhomme exprès, à l'élec-

roi des Romains & couronné.

teur

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 241
teur de Saxe & au lantgrave de Hesse, que le college électoral avoit avec une parfaite unanimité fait Heis. bist. de l'emélection d'un roi des Romains, en la personne de pire l. 3. am. 1531.
Ferdinand d'Autriche roi de Bohéme & de Hongrie,
frere de leur très-auguste empéreur, ayant trouvé
par honneur & par conscience que cette élection
convenoit à l'intérêt de l'empire. A quoi les autres
ne firent aucune réponse.

Le matin du dixième du même mois, l'empereur & le nouveau roi des Romains partirent pour Aix-la-Chapelle, où les électeurs s'étant rendus, on fit la cérémonie du couronnement le lendemain onziéme de Janvier avec toutes les solemnitez ordinaires. Charles V. demeura encore quelques jours dans cette ville, avec les électeurs & avec Ferdinand pour expédier les lettres d'avis aux princes & états Catholiques de l'empire, chacun écrivant séparément, les électeurs pour donner avis de l'élection qu'ils venoient de faire, le roi des Romains pour faire sçavoir qu'on venoit de le nommer à cette dignité, & l'empereur pour leur ordonner de reconnoître son frere en cette qualité. Il écrivit de même aux princes Protestans, qui étoient à Smalkalde, & la lettre portoit cette inscription: Aux nobles princes & députez Protestans assemblez à Smalkalde. Elle leur enjoignoit que sans aucun retardement, ils eussent à reconnoître Ferdinand son frere, légitimement élu & couronné roi des Romains. Mais l'électeur de Saxe & ses confederez ne défererent ni au mandement de l'empereur; ni aux prieres des autres électeurs &

princes; ils ne firent d'autre réponse au député

Hh

Tome XXVII.

de sa majesté impériale, sinon que quand il seroit An. 1531 toms, ils feroient ce qui conviendroit à l'intérêt de l'empire. Réponse qui irrita fort l'empereur, mais conforme au projet qu'ils avoient fait de se liguer contre lui, comme ils venoient de faire à Smalkalde.

XCVI. kalde entre les

Sleidan, lib. 7. p. 233. 6 234. Trid. lib. 3. c. 6. **j.** 247.

Ils étoient assemblez depuis le vingt-neuvième Ligue de Smal- de Décembre: mais ils trouverent d'abord une dif-Princes Protestans ficulté qui ne parut pas aisée à vaincre, même aux plus éclairez. Elle confistoit en ce que les anciennes Pallav. bist. conc. constitutions de l'empire défendoient en termes exprès toutes sortes d'associations, qui s'y feroient autrement que par l'ordre, ou du moins par le consentement de l'emperour, & ordonnoient de mettre au ban de l'empire tous ceux qui contreviendroient, & de confisquer leurs biens. Il éroit donc à craindre que sa majesté impériale n'usâr de cette rigueur, & ne s'enrichît, sous un prétexte si plaufible, des dépouilles des Protestans; cependant on jugea que l'obstacle n'étoit pas si dangereux, que la ligue paroissoit nécessaire : on espera que le hazard, ou la bonne fortune des Protestans l'éluderoit au moins, si elle ne le pouvoit surmonter : & cependant on ne négligea rien pour ne point irriter l'empereur. On sit à la verité une ligue, mais on la fit purement défensive envers & contre tous ceux qui les attaqueroient en général & en particulier, & l'on ne s'y proposa point d'autre sin, que de se maintenir dans la religion Luthérienne, qu'ils appelloient la doctrine évangélique. Cette ligue fut signée dès le quatriéme de Janvier 1531. & pour mieux se précautionner, ils conclurent que cette

Livre cent trente-troisie'me. 243 assemblée demeureroit toujours sur pied avec les députez de tous, & avec ceux qui pourroient y AN. 1531. être envoyez. Albert & Gebart, tous deux comtes de Mansfeld, signerent cette lique, de même que plusieurs princes les députez des villes de Magdebourg, de Brême, de les les impéria-Strasbourg, d'Ulm, de Constance, de Landau, de Sleidan. ne supra Memmingen, de Kempten, de Heilbron & de 1.8. Rothlingen, de Bibrach & d'Isne, pour être ensuite ratifiée dans six semaines. On se contenta d'en écrire à George, marquis de Brandebourg, & à la ville de Nuremberg, parce que leurs députez n'avoient pouvoir que d'écouter, sans rien conclure sur cette matière. Il y fut aussi résolu qu'on solliciteroit le roi de Dannemark, les ducs de Poméranie & de Mekelbourg, les villes de Hambourg, d'Emden, de Northeim, de Francfort, de Brunswik, de Gottingen, de Minden, de Hannover, de Hildesheim, de Lubeck, de Stetin & les autres villes maritimes d'ontrer dans la même ligue. Ensuite le même jour ils firent expédier des lettres en leur nom à l'empereur, pour lui déclarer les raisons qui les avoient obligez de se mettre en défense. Ils y insererent aussi leurs protestations contre la forme précipitée de cette prétendue élection d'un roi des Romains, alléguent qu'elle ne pouvoit légitimement être faite pendant que l'empereur jouissoir d'une parfaite santé, & qu'ainsi elle étoit contraire, non-seulement à la bulle Caroline, mais aussi aux droits & liberrez de l'empirc.

Cette ligue no fut pas plûtôt concluë, que les d'Angleterre pour mêmes princes envoyerent aux rois de France & cours.

Ils y font entret

Trid. lib. 3. c. 6.

d'Angleterre un long manifeste pour justifier leur AN. 1531. doctrine & leur conduite, & pour demander du se-Mem. du Bellay Cours, ne doutant point que ces deux princes, qui Pallav. bift. conc. n'aimoient pas Charles V. ne les dussent puissamment assister dans cette guerre. François I. leur promit plus qu'ils ne demanderent, non pour appuyer leurs erreurs, mais seulement pour empêcher qu'on ne blessat les droits & les privileges de l'empire, qu'ils soutenoient que l'empereur avoit violé, sur tout quant à l'élection d'un roi des Romains, qui s'étoit faite contre la bulle d'or. Quant au roi d'Angleterre il s'en excusa, & quoique les Protestans crussent que ce prince étant fâché contre le pape & contre l'empereur, qui s'opposoient de toutes leurs forces à ses desseins, entreroit aussi-tôt dans leur ligue, ils furent trompez dans leur attente. Henri VIII. n'ayant rien tant à cœur que de voir l'affaire du divorce finie à son avantage, pour se marier avec Anne de Boulen, crut avec raison, qu'en ménageant l'amitié de Charles V. & de Clement VII. il viendroit plus aisément à bout de ses entreprises, & pourroit obtenir ce qu'il demandoit avec tant d'instance.

XCIX. Guillaume du Bellay envoyé aux princes Protestans par François I. Mem. da Bellay liv. 4.

Les promesses de François I. faites aux Protestans furent si effectives, qu'il leur envoya Guillaume du Bellay pour traiter avec eux; mais il chargea son député d'exhorter ces princes à rentrer dans l'ancienne religion, en leur promettant de procurer la convocation d'un concile libre, de ne faire avec eux seulement, qu'une ligue défensive pour maintenir leur liberté, si on les attaquoit sur ce sujet, enfin de traiter des conditions ausquelles sa

AN. 1531.

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. Majesté très chrétienne s'engageroit à les secourir, pour la conservation des droits de l'empire violez, à ce qu'ils disoient, par l'élection d'un roi des Romains. Le projet du traité fut dressé à Ceberg dans le duché de Saxe, & fut signé à Eslinguen en Baviere, où tous les agens des princes confederez se trouverent. La négociation fut conduite avec plus de précaution que la maison d'Autriche ne l'eût pensé, car d'un côté il n'y eut point d'article qui choquat tant soit peu ceux du traité de Cambray, & de l'autre il fut dit en termes exprès, que cette liaison avec les princes & les villes libres du corps germanique, n'étoit que pour conserver leurs privileges, & pour maintenir les dix cercles de l'empire dans l'état où ils se trouvoient actuellement! Il est vrai que le roi de France se chargeoit de fournir cent mille écus, pour être employez lors? qu'il seroit besoin; mais la somme ne fut pas mise entre les mains des princes Protestans ; le duc de Baviere l'eut en dépôt, & promit par un écrit particulier, qu'elle ne seroit employée que pour la liberté de l'empire, en cas que les princes fussent attaquez.

Cependant tous ceux que les princes Protestans se flattoient de voir entrer dans la ligne ne répon-blée des princes dirent pas aux instances qu'on leur en fir. Dans le kalde. mois de Février, l'électeur de Saxe manda à ses sleidan in comm. confederez de se trouver tous à Smalkalde, pour déliberer sur les mesures qu'on devoit prendre pour s'opposer à leurs ennemis : l'assemblée étoit indiquée au vingt-neuviéme de Mars, & parce que l'électeur se trouva malade alors, il y envoya

lib. 8. pag. 240.

Hh iii

en sa place Jean Frederic son fils: on avoit arrêté AN. 1531. dans l'assemblée précédente qu'on solliciteroit le roi de Dannemark, toutes les villes de Saxe, & les villes maritimes d'entrer dans la ligue; on examina les réponses de chacune, & on en fit le rapport. Le roi de Dannemark avoit répondu qu'il faisoit grand cas de la doctrine de l'évangile, mais qu'il avoit dans son royaume un grand nombre d'évêques recommandables par leurs familles, par leurs vassaux & leur grande autorité; ce qui l'empêchoit d'entrer dans cette alliance en qualité de roi, mais seulement comme seigneur des terres & des provinces qu'il possedoit dans l'empire. Henri de Meckelbourg, s'excusa sur ce que ses ambassadeurs avoient souscrit au décret de la diéte d'Ausbourg, promettant toutefois de ne rien faire qui pût leur porter préjudice. Berain prince de Pomeranie, répondit qu'il ne manquoit pas de bonne volonté; mais que son frere aîné ayant toute l'autorité dans ses états, il avoit par là les mains liées. Ceux de Lubeck y consentoient, mais ils vouloient en même-tems qu'on eût égard aux grandes dépenses qu'ils avoient faites pour soutenir la guerre, & demandoient qu'on s'expliquât sur le secours qu'ils pouvoient esperer des confederez, en cas que Christiern roi de Dannemark chassé de ses états vînt les attaquer. Ceux de Lunebourg consentirent de faire tout ce qui plairoit à leur prince Etnest, Ensuite on recueillit les voix pour avoir des secours toujours prêts dans le besoin, pour les contributions, pour avoir des troupes qui fussent toujours sur pied, pour le choix

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME 247 des chefs & des officiers généraux, & touchant la maniere de recevoir ceux qui voudroient entrer An. 1531. dans la ligue, & de les protéger contre l'empereur, s'il leur suscitoit quelque mauvaise affaire pour cela.

Avant que d'en venir là, on avoit consulté non-seulement les jurisconsultes, mais encore les qu'on peut saite. théologiens, si l'on pouvoir entreprendre cette suverain. guerre. Luther avoit souvent prêché, & même steidan ut suprà publié dans un de ses traitez composé en allemand, spond. in annal. qu'il n'étoit pas permis de résister aux princes & boc sun. n. 2. aux magistrats, beaucoup moins de prendre les variat.1.4.10.2. armes contre son souverain, sous quelque prétexte que ce pût être; la conjoncture présente l'embarrassoit assez, ne voulant pas décider pour l'affirmative; mais on le tita d'embarras, en lui disant que les jurisconsultes pensoient qu'il y avoit des loix qui permettoient de se désendre en certains cas contre tout aggresseur, & qu'on se trouvoit maintenant dans ce cas, parce qu'il s'agissoit de la chose du monde la plus importante pour eux, qui étoit la conservation de la vrais doctrine évangélique. Luther fut ravi de cet expédient, & crut qu'il pouvoit avouer sans honte, que n'étant pas jurisconsulte, il n'avoit point sçû qu'il y cût de pareilles loix, qu'il n'avoit parlé comme il avoit fait jusqu'alors, que parce qu'il étoit dans l'ignorance; mais que comme il avoit toujours prêché que l'évangile n'abolissoit pas le droit civil & les loix politiques, il ne doutoit point qu'on ne pût se défendre par les armes contre tous ceux qui voudroient s'opposer à la doctrine,

la guerre à fon

Boffuet bift. des

248 Histoire Ecclesiastique. que les Protestans faisoient profession de suivre.

An. 1531.

composez par Lu-

Cochlée in act. & feript. Luth. hoc ann.p. 217. 👉 .

. Dans le même tems, il composa plusieurs ouvra-CII. Livres seditieux, entr'autres deux, dont l'un étoit intitulé: Glose sur le prétendu édit impérial; l'autre sous ce titre: Avertissement aux Allemands ses amis; dans l'un & l'autre il se déchaîne non seulement contre le pape & les évêques, mais encore contre l'empereur, & contre tous les princes Catholiques, qu'il appelle des traîtres, des scélérats & des menteurs. Il y traite l'édit d'Ausbourg, d'édit forgé, qui n'a aucune réalité. Il rapporte la vaine prédiction que Tean Hus fit de lui, lorsqu'on le brûloit. Un Catholique ayant écrit contre lui, pour se tenir en garde contre l'esprit turbulent de cet hérésiarque, il répondit aussi tôt avec un esprit furieux digne de lui, & remplit son ouvrage d'une infinité de calomnies à son ordinaire, sous le titre, contre l'assassin de Dresde, tirant gloire & vanité des injures & des abominations qu'il répandoit contre ceux qu'il. appelloit papistes. Cochlée répondit à tous ces ouvrages, & prit la défense de l'empereur & des princes Catholiques.

CIIL ces Protestans à l'empereur, qui leur demande du fecours.

Sleidan in comm. *lib.* 8. p. 242.

Pendant que les Protestans étoient à Smalkal-Réponse des prin- de, ils reçurent des lettres de l'empereur, par lesquelles il leur mandoit, que les Turcs ayant résolu d'attaquer l'Allemagne avec une nombreuse armée, ils eussent à accorder un prompt secours sans délai & sans apporter aucune excuse. Les Protesrans ne differerent pas de répondre à sa majesté impériale, mais d'une maniere qui ne la satisfit pas, Ils lui dirent qu'à l'exemple de leurs ancêtres, ils étoient tous prêts à donner des mar-

ques

An. 1531.

Livre cent trente-troisieme. 249 que de leur zéle pour la défense de l'empire; mais que sa majesté impériale n'ignoroit pas les discours, que l'électeur avoit tenus à Ausbourg, quoiqu'il se fût dans la suite un peu plus modéré, qu'elle sçavoit ce qui avoit été ordonné dans cette diéte, touchant la chambre impériale; qu'alors ils la supplierent de vouloir bien interdire de sa propre autorité, toute action & poursuite en cette chambre, sous prétexte de religion; qu'ayant été réfusez, ils présenterent. de nouvelles requêres par leurs lettres, ou par leurs. ambassadeurs, sans avoir reçu d'autres réponses, sinon que Frederic Palatin avoit dit à leurs députez, qu'il étoit inutile qu'ils attendissent plus long-tems, parce que l'empereur leur répondroit, quand il le jugeroit à propos; ce qui les surprit fort, sans toutefois perdre l'espérance d'être écourez. Qu'aujourd'hui qu'on leur demande du secours sans leur accorder la paix, il est facile de juger quel préjudice ils se procureroient de se défaire de leurs troupes, à la veille de voir leurs biens confisquez, & d'être mis au ban de l'empire, s'il est permis à la chambre impériale deprocéder contre eux pour fait de religion. C'est pourquoi ils supplient sa majesté d'en ordonner autrement, & d'interdire à cette chambre toute action, jusqu'à la tenue du concile; qu'alors ils n'épargneront rien, pour témoigner leur zéle & leur attachement inviolable à l'empereur, non seulement dans la guerre contre les Tutcs, mais dans toute autre af. faire qui concernera l'interêt de l'empire; mais leurs; raisons ne furent pasécoutées, & les princes Protestans assignerent une assemblée à Francfort pour le quatriéme du mois de Juin.

Tome XXVII.

lib. 8. p. 245.

Dans cet intervalle ils reçurent une lettre du roi AN. 1931. d'Angleterre, dattée du troisséme May, dans la-Lettre du roi quelle ce prince leur marquoit le plaisir qu'il avoit d'Angleterre aux princes Protestans eu d'apprendre leurs intentions, & le dessein qu'ils sleidan. in comm. avoient de conserver la religion dans sa pureté, de travailler à une paix inviolable, de remedier aux maux de l'église, de corriger les erreurs que l'ignorance, ou la malice des hommes avoient introduites, & qu'il étoit charmé de voir toutes ces dispositions. dans leurs lettres. Qu'il étoit vrai qu'on avoit répandu sur leur compte quelques bruits, qui ne leur étoient pas avantageux, & qu'on les accusoit d'accorder leur protection à des furieux & des insensez, qui n'aimoient que le trouble & la division; mais qu'il n'a ajouté aucune foi à ces bruits, tant parce que la charité chrétienne ne lui permettoit pas d'avoir de telles pensées, que parce qu'il ne pouvoit se persuader, que des princes si sages, & d'une si haute naissance fussent capables d'une pareille conduite. Et quoiqu'il n'eût voulu rien croire de tous ces rapports, avant d'en être parfaitement instruit, il reçoit avec joie leur justification, d'autant plus qu'il a roujours pensé comme eux, sur le besoin de réformer les erreurs, & de corriger les vices. Ceux-là donc sont vraiment dignes de louanges, ajoute-t'il, qui s'appliquent à guérir sans trouble & sans irriter le mal, les desordres qui naissent dans un état; & je ne doute point, dit ce prince, que vous ne tendiez à cette fin. Il faut toutefois se tenir en garde contre un certain genre d'hommes turbulens, qui n'aiment que les nouveautez, qui veulent introduire l'égalité dans les états, & qui inspirent du mépris pour les magi-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. strats. J'en ai trouvé de semblables dans mon royaume, & je sçai qu'ils sont venus d'Allemagne. Il finit AN. 1531. en disant, qu'il souhaitoit de tout son cœur qu'on assemblat au plûtôt le concile, & qu'il prioit Dieu d'animer le cœur des princes pour le procurer. Qu'au reste pensant de leur sagesse, & de leur prudence aussi avantageusement, il fera pour eux tout ce qui sera en son pouvoir, & employera sa médiation auprès de l'empereur, pour l'engager à les sacisfaire.

Mais toute cette négociation ne se termina qu'à des complimens, parce qu'Henri VIII. avoit la pen- Du Bellay est ensée de faire une alliance plus étroite avec François re auprès d'Henri I. Du Bellay seigneur de Langey étant revenu d'Al- Mem. de Belley lemagne, où il avoit conclu le traité avec les prin-liv. 4. ces Protestans, de la part du roi de France; on le chargea aussi-tôt de repasser promptement en Angleterre auprès d'Henri, pour y faire un nouveau. traité; du Bellay n'eut pas de peine à réussir. Le traité fut à peine proposé qu'il fut signé avec Henri à Londres le vingt-troisséme de Juin : il ne contenoit que deux articles, dont le premier portoit, qu'en cas que l'empereur sit saissir les effets des marchands Anglois dans les pays-bas, le roi de France feroit la même chose à l'égard des sujets de l'empereur, les roi de France & Allemands exceptez; encore y avoit-il tant de restrictions de la part de François L. qu'il paroissoit publica Angl. es bien que cet article n'étoit qu'un pur prétexte pour 14-1-435. faire un traité Le second portoit, que si le roi d'Angleterre étoit attaqué par l'empereur, François I. lui envoyeroit un secours de cinq cons lances avec douze vaissaux équipez, & trois mille hommes de guer-

252 Histoire Ecclesiastique.

re: & que si le roi de France étoit attaqué, Henri lui envoyeroit un pareil nombre de vaisseaux avec six mille hommes, & que le payement de ces secours se feroit aux frais de celui qui en auroit besoin. Le public raisonna differemment sur ce traité: quelques-uns disoient que les deux rois étoient convenus d'entrer dans la ligue de Smalkalde, ou du moins de secourir puissamment les Protestans d'Allemagne. D'autres s'imaginoient, que comme les Turcs menaçoient l'Autriche, & que l'empereur seroit infailliblement obligé de mener ses forces en ce pais là, François attaqueroit dans le même tems le duché de Milan, & que Henri porteroit la guerre dans les pais-bas. Tous ces bruits, quoiqu'incertains, ne laissoient pas d'inquieter beaucoup l'empereur, parce qu'ils étoient fondez sur des conjectures assez vrai-semblables.

AN. 1531.

L'empereur fait : C'est ce qui le détermina sans doute à faire quelques des demandes de démarches auprès de François I. quoiqu'il s'efforçat par toutes sortes de moyens de le rendre suspect & Mem. du Bellay odieux au pape, de même qu'aux autres princes: Il ne laissa pas de lui envoyer des ambassadeurs, dont le chef étoit le marquis de Balançon, pour lui représenter que l'Allemagne étant menacée d'une irruption des Turcs, qui avoient déja donné une furieuse artaque à l'Autriche, & qui en ayant été répoussez, se préparoient à effacer la honte de leur déroute; que non seulement toute l'Allemagne, mais l'Europe entiere, & toute la Chrétienté étant interessée à éloigner les infidéles, sa majesté impériale le prioit de vouloir bien contribuer à une si sainte expédition, en lui envoyant une certaine somme d'ar-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 253 gent, & lui prêtant une partie de sa cavalerie & ses galeres.

Le roi de France repartit qu'il n'étoit pas banquier Réponse affez vipour prêter de l'argent; qu'il n'y avoit aucune ap-ve du roi de Fran-ce à l'ambassadeur parence qu'un si puissant monarque qui possedoit de Charles. tant de riches royaumes, & qui tiroit tant d'or des Indes, demandat serieusement de l'argent à un roi voisin qu'il venoit de rançonner jusqu'à exiger de lui deux millions d'or, qui avoient épuisé les finances de son royaume : que quant à sa cavalerie & à ses galeres, il en avoit besoin pour défendre les côtes & les pais de Provence & du Languedoc, qui n'étoient pas moins menacés du Turc que l'Autriche; & qu'il valoit mieux y employer sa cavalerie, que de l'obliger à un chemin qui la ruineroit avant qu'elle pût approcher de l'ennemi : Qu'enfin il s'offroit d'aller hi-même défendre l'Italie des irruptions du Turc à la tête de cinquante mille hommes, outre le secours que lui fourniroit le roi d'Angleterre son bon ami & sidéle allié, tandis que l'empereur de son côté feroit tête aux infidéles.

François I. cependant jouissoit dans son royau, Zele de François me des douceurs de la paix, & employoit cette tran- I. pour le rétablifquillité à cultiver les belles lettres & à proteger les lettres. sçavans: aussi fut il appellé à juste titre le restaura, teur des lettres en France. Le roi Louis XII. avoit pris soin de le faire élever dans le collège de Navari re; & quoiqu'il n'y cût pris qu'une assez médiocre teinture des belles lettres, & de la langue latine, il ne laissoit pas toûjours d'avoir près de lui des hommes doctes qui l'entretenoient. Il aimoit qu'on lui parlât de l'histoire naturelle, dont il avoit acquis ung

Histoire Ecclesiastique.

connoissance assez étenduë, pour en avoir oui seu-AN. 1531. lement raisonner, ensorte qu'il remarquoit fort à propos tout ce que les auteurs anciens & modernes avoient écrit des animaux, des plantes, des métaux & des pierres prétieuses. Il s'étoit servi pour cela de Jacques Cholin, puis de Pierre Duchatel qu'il sit évêque de Mâcon, & maître de la bibliothéque qu'il sit faire à Fontainebleau avec beaucoup de dépense : il avoit envoyé en Italie, dans la Grece & en Asie pour y chercher des manuscrits, ou pour y copier ceux qu'on ne pourroit pas avoir. Il donna aussi commencement à une imprimerie royale établie dans l'Université de Paris, un college célébre de profes: seurs en toutes sortes de sciences. Ce fut par se conseil de Budé qu'il fit cet établissement qu'on appelle le College Royal, pour y faire enseigner les langues, la philosophie, la médécine & les mathématiques.

Il fonde le college royal à Paris.

Le P. Daniel bift. de France tom. 5.

Les professeurs qui furent choisis pour enseigner le Grec & l'Hebreu, furent le sçavant François Vatable, ou Watebled né à Gamache en Picardie à quelques lieuës d'Abbeville, & Pierre Danez depuis thung ann. n. 4. évêque de Lavaur. Le premier avoit une si grande connoissance de la langue hebrarque, que les Juiss mêmes assistoient souvent à ses leçons publiques. Le Grec ne lui étoit pas moins familier, & ce fut par le sécours de ces deux langues qu'il expliqua l'écriture sainte avec une profonde érudition. Pierre Danez étoit Parisien, avoit eu pour maître Budé & Jean Lascaris. Le dessein de François I. étoit d'augmenter le nombre des professeurs royaux & de fonder un college vis-à-vis du Louvre, pour y élever six

LIVRE CENTTRENTE-TROISIE'ME. 255 cens jeunes hommes dans les sciences & dans la piété; mais les dépenses que cette fondation exigeoir, An. 1531. en arrêterent l'exécution sur les remontrances du chancelier du Prat.

Ce prince perdit dans cette même année Louise, CXI. de Savoye sa mere qui mourut à Grets en Gattinois Savoye, mere de François I. le vingt-deuxième de Septembre: elle étoit née au Guichenon List. de Pont d'Inn en 1477.

Le quatriéme de Juin précédent les princes Pro-Généal, de France, testans s'étoient rendus à l'assemblée de Francfort, qu'ils avoient indiquée pour ce jour-là. Les députez Assemblée des des villes s'y trouverent aussi, & on y resolut de ne a Francfort. point approuver l'élection du roi des Romains, & steidan in comme de ne rien épargner pour se défendre, si on leur ordonnoit quelque chose contre la parole de Dieu. Ils écrivirent à l'empereur & à Ferdinand qu'ils ne pouvoient consentir à ce qui venoit d'être fait contre la liberté & les loix de l'empire, ni donner le titre de roi des Romains à Ferdinand; & l'électeur de Saxe manda que si on traitoit l'affaire selon les formalitez, il ne dégenereroit pas de la fermeté de ses ancêtres. On proposa de recevoir les Suisses dans la ligue, suivant le désir des villes impériales; mais le prince de Saxe répondit par ses ambassadeurs, qu'il n'étoit pas permis de faire aucune alliance avec eux, parce qu'ils ne pensoient pas bien touchant la Cene ; qu'à la verité la ligue trouveroit de grands avantages s'ils y entroient, à cause de leurs forces & de leur puissance, mais que ces raisons n'étoient d'aueun poids, & qu'on ne devoit pas s'exposer aux malheurs de ceux dont il est parlé dans la sainte écriture, qui, pour rendre leur parti plus fort, faisoient

Sainte Marthe hift. Guicciard. lib. 10.

indifferement toutes sortes d'alliances. Dans cette An. 1531. assemblée se trouverent les députez des villes de Strasbourg, Ulm, Lubek, Nuremberg, Constance, Reutelingen, Memingen, Lindaw, Biberac, Isne, Campodun, Heilbron, Magdebourg, Brême, Brunfwik, & Gottingen. On reçut des lettres de l'électeur de Saxe, & du Lantgrave de Hesse, qui marquoient que l'archevêque de Mayence & l'électeur Palatin étoient chargez de la part de l'empereur de leur parler de paix; qu'ils les exhortoient d'entrer dans ses vûes, & que s'ils y étoient disposez, on leur marqueroit le jour pour se trouver tous ensemble en quelque lieu. La chose fut proposée, & les députez répondirent qu'ils y consentoient volontiers, pourvû que la chambre impériale n'eût point d'action contr'eux; ce qui ayant été accordé par l'empereur, on prit jour pour le trentième d'Août à Spire.

CXIII. Préparatifs de guerre entre les cantons Suilles.

Sleidan, in comen. lib. 8. p. 525.

Pendant qu'on travailloit à réconcilier sa majesté impériale avec les princes Protestans, & à établir la paix entre les deux partis, les Suisses travailloient au contraire à leur propre destruction, & se faisoient entr'eux une guerre civile. Les cantons de Zurich & de Berne se saisirent d'abord des passages, pour empêcher la communication des vivres à leurs voisins, & l'on étoit prêt de se battre, lorsque le roi de France avec les cantons de Glaris, de Fribourg, de Soleure & d'Appenzel, se rendit médiateur. Après beaucoup de disputes on proposa ces conditions, qu'on oublieroit les injures qui s'étoient dites de part & d'autre, & qu'on se pardonneroit le passé, en promettant de vivre à l'avenir en bonne intelligence; qu'on rappelleroit ceux qui avoient été bannis pour fait

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 257 de religion; que les cinq petits cantons continueroient à faire profession de la même doctrine, pour- AN. 1531. vû qu'ils ne défendissent plus la lecture de l'ancien & du nouveau Testament; qu'on n'inquieteroit nullement les alliez de Zurich & de Berne, & que tous se donneroient de mutuels secours: mais ces conditions n'ayant point été acceptées, ceux de Zurich & de Berne sirent imprimer un maniseste, pour apprendre au public les raisons qui les portoient à empêcher la communication des vivres aux autres; ils se plaignoient qu'on ne cessoit de les outrager, qu'on réfusoit les conditions de paix proposées par les médiateurs; qu'on ne gardoit aucun traité des années précédentes, & de-là ils concluoient qu'ils n'étoient pas coupables, & que s'il arrivoit quelques troubles, il falloit s'en prendre à ceux qui en étoient les auteurs.

Les cinq cantons catholiques, sçavoir, Lucerne, CXIV. Suitz, Zug, Uri, Underval, qui ne faisoient qu'en- tre les Zuingliens Suifles & les canviron le quart du pais, se trouvant dans une extre-tous Catholiques. me disette, leverent des troupes sans bruit, & se steidan. nt suprà mirent en campagne le neuvième d'Octobre; & com-Pallav. biff. conc. me l'inégalité de leur nombre, en comparaison de ce-Trid. 1. 3. c. & lui de leurs ennemis, ne pouvoit être suppléé que par une extrême diligence, ils laisserent leur artillerie pour aller plus vîte, & arriverent au nombre d'environ huit mille auprès de la montagne de Zurich, avant que leurs ennemis eussent été informez de leur marche. Ils chargerent avec tant de vigueur environ mille ou douze cens hommes qui se trouvoient sur la frontiere, qu'ils les mirent en fuite, Mais le peu de distance qu'il y avoit de-là à Zurich, attira Tome XXVIII. Κk

Histoire Ecclesiastique.

CXV. dans la bataille.

Sleïdan, ut suprà 1. 8. p. 353. Cochlée in act. 👉 scrips. Luch. boc Ann. p. 202. Pallav. l. 3. c. 8.

sur les Catholiques vainqueurs jusqu'à vingt mille AN. 1531. ennemis commandez par Zuingle lui-même, qui voulut faire en cette occasion l'office de général d'ar-Zuingle est tué mée, quoique ses amis lui conseillassent de s'en abftenir. Les Catholiques le voyant venir, & ne doutant point d'être battus, n'oserent l'attendre en pleine campagne, & se mirent en bataille derriere un défilé par où les ennemis ne pouvoient passer que l'un après l'autre; ce qui fut cause que ne pouvant marcher en bataille rangée, & se trouvant accablez de lá foule, la plus grande partie fut tuée, & l'autre mise en déroute. Zuingle sut du nombre de ceux qui demeurerent sur la place, en combattant très-vaillamment à la tête d'un bataillon : cette défaite arriva le onziéme d'Octobre. Les vainqueurs chercherent le cadavre de Zuingle, & l'ayant trouvé, le déchirerent en pieces & le jetterent au feu. Il pouvoit avoit environ quarante-quatre ans étant plus jeune que Luther de quatre ans.

Sentiment de lut des Payens.

In Christ fideiclarâ exposit, 1531,

Le sentiment qu'il avoit sur le salut des payens Zuingle sur le sa- est tout à-fait extraordinaire, & mérite d'être ici rapporté. C'est dans la confession de foi qu'il adressa un peu avant sa mort à François I. y expliquant l'article de la vie éternelle. Il dit à ce prince; » Qu'il doit » esperer de voir l'assemblée de tout ce qu'il y a eu » d'hommes saints, courageux, sidéles & vertueux » dès le commencement du monde. Là vous verrez, " poursuit-il, les deux Adam, le racheté, & le redemp-» teur; vous y verrez un Abel, un Enoch, un Noë, " un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Judas, un Moy-» se, un Josué, un Gédéon, un Samuël, un Phinées, » un Elie, un Elisée, Isaïe avec la Vierge mere

de Dieu qu'il a annoncée, un David, un Ezechias, «

tin Josias, un Jean-Baptiste, un saint Pierre, un « An. 1531.

saint Paul. Vous y verrez Hercule, Thesée, Socra- «

te, Aristide, Antigonus, Numa, Camille, les Ca- «

tons, les Scipions. Vous y verrez vos prédeces- «

seurs & tous vos ancêtres qui sont sortis de ce «

monde dans la foi. Ensin il n'y aura aucun homme «

de bien, aucun esprit saint, aucune ame sidéle «

que vous ne voyiez-là avec Dieu. Que peut-on pen- «

ser de plus beau, de plus agréable, de plus glo- «

rieux que ce spectacle? »

Qui jamais s'étoit avisé, dit le sçavant évêque de nist. des varias. Meaux, de mettre ainsi Jesus-Christ pêle-mêle avec ". 1. liv. 2. ? ? ? . les saints, & à la suite des patriarches, des prophetes, des apôtres, & du Sauveur même, jusqu'à Numa le pere de l'Idôlâtrie Romaine, jusqu'à Caton qui se tua lui-même comme un furieux, & non-seulement tant d'adorateurs des fausses divinitez, mais encore jusqu'aux dieux & jusqu'aux heròs, un Hercule, & un Thésée qu'ils ont adoré? Je ne sçai pourquoi il n'y a pas mis Apollon ou Bacchus, & Jupiter même; & s'il en a été détourné par les infamies que les poètes leur attribuent, celles d'Hercule étoient-elles moindres? Voilà de quoi le ciel est compasé, selon ce chef du second parti de la réforme i voilà ce qu'il a écrit dans une confession de foi qu'il dédie au plus grand roi de la Chrétienté; & voilà ce que Bullinger son successeur, nous a donné comme le ches-d'œuvre & comme le dernier chant de ce signe mélodieux. Et on ne s'étonnera pas que de tels gens ayent pû palser pour des hommes extraordinairement envoyez de Dieu afin de réformer l'église aufs Luther Kkij

ne l'épargna pas sur cet article.

AN. 1531

Zuingle avoit encore composé un livre de la vraye & de la fausse religion, qu'il avoit eu la temérite de faire présenter à François I. & dans lequel on voit ses senrimens sur le péché originel, sur le baptême, sur la présence réelle, & sur d'autres points de la foi catholique. Toutes ses œuvres ont été imprimées en quatre volumes in folio. On a dit de lui que c'étoit un homme hardi & qui avoit plus de feu que de sçavoir, qu'il y avoit beaucoup de netteté dans ses discours, & qu'aucun des prétendus réformez n'a expliqué ses pensées d'une maniere plus précise, plus uniforme & plus suivie; mais aussi aucun ne les a poussées plus loin, ni avec plus de hardiesse.

Maimbourg hift. du Calvinisme to. 1. p. I. Hospinian, bist. sa cramentar, part. alterá.

CXVII. Mort de Jean Occolampade.

Joan.Oecolan.pad. Spond. hoc ann.

Sa mort fut suivie d'assez près de celle d'Oecolampade, qui arriva le premier Décembre 1531. à l'âge Prateol. in vita de quarante-neuf ans. On rapporte la cause de sa Simon Grynaus de mort assez diversement. Sleidan dit qu'étant déja inobitu Occolampad. disposé, la nouvelle de la perte de Zuingle lui causa un si grand chagrin, que son mal venant à augmenter, le conduisit au tombeau. Luther dit qu'il fut accablé des coups du diable dont il ne put soutenir l'effort; c'est ainsi qu'il faisoit l'éloge de tous ceux qui n'étoient pas de son parti. Beze assure qu'il mourut de peste; d'autres soûtiennent qu'une femme qu'il entretenoit, & de laquelle il avoit eu trois enfans, s'en défit: ceux de sa secte nient tous ces faits & disent au contraire qu'il mourut de douleur, n'ayant pû relister à l'agitation que lui causoient tant de troubles; qu'il avoit été si laborieux pendant sa vie que son mal ne l'obligea jamais à discontinuer

AN. 1531.

Livre cent trente-troisieme. 261 son travail; qu'il lut & écrivit à l'ordinaire, & que quand ses amis le venoient visiter, il les instruisoit sur les marieres les plus épineuses & les plus abstraites de la théologie. Personne ne l'entendit se plaindre, & il ne parla de sa maladie qu'aux médécins. Comme il n'avoit pas d'autre bien que les appointemens qu'il tiroit de sa charge de professeur, il railla ceux qui lui parloient de faire un testament. Lorsqu'il sentit approcher sa derniere heure, il prit congé des ministres de Basse ses collegues, en leur disant qu'il alloit gaiement soutenir devant le tribunal de Dieu la verité qu'il leur avoit annoncée, & il expira en prononçant le nom de Jesus. Mais ce sont les Sacramentaires ses disciples qui rapportent ainsi l'histoire de sa mort; car beaucoup d'autres historiens publient qu'il s'est empoisonné, après avoir tenté plus d'une fois de se tuer. Les habitans de Basse lui éleverent un tombeau dans leur temple avec cette épitaphe. » \* Jean Occolampade professeur en théolo- " \* D. Jean. Occigie, scavant dans les trois langues, auteur de « sone théologue, la doctrine évangelique dans cette ville, le premier « peritissimus, auctor & veritable évêque de ce temple, &c. » On a de evangelica doctrilui des commentaires sur differens livres de la Bible, mus & sompli bue & d'autres traitez qui ont été souvent publiez. Il eut pui, é. pour successeur Oswald Myconius dans l'emploi de professeur en théologie à Basse, comme Henri Bullinger avoit succedé à Zuingle dans Zurich.

La mort de ces deux appuis de la nouvelle doctrine en Suisse, ne rétablit pas la paix entre les cantons des deux partis. Au contraire ceux de Zurich; pour venger la mort de leur théologien, allerent serspe. Luth. boe avec fureur attaquer les Catholiques, qui les mirent

lampadius profef-

Seconde victoire des cantons Catholiques.

Cochlée in act. 👶 4mn.p. 230.

Kk iii

en deroute. Sept ou huit cens Zuingliens demeure-AN. 1531. rent sur la place, il s'en noya presque autant dans le riviere voisine, & ceux qui se cacherent dans les bois, furent pris & n'eurent la vie sauve, qu'en promettant de retournet à la communion de l'église Romaine. Les hérétiques revinrent à la charge. Le choc commença dès le point du jour du vingtquatriéme d'Octobre, & l'attaque fut si vigoureuse que les cinq premiers bataillons catholiques furent entierement défaits; mais d'autres troupes ayant pris leurs places, battirent les Zuingliens à leur tour, & les contraignirent de lâcher le pied, après leur avoir tué plus de six mille hommes. Les vaincus n'attribuant leur défaite qu'à leur impatience, pour n'avoir pas attendu les secours des villes impériales. leurs alliées, qui n'étoient éloignées que d'une journée de marche, attendirent la jonction qui se fit sans opposition, & vinrent encore attaquer les Catholiques à leur désavantage, puisqu'ils perdirent cinq mille hommes qui furent tuez, & plus de trois mille, qui furent faits prisonniers. On avoit raison de croire, que les Zuingliens affoiblis par quatre batailles perdues consecutivement, n'en hazarderoient pas une cinquiéme; mais la honte d'être vaincus, & le désir de la vengeance l'emporterent sur la raison. Ayant donc sçû que les Catholiques devoient aller en procession dans l'église de Nôtre-Dame de l'Hermitage, pour y rendre graces à Dieu de tous ces grands succès, ils réunirent tout ce qui leur restoit de gens de guerre, pour aller abettre l'église, brûler l'image, & massacrer les Catholiques dans leur passage; maisleurs efforts furent encore inutiles, & ils furent

CXIX: Autres victoires remportées par les mémes.

Spond. bee ann.

Cochlans loco [nprà citato p. 230. Raynald, ad hunc ann. n. 27.

Cardin. Accolt. apud Sadoletum l. 7. p. 27. Sleid. 1. 8. p. 253.

LIVRE CENT TRENTE-TROIS-IE'ME. 262 eux-mêmes défaits une cinquiéme fois avec perre de plus de cinq mille hommes, & les quatre bannieres An. 1531. de Berne, de Schafousse, de Basse & de Mulhausen, qui servoient à convoquer le ban, resterent au pouvoir des vainqueurs.

Les Zuingliens se voyant hors d'état de lever une fixième armée employerent la médiation des villes impériales, pour traiter de paix avec les cinq cantons catholiques: on commença donc à entrer en négociation, malgré les instances du nonce du pape, qui teprésenta fortement à ceux ci, combien il leur étoit honteux ne s'arrêter, lorsqu'il ne s'agissoit plus que d'entrer dans les villes Protestantes, & d'y rétablir la religion. L'accommodement fut conclu entre les CXX. deux partis, & a toûjours duré depuis près de deux liques & les Zuingliens font la paix
entreux. persisteroient à l'avenir dans la religion dont ils fai-steidan. in comm. soient alors profession, sans se troubler les uns les 253. 6. autres à cette occasion : qu'ils renonceroient recipro- Cochi. boe ann. A quement aux ligues formées dans cette vûë, sçavoir les Catholiques à celle du roi de Hongrie; & les Zuingliens à celle du Landgrave de Hesse, & de la ville de Strasbourg. Le traité fut signé avec ceux de Zurich le seiziéme de Novembre, & avec ceux de Berne le vingttroisiéme du même mois. On fut tellement surpris de cette paix, que les cantons catholiques se crurent obligez de rendre public les motifs, qui les y avoient engagez. Ils dirent, que n'étant pas assurés de vaincre, & leur ruine étant assurée, s'il leur arrivoit une seule fois d'être vaincus, ils avoient cru devoir prévenir ce malheur par un accommodement. D'ailleurs les Zuingliens ayant perdu leur chef, qui les entrete-

noit dans le schisme, il y avoit lieu d'esperer, qu'ils A N. 1531. retourneroient à la communion de l'église catholique, pourvû qu'il parût qu'on ne les y contraignît pas par la voie des armes.

CXXI. Bucer chargé par le lantgrave de concilier les Luthériens & les Zuingliens.

Le discorde pour la religion n'étois pas moindre en Allemagne que dans la Suisse, quoiqu'elle n'y fût pas si sanguinaire. Le Landgrave de Hesse entreprit encore une seconde fois d'accorder les Luthériens avec les Zuingliens, afin que le parti des premiers devînt plus fort. Il chargea de cette commission Martin Bucer, qui étoit le grand négociateur de ce tems-là, pour les affaires de doctrine. Il avoit l'esprit également pénétrant pour découvrir la chicane, & présent pour l'éluder; la connoissance profonde qu'il avoit des langues, le mettoit en garde contre les surprises & les diverses interprétations qu'on pourroit donner aux passages de l'écriture sainte. Il n'eut donc pas beaucoup de peine à s'acquitter de la commission de dresser une espece de requête sous le nom des Zuingliens aux Luthériens, afin d'être reçus par eux dans leur communion.

CXXII. Les Luthériens l'union.

Les Luthériens répondirent par la plume de Mépersistent à resuser sanchton & de Brentius, qu'ils ne pouvoient en conscience recevoir comme freres, des gens qui ne se contentoient pas d'introduire dans l'église une doctrine pernicieuse sur la Céne, mais qui la défendoient opiniâtrement, quoiqu'ils eussent été plus que suffisamment instruits dans la conference de Marpurg. On ajoûtoit qu'ils enseignoient comme auparavant, qu'il n'y avoit point de péché originel, que le baptême n'étoit pas absolument nécessaire, quoiqu'ils eussent promis de renoncer à ces deux erreurs. Le Langrave repliqua

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. repliqua en son propre nom, que l'obstination des Zuingliens ne devoit point être un obstacle à l'u- AN. 1531. pion, puisqu'ils croyoient sur l'eucharistie tout ce qui étoit nécessaire au salut, sçavoir, que Jesus-Christ étoit véritablement dans l'eucharistie, & qu'il y étoit véritablement mangé; que le differend n'étoit que sur la maniere dont cela se faisoit; & que si les Zuingliens étoient blâmables en l'attribuant à la seule foi, ils ne l'étoient pas au point d'être traités comme des infideles & des publicains; que Luther avoit appellé les Vaudois ses freres, quoiqu'ils pensassent sur l'eucharistie comme Zuingle; & que si les ministres Zuingliens avoient contrevenu à la parole donnée à Marpurg, il ne falloit pas pour cela abandonner les peuples à la discretion des catholiques; mais cette tolerance mutuelle que demandoit le landgrave dans les deux partis, fut encore rejettée comme à Marpurg; & de quelques raisons qu'il pût se servir, soit par ses manieres civiles, soit en leur représentant combien ils étoient interessez à la conservation de leur liberté que l'empereur violoit dans tous ses points; Luther & Mélanchton persisterent toujours à dire, que l'union qu'on leur demandoit faisoit tort à la verité.

Bucer voyant qu'il n'étoit point écouté, crut qu'il réussiroit mieux en déguisant ce qu'il pensoit, aux équivogues & en avoüant la présence substantielle d'une maniere pour concilier les qui lui laissat quelque faux-fuyant. Il dit donc que l'eucharistie n'étant pas un simple signe, constamment le corps & le sang de Jesus-Christ devoient y être reçus; & que quand les Zuingliens disent qu'ils y sont reçus par la foi, c'étoit le vrai corps qu'on Tome XXVII.

y recevoit, parce que Jesus-Christ n'en avoit pas An. 1531. deux. Et quand on en fut venu à dire qu'on recevoit par la foi le vrai corps de Jesus-Christ, on ajouta qu'on en recevoit la propre substance. Le recevoir sans qu'il fût présent, n'étoit chose imaginable : voilà donc, disoit Bucer, Jesus-Christ substantiellement présent; il n'étoit plus besoin de parler de la foi, & il y suffisoit de la sousentendre. Ainsi Bucer avoüa dans l'eucharistie absolument, & sans restriction la présence réelle, & substantielle du corps & du sang de notre Seigneur, encore qu'ils demeurassent uniquement dans le ciel : ce qu'il adoucit néanmoins dans la suite; de sorte que sans rien admettre de nouveau, il changea tout son langage, & à force de parler comme Luther, il se mit à dire, qu'on ne s'étoit jamais entendu, & que cette longue dispute, dans laquelle on s'étoit si fort échausté, n'étoit qu'une dispute de mots. Il eût parlé plus juste, en disant qu'on ne s'accordoit que dans le mots, puisqu'enfin cette substance qu'on disoit présente, étoit aussi éloignée de l'eucharistie, que le ciel l'étoit de la terre, & n'étoit non plus reçuë par les fideles que la substance du soleil est reçue dans l'œil.

CXXIV. Onveconnoftque pose n'est que dans les mots.

fenat. Francofurt. 1531. p. 128. Hofpin. 1530.

C'est ce que disoient Luther & Mélanchton. Le l'accord qu'il pro- premier appelloit les Sacramentaires une faction à deux langues à cause de leurs équivoques, & disoit Inther. epife. ad » qu'ils faisoient un jeu diabolique des paroles de senat. Francosurt. ann. » notre Seigneur. La présence que Bucer admet, di-Melancht. ep. apud » soit le dernier, n'est qu'une présence en parole, & » une présence de vertu. Or c'est la présence du corps " & du sang, & non celle de leur vertu, que nous '» demandons. Si ce corps de Jesus-Christ n'est que

» dans le ciel, & n'est point avec le pain, ni dans le » pain; si enfin elle ne se trouve dans l'eucharistie, AN. 1531. " que par la contemplation de la foi, ce n'est qu'une présence imaginaire. » Bucer & les siens se fâchoient ici de ce qu'on appelloit imaginaire, ce qui se faisoit par la foi, comme si la foi n'eût été qu'une pure imagination. N'est-ce pas assez, disoit Bucer, que Jesus-Christ soit présent au pur esprit, & à l'ame élevée en haut. La dispute alla beaucoup plus loin, & fut toujours fondée sur des chicanes, & des équivoques de la part de Bucer, sur les mots de présence spirituelle, de sacrement, de mystere. Gregoire Pontanus grand chancelier de Saxe, proposa aux Lutheriens une conference qu'ils ne voulurent pas accepter : on ignore la véritable cause qui les porta à perfister dans leur refus; & il y a beaucoup d'apparence

que celle qu'en rendit Mélanchton au nom de sessollegues, n'étoit qu'un prétexte, lorsqu'il disoit qu'on ne manqueroit pas d'irriter les peuples très-faciles à se scandaliser au moindre bruit d'un accommodement avec les Sacramentaires. Les Luthériens offrirent néanmoins d'entrer en négociation par écrit, & les Zuingliens le refuserent à leur tour, sur ce qu'il ne s'agisfoir que d'une pure explication, pour laquelle on

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME.

n'avoit besoin d'aucune écriture. Ce fut dans cette année 1531. que Michel Ser- Livres contre la vet sit imprimer ses livres contre la Trinité. Ce ce- Trinité par Milebre héréssarque étoit né à Tarragone en Espagne. Sande. hares. 227. Après avoit commencé par le renversement de l'au-sandius bibliet. des rorité de l'église, & par nier la présence réelle de 148.3. Jesus Christ dans le sacrement de l'eucharistie, il donna dans les erreurs d'Arins, & des antres qui ont

Antitrinitaires ,

dogmatisé sur la Trinité. Prenant de chacun ce qui A N. 1531. lui plaisoit, il ne vouloit reconnoître en Dieu qu'une personne, & blasphêmoit contre le nombre de trois que la foi reconnoît. Il professa long-tems la medecine à Paris, & fit ensuite un voyage en Afrique pour avoir une plus parfaite connoissance de l'Alcoran. A son retour il s'arrêta long-tems en France, & en Allemagne, publiant par tout ses erreurs, soutenant celles des Anabaptistes, enseignant comme eux que le baptême des enfans étoit uniquement fondé sur l'autorité particuliere des papes, & rejettant entierement tout magistrat. Quant à l'eucharistie, il disoit avec les Sacramentaires, qu'elle n'étoit qu'un signe seulement. Son impieré parut encore davantage contre la Ttinité: il soutenoit que ce n'étoit qu'une vraie fiction, un monstre, ou un cerbere à treis têtes; que le Pere seul étoit Dieu à l'exclusion du Fils & du Saint-Esprit; que Dieu, dans sa substance contenoit des parties, qui l'accompagnoient par tout où elle est, ensorte que Dieu est pierre dans une pierre, arbre dans un arbre. Il enseignoit que le fils de Dieu n'étoit point la seconde personne de la Trinité, mais l'homme Christ, & que cette personne avoit été faite avec l'homme; que le saint Esprit n'étoit point simplement Dieu, mais quelque chose de l'essence de Dieu, & un petit vent seulement, qui n'avoit commencé qu'à la création du monde; que Dieu n'avoit jamais été adoré durant la loi, mais seulement les Anges, qui le représentoient; qu'ils avoient été dès le commencement, mais qu'ils avoient eu besoin d'être renouvellez, lorsque leur chef fut fait Christ : que l'esprit & l'ame de l'homme étoient

A N. 1531.

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. la substance de Dieu; que ceux qui étoient regenerez recevoient une autre ame, differente de celle qu'ils avoient auparavant, qui contenoit la divinité; que personne n'étoit damné pour le péché originel, parce que le serpent s'étant seulement emparé du corps, l'ame est demeurée libre, & ne peut pecher avant qu'on ait atteint l'âge de vingt ans; que les hommes pouvoient être justifiez & sauvez sans la connoissance du Christ; qu'enfin les Turcs pouvoient obtenir l'effet des promesses de Jesus-Christ, par leurs prieres qui sont bonnes.

Pour repandre cette doctrine plus facilement, Ser- De Trinitatis ervet sit imprimer deux ouvrages, dans lesquels il ren- temper Michaelem ferma ses erreurs. Le premier parut en 1531. sous ab Arragonia Hijce titre, des erreurs de la Trinité en sept livres, par Mi- Panum. chel Servet, autrefois Reves, Espagnol d'Arragon. Le lieu Trinitate libriduo, de l'édition n'est point marquée. Il y a de plus dans Christi capitula ce même volume, qui est imprimé en caracteres ita- quatuor, per Miliques, d'autres traitez ainsi intitulez. Deux livres alias Reves ab Arde dialogues touchant la Trinité, quatre chapitres touchant auno 1531. la justice du regne du Christ, par Michel Servet, autrefois Reves, Espagnol d'Arragon, l'an 1532. Dans l'avertissement qu'il a mis à la tête de ses dialogues, il retracte ce qu'il a écrit dans ses sept livres de la Trinité, non qu'il eût changé pour cela de sentiment, puisqu'il le confirme de nouveau dans ses dialogues, mais parce qu'ils étoient mal écrits & qu'il s'y étoit expliqué d'une maniere barbare. Dans ses deux dialogues sur la Trinité, qui sont fort courts, il introduit deux pesonnages, dont l'un prend le nom de Michel, & l'autre celui de Petrucius. L'autre ouvrage qui est intitulé, de la justice du regne du Christ, ra-

roribus libri sep-Dialogor m de de justicia regni

ragonia Hi/panum

AN. 1531.

portée à la suffice de la loi & de la charité, contient quatre chapitres, dont le premier est de la justification; le second, du regne du Christ; le troisième, comparaison de la loi & de l'évangile; le quatriéme de la charité.

CXXVI. Erreurs de Jean Campanus.

Cochl. ad ann.

Un certain Jean Campanus, Allemandoriginaire du duché de Juliers, qui avoit été disciple de Luther durant deux ans à Wittemberg, enseigna dans 1532-p. 235.

Raynald. ad ann. cette année à peu près les mêmes erneurs que Servet.

1532-n. 86. 6.8. Cochlée dir qu'il condamnoit le mot homoousson. Cochlée dit, qu'il condamnoit le mot homoousson. c'est-à-dire consubstantiel, & que toutes ses erreurs avoient été puisées dans la doctrine de Luther. Cependant il s'écarta des opinions de son maître, principalement sur la Céne, en quoi il disseroit même des Sacramentaires. Il disoit encore, que le Fils & le saint Esprit n'étoient pas deux personnes différentes du Pere. Celui qui le refuta plus vivement, fut Georges Wicelius assez bon théologien de ce tems-là; il étoit né à Fulde en 1501. & avoit fait d'abord profession de la vie monastique; mais il y renonça bien-tôt après, & quitta même la religion catholique pour se faire Luthérien. En 1521, il alla étudier en théologie à Wittemberg, & étant devenu ensuite chef des rebelles en Thuringe, il fut pris & condamné à la mort, mais on lui sit grace à la sollicitation de Pontanus chancelier de Saxe. Luther qui l'aimoit, l'établit peu de tems après ministre dans un village nommé Nimoc proche de Wittemberg; Retout de Wice-lius dans le sein de mais dans cette année 1531. il paroît qu'il renonça à la doctrine Luthérienne, & qu'il rentra dans le sein de l'église Catholique. Luther l'ayant appris devint son ennemi & le sit mettre en prison par ordre

CXXVII. Retout de Wicel'église catholique In fasciculo rerum expetend. tom. 2. Londini 1690.

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. de l'électeur de Saxe Fredéric,& par le conseil de Mélanchton, parce qu'il combattoit, disoient-ils, la di- AN. 1531. vinité de Jesus-Christ. Wicelius souffrit patiemment la persécution que lui faisoit Luther, mais la providence l'ayant délivré de ses mains, peu de tems après, il consentit volontiers à se voir banni des états de l'électeur, & il se retira à Leipsic, où le duc George

le prit sous sa protection.

Ce fut dans cette année, que Jerôme Emiliani CXXVIII. noble Venitien jetta les fondemens de sa congre-la congrégation des Somasques. gation des Somasques, dit clercs reguliers de saint Heliot hift. des or-Mayeul. Jerôme étoit né à Venise l'an 1481. d'Ange dres monast. to. 4. Emiliani senateur, & d'Eleonore Morosini. Il s'engagea de bonne heure dans le parti des armes, & s'y distingua par sa valeur. Le gouverneur de Castelnuovo, qui étoit assiegée par les Allemands, s'étant sauvé de la place après une vigoureuse resistance, on fit passer toute la garnison au fil de l'épée, & Jerôme fut jetté dans une obscure prison chargé de chaînes; mais on lui rendit la liberté peu de tems après. Castelnuovo ayant ensuite été rendue aux Venitiens, ils reconnurent les services d'Emiliani, & lui accorderent la joüissance de cette place pendant trente ans avec la qualité de Podestat, ou chef de la justice; mais il abandonna bien-tôt après cet emploi, pour ne s'appliquer qu'à l'éducation de ses neveux, & aux exercices de charité. La famine & une maladie contagieuse, qui firent de grands ravages en Italie en 1528. lui donnerent moyen de faire paroître son zéle : il vendit jusqu'à ses meubles pour soulager les pauvres; & enfin touché de la misere des orphelins, il en rassembla un grand nombre dans une maison, où

il les assista avec une oconomie, une activité & une AN. 1531. prévoyance qui étonna toute la ville de Venise. Son zéle n'étant pas encore satisfait, il travailla efficacement à procurer en diverses villes de pareils établissemens, & quelques personnes charitables s'étant jointes à lui, il institua en 1531, pour l'utilité des orphelins, une congrégation de clercs réguliers, qu'on appella Somasques, du nom du lieu situé entre Bergame & Milan.

CXXIX. est consistée pr les magistrats d'Ypres.

D'Argentré coll. jud, tom. 1. in ap-P. 78.

Vers le même tems la faculté de théologie de Pa-La faculté de théologie de Paris ris, dont la réputation étoit grande depuis longtems, fut consultée par les magistrats de la ville d'Ypres en Flandres, sur un excellent réglement qu'ils avoient fait en 1525. avec le prévôt de l'église d'Yrend. p. 6. & t. 2. pres, grand vicaire de l'église de Therouanne, & le clergé de ce diocese, pour la nourriture & l'entretien des pauvres, sans qu'ils fussent obligez de mendier. Leur lettre, dont Jean Crocius dominicain professeur en théologie, & Jacques le Pape furent porteurs, est dattée du vingt huitième Décembre 1530. Les magistrats y représentent, que pour fournir plus aisément aux besoins des pauvres de leur ville, & remédier aux abus & fourberies qui se commettent tous les jours sous prétexte de mendicité, ils ont fait une ordonnance qui défend de mendier publiquement, avec ordre à certains particuliers de recueillir les aumônes, & les distribuer selon les besoins en la ma, niere prescrite: que depuis cinq à six mois que cette pratique s'observe, les vrais pauvres sont très-soulagez & le peuple fort en repos. Et parce qu'ils souhaitent de continuer la même bonne œuvre, ils prient la faculté de les aider de ses conseils, d'examiner toutes

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. les circonstances du reglement qu'ils ont fait, parce qu'ils ne voudroient rien entreprendre, qui pût causer quelque scrupule, ou charger leur conscience.

La faculté répondit en François aux magistrats d'Ypres, quelle avoit reçu leur lettre, & écou- Réponse de la té ceux qui lui avoient été envoyés de leur part; que gistrats d'Ypres. leur affaire avoit été avonitée. leur affaire avoit été examinée pendant plusieurs p. 79. jours, & qu'ils recevroient leur conclusion par les porteurs de leurs lettres. Cette conclusion étoit en Îatin dattée du seiziéme du mois de Janvier 1531. & disoit que leur entreprise étoit difficile, mais en même-tems pieuse, salutaire, avantageuse & conforme à l'évangile, à la doctrine des apôtres, & à l'éxemple de nos ancêtres, pourvû qu'on y observât ces conditions. Que si la bourse commune ne suffisoit pas pour nourrir tous les pauvres, on ne les empêchât point de mendier; que les riches ne cessassent pas d'assister ceux qui seroient dans une extrême nécessité; que l'on n'empêchât pas de leur faire l'aumône, soit en public, soit en particulier; que les laiques ne prissent pas sous ce prétexte les biens des ecclésiastiques : qu'on ne défendît point aux religieux mandians de demander l'aumône, non plus qu'aux pauvres de la campagne. On ne laisse pas d'approuver le reglement comme très-utile pour la nourriture des pauvres, & très-propre à remédier à beaucoup de maux. On observe seulement qu'on ne doit pas le considerer comme une loi immobile de sa nature, dont on ne peut jamais s'écarter en aucune occasion, mais comme un réglement qui peut recevoir des interprétations, & des modifications au jugement des Tome XXVII. Mm

hommes, pendant & selon les differentes circonstan-An. 1531. ces des lieux & des tems.

Plusieurs livres la faculté de Paris.

D'Argentré, novis erroribus 2 2. 2 85 Co foq

Le deuxième de Mars de la même année, la faculcondamnez par té donna encore son jugement sur plusieurs livres théologie de qui lui furent déférez, & qui furent trouvez chez un nommé Jean de saint Denis. Le premier étoit des Pancollette judic de dectes de l'ancien & du nouveau testament, composé par Othon Bronfessius, où cet auteur soutenoit la doctrine de Luther, par beaucoup de passages de l'écriture sainte dont il abusoit. La faculté en tira treize propositions qu'elle condamna, comme pernicieules, & jugea l'ouvrage digne du feu. Le second étoit un livre intitulé l'oraison de Jesus-Christ, qui est le Pater, le Credo, les dix commandemens, les sept pseaumes en françois avec d'autres traitez, comme le livre de la suggestion des chrétiens, une exposition sur le Magnificat : le livre de la loy & de l'évangile avec la force d'iceux, un autre nommé épître chrétienne, & le brief recueil de la substance de la doctrine évangelique; on tira de tous ces ouvrages yingt-deux propositions, qui furent aussi traitées de Luthériennes, & jugées dignes du feu. Le troisséme portoit ce tître, union des personnes qui sont en contestation, unio dissidentium, par Herman Gobius, composé pour appuyer la doctrine de Luther, & digne d'être brûlé.

Le quarriéme ouvrage intitulé lucidaire, écrit en françois, & un autre sous le titre de theologie chrétienne, parurent supportables à la faculté, qui ne décida rien non plus sur l'ouvrage qui avoit pour titre Antonius de arena, & sur un autre qu'on nommoit le cinquante-deuxième arrêt d'amours, & un troi-

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE'ME. 175 sième intitulé la cœlestine. Mais quant au neuvième ouvrage qui avoit pour titre requête des pauvres, la fa- An. 1531. culté déclare qu'il est rempli d'injures contre l'état ecclésiastique, qu'il y a de mauvais sentimens sur la messe, sur la confession, sur le purgatoire, & que par conséquent il doit être brûlé. Elle en condamne aussi un dixième intitulé les cent-seize conclusions en trois feuilles, qu'elle regarde comme Luthériennes & di-

gnes d'être brûlées publiquement.

Le premier de Juin la faculté prononça sur trois Jugement propositions, qui lui avoient été envoyées par l'évê- qu'elle pronon-que de Condon. La premiere étoit conçue en ces ter- positions qui lui sont déferées par mes: » On trouve quatre sortes de baptêmes suffi- l'évêque de Con-6 sants pour effacer le peché originel, celui de l'eau, don. » celui du sang, celui du saint-Esprit, & celui de la ua. jud. 1. 2. P. » sanctification; co quatriéme baptetre est invisible, 89. » & peut être obteau sans sacroment, & sans aucun » mouvement propre; mais par la foi des parens, » lorsqu'il n'est pas possible à un enfant de recevoir » le baptême d'eau. La seconde. Il est probable que » saint Jean l'Evangéliste n'est pas mort, mais qu'il » a été transferé dans le paradis terrestre, d'où il vien-» dra prêcher contre l'antechrist avec Enoch & Elie. » La troisième. Le martyre de S. Jean l'Evangéliste, » a été plus grand extensivement & sous un seul rap-» port, que celui de la sainte Vierge, sorsqu'ils étoient » tous deux au pied de la croix; mais le martyre de o la Vierge, a été beaucoup plus grand par la dou-» leur & la compassion intensive, que celui de saint "Jean. Cependan" parce que ce saint avoit deux » très-grands sujets de douleur, l'un de la douleur de Jesus-Christ, & l'autre de la Vierge, qu'il Mmij

"aimoit beaucoup: sous ce rapport le martyre de An. 1531. "saint Jean a pû être plus grand, que celui de la "Vierge; quoique sous plusieurs autres rapports & "considérations, le martyre de la Vierge ait de beau"coup surpassé celui de saint Jean. "Ces trois propositions après avoir été murement examinées par

la faculté de théologie, cette faculté décida.

Sur la premiere; que quoiqu'il soit certain que Dieu accorde quelquefois, par un privilege spécial, ses dons à qui il veut, néanmoins parce qu'on ne peut avoir auçune certitude sans la révelation divine, pour sçavoir quand & à qui Dieu accorde ses dons; la faculté pense qu'il y a plus de témerité que de prudence de prêcher au peuple, & enseigner que les enfans qui meurent ou dans le sein de leur mere, ou en étant sortis, avant que d'avoir reçu le baptême, sont sauvez. Sur la seconde proposition la faculté dit, qu'il faut avertir ceux qui annoncent la parole de Dieu au peuple, de ne prêcher que des choses utiles, édifiantes, & conformes aux rites de l'église, sans débiter des nouveautez qui sont étrangeres, ou qui ne sont propres qu'à satisfaire la curiosité. Ainsi puisque l'église prouve assez dans son office, que saint Jean regne dans les cieux avec Jesus-Christ, puisqu'elle le prie & l'honore avec les autres apôtres, & que c'est la doctrine des saints docteurs de l'église: c'est une imprudence d'en parler autrement devant le peuple, & de lui proposer des opinions qui ont été autrefois rejettées. Sur la troisième proposition, la faculté n'approuve pas non plus qu'on prêche aux fidéles ces sortes de comparaisons de douleurs; ou de mérite que l'église n'a point

LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME. 277, reçues, ou qui n'ont point été traitées par des docteurs Catholiques, mais qui sont seulement appuyées An. 1531, sur des conjectures vaines & frivoles.

La même faculté qualifia encore le seiziéme du CXXXIII. même mois douze propositions, sur lesquelles l'évê-le envoye à l'éque de Beauvais l'avoit consultée, comme ayant vêque de Beau-» été prêchées dans son diocese. » La premiere, qu'on propositione. » ne doit point accorder la communion aux usuriers, » blasphêmateurs ordinaires, joueurs de cartes & » de dez, menêtriers, sautrelles, danseuses, con-» cubines, filles de la grande maison, ravisseurs » & détenteurs du bien d'autrui, soit par force, ou » par procès injustes, s'ils ne donnent caution non juratoire de restituer. » On décide que les curez & vicaires ne doivent point administrer le sacrement, de l'eucharistie aux usuriers, blasphêmateurs, joueurs de cartes ou de dez, femmes de mauvaise vie, ravisseurs des biens d'autrui s'ils sont connus, publics & notoires, & quand il est certain qu'ils sont tels, jusqu'à ce qu'ils soient convertis & qu'on soit assuré de leur conversion: mais qu'à l'égard des menêtriers, danseurs, joüeurs de violon, quoiqu'on doive fuir ces sortes de mêtiers, il paroit néanmoins indiscret & scandaleux d'assurer sans distinction, qu'il faut leur refuser l'eucharistie. Et quant à la troisséme partie de la proposition, l'on croit qu'il est faux, & téméraire d'assurer, que les injustes détenteurs des biens d'autrui ne peuvent être admis à la communion s'ils ne donnent auparavant caution non juratoire de restituer.

» La seconde. » Il ne faut rien donner aux curez, ni vicaires, ni aux autres prêtres pour baptiser, con-Mmij

## Histoire Ecclesiastique.

A N. 1531. " parce que ce seroit simonie; de tels prêtres sont si-"moniaques & excommuniez, & ceux qui donnent » de l'argent pechent mortellement; mais après les » sacremens administrez on peut donner quelque cho-• se au prêtre pour Dieu & en aumône, autrement ce-

» lui qui donneroit seroit excommunié.

La décision est que, quoique les ministres de l'église doivent s'abstenir de toute apparence de mal & de cupidité, néanmoins cette proposition quant à la premiere partie, qui se termine exclusivement à ces mots, mais après, cre. est avancée contre la disposition du droit naturel & divin, & par consequent fausse, notoirement hérétique, car l'ouvrier est digne de son salaire. La raison que l'auteur de la proposition tend à ces mots, parce que ce seroit simonie; oft fausse aussi, schismatique, & injurieuse à l'état ecclésiastique; & quant à la seconde partie qui dit, qu'après les sacremens on pent donner, &c. elle est fausse & conforme à l'erreur de Wiclef condamnée dans le concile de Constance; car ce que le peuple donne à celui qui administre les sacremens n'est, pas proprement une aumône, mais plûtôt une dette comme l'enseigne l'apôtre, & ceux qui donnent ainsi, ne sont pas censez excommuniez ni pecher mortellement.

» La troisiéme. Un paroissien qui sçait que son curé, vicaire ou autre prêtre est concubinaire, ne doit » point assister à sa messe les sêtes & dimanches ni » aller à l'offrande, autrement il commet un peché » mortel: ceux aussi qui mangent & boivent avec » eux ou qui les frequentent, ou qui les invitent à

LIVRE CENT TRENTE-TROISIE ME. 279

dîner sont excommuniez, parce que ces prêtres le

nont. La faculté décide que le concile de Constance An. 1531'

ayant voulu, pour éviter les scandales & ménager

les consciences timorées, qu'on ne regardât aucun

comme excommunié, à moins qu'il n'eût été dénoncé tel par le juge, excepté lorsqu'on a frappé violemment un clerc, & que le crime ne peut être caché, il s'ensuit que la premiere partie de la proposition prêchée indistinctement of fausse. & éloigne les su-

prêchée indistinctement, set fausse, & éloigne les sujets de l'obéissance qu'ils doivent à leurs supérieurs. Quant à la seconde partie, on croit que ceux-là ne pé-

chent point & ne sont point excommuniez qui conversent honnêtement avec ces sortes de prêtres, quoi-

que ceux-ci soient véritablement excommuniez, comme on le voit dans le concile de Constance déja cité.

» La quatriéme. Un prêtre concubinaire public ne peut & ne doit confesser un pénitent ni l'absoudre; » & ceux qui s'adressent à tels prêtres n'étant pas conrefessez, doivent le faire à un autre qui ne soit pas » concubinaire : celui qui se confesse à un prêtre qu'il » sçait être en péché mortel, ou qui entend sa messe, » péche mortellement. La faculté dit que, quoique les prêtres incontinens & concubinaires péchene griévement & scandalisent l'église, ce qui oblige les supérieurs & les évêques à les remettre dans leur devoir par les voyes qui sont légitimes; cependant la proposition entenduë dans sa premiere partie d'un prêtre concubinaire public, mais qui n'est pas dénoncé comme tel par le juge, est manifestement fausse, schismatique, fraude les sidéles du bienfait de l'absolution. La seconde partie est fausse de même, en sorte que celui qui se confesse à un prêtre

AN. 1531. concubinaire n'est pas obligé de recommencer sa confession à un autre, quoique le premier péche mortellement, lorsqu'étant en état de péché mortel il

administre quelque sacrement.

» La cinquiéme. Ceux qui font dire la messe à un prêtre qu'ils sçavent être concubinaire public, & ceux qui y assistent; sont excommuniez & péchent mortellement. » L'on décide que la proposition avancée en termes génératx, parlant d'un prêtre qui est prêt de célébrer, est teméraire & ne doit point être prêchée. Et quant à ceux qui assistent à sa messe, on a dit qu'ils n'étoient point excommuniez & ne péchoient point.

» La sixième. Celui qui sçauroit que l'ame de son » pere dût demeurer en purgatoire dix ans ou plus, » ou qu'elle dût être délivrée par une messe d'un prê-» tre concubinaire, celui-là devroit laisser ainsi sous-» frir l'ame de son pere, plûtôt que de faire dire ladi-» te messe par ce prêtre concubinaire. La faculté décide & qualisse cette proposition de la même manie-

re que la précédente.

» La septiéme. Il ne faut ni danser ni jouer aux car-» tes en la compagnie d'un prêtre sur peine d'être ex-» communié. L'on décide que ces choses n'étant point désenduës par le droit sur peine d'excommunication, cette proposition quant à ses deux parties, est avancée faussement & avec témérité.

» La huitième. Entre les interrogations que pou-» voient faire les Juifs à Judas, en voici une : quel » homme est ton maître Jesus? Judas n'a-t'il point de servante? Ce qui est taxé de capable d'offenser les oreilles pieuses, & ne doit point être prêché au peuple. LIVRE CENT TRENTE-TROISIEME.

La neuvième: "Carphe avoit des servantes on -» concubines qui firent renier Dieu à S. Pierre. », Gette A'N. 1531. proposition est déclarée frivole & inventée à plaisir.

La dixième: » Toutes les fois que le prêtre va » avec sa concubine, en commettant le peché, ello » lui fait renier Dieu. » La faculté dit que bien qu'un prêtre peche très-griévement en vivant dans le désordre avec une concubine, il ne faut pas dire pour cela qu'il ait renoncé à Dieu, puisque l'église parlant à Dieu des pécheurs qui sont morts en sa présence, lui dit, que quoiqu'ils ayent peché, ils ne l'ont pas toutefois renié.

La onziéme : »:Les enfans des prêtres sont des dé-» mons, & les enfans du démon. » Ces enfans, dit la faculté, nez d'un commerce illicite & facrilége ne doivent être appellez ni démons, ni enfans du démon, puisqu'ils peuvent être fideles & sauvez comme les autres.

La douzième : » Ni le pape, mi l'évêque pe pou-» vent dispenser de manger du beurre en carême sans » une grande nécessité. » La faculté dit que quoiqu'on doive observer les réglemens de l'église, & qu'on ne doive pas accorder indifferemment l'usage du beurre en carême sans cause raisonnable, cependant le pape & les évêques peuvent le permettre sans qu'il y ait une grande nécessité.

Un certain religieux de l'ordre des freres mineurs CXXXIV. ayant avancé cette proposition dans sa sorbonique, cordelier sur la disoutenuë le septiéme de Juillet 1531. » Jesus-Christ Christ. » rédempteur des anges & des hommes n'étoit pas » nécessairement regardé comme Dieu.» On en fit des Dupin bibliot. des plaintes au syndic Noël Beda, qui proposa l'affaire à

vinité de Jesus-

D'Argentré collet. jud. t. 2. p. 92.

Tome XXVII.

A N. 1331. moit Aigulphe Lamberti, réparât sa faute, ce qui fut ordonné pour l'édification de l'école & la sincerité de la verité. Le religieux en pleine classe avant l'argumentation expliqua ce qu'il avoit avancé pour réparer le scandale, & dit, que quoique dans sa réponse il ait donné un sens assez probable à la proposition, que son dessein n'avoit jamais été de nier la divinité de Jesus-Christ, & qu'il avoit voulu seulement dire, qu'une créature a pu absolument réparer le genre humain, que par conséquent Jesus-Christ n'étoit pas rédempteur nécessairement, mais d'une maniere contingente; cependant parce que sa proposition semble présenter un autre sens, qui est hérétique, & qu'il a toujours reconnu pour tel dans ses réponses, il prie très-humblement l'assemblée de n'avoir aucun mauvais soupçon de sa foi & de ses sentimens, n'ayant jamais entendu dans un sens hérétique la proposition qu'il avoit avancée:



reut Charles V.

## LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME.

ARMI tant d'affaires difficiles qui occu- I.
poient l'empereur Charles V, il n'y en avoit barra de l'empereur Charles V. point qui lui causat plus d'inquiétudes que celle de la religion, qui se trouvoit d'un côté menacée par Solyman, qui armoit puissamment sur mer & sur terre; de l'autre déchirée par les Luthériens, qui à la faveur de leur nouvelle réforme, vouloient anéantir la doctrine Catholique. Quelque sage & prudent que fût cet empereur, il ne pouvoit être qu'extrémement troublé & fort embarrassé sur le choix des moyens qu'il devoit em+ ployer pour mettre ordre à tout, parce qu'il ne pouvoit tourner toutes ses forces contre les Turcs, sans affoiblir celles qu'il destinoir à ranger les Luthériens, ni attaquer ceux-ci sans s'exposer à être accablé par ceux-là.

Dans ces extrémitez, l'empereur prit le parti de négocier quelque tréve avec les Protestans jusqu'à paix avec les prinla tenue du concile : ce fut le but principal de la dié- ces Protestans. te qu'il convoqua à Spire pour le treigième de Sep- sleiden. in comm. tembre. Comme les princes Luthériens avoient déja donné parole de consentir à la trêve, pourvû qu'on les laissat vivre en paix, l'empereur leur envoya les comtes de Nassau & de Nuenare, tous deux recommandables par leur vertu & leur adresse à manier les affaires: ces comtes allerent trouver le vingt-deuxiéme d'Août l'électeur de Saxe, auquel ils proposerent cinq articles, de la Céne du Seigneur, des céré-

monies de l'église, des biens ecclésiastiques, du se-AN. 1531, cours contre les Turcs, & de l'élection du roi Ferdinand; & parce que leur discours faisoit entendre que sa majesté impériale soupçonnoit l'électeur d'approuver la doctrine des Zuingliens & des Anabaptistes, l'électeur seur déclara que la confession d'Ausbourg étoit une preuve du contraire; qu'on sçavoit combien la doctrine de ses ministres leur étoit opposée; puisqu'ils n'avoient voulu avoir aucun commerce avec les Sacramentaires à Ausbourg, & n'en avoient point eu depuis, jusqu'à ce qu'ils eussent expliqué leurs sentimens; que pour lui il pensoit de même, & demeureroit toujours attaché jusques à la sin de sa vie à la doctrine dont il avoit fait profession à Ausbourg, & qu'il les prioit de le justifier sur cet article auprès de l'empereur, ce que les comtes lui promirent.

Conditions auf- ( de Saxe veut venir à la diéte.

A l'égard des autres arcicles, on jugea à propos d'en quelles l'électeur remettre la discussion à la diéte prochaine, à laquelle ils prierent l'électeur de se trouver, ou du moins Sleidan ut supra d'envoyer Frideric son fils. L'électeur répondit qu'il souhaitoit de tout son cœur obliger l'empereur en tout ce qu'il pourroit, mais qu'il étoit devenu pesant & dans un ago peu propre à voyager, & à l'égard de son fils, qu'il avojt des raisons qui l'empêchoient de l'envoyer à la diéte; que cependant si sa présence étoit absolument nécessaire, il ne pourroit se mettre en chemin que l'empereur n'eût auparavant accordé un sauf-conduit pour lui & pour rous ceux qui l'accompagneroient; qu'il vouloir y mener des théologiens, faire prêcher la parole de Dieu en quelque endroit qu'il se trouvât, & n'être point obli-

Livre cent trente-quatrie'me. 186 gé à l'abstinence dans les jours ausquels l'église Catholique défend de manger de la chair; que de plus AN. 1531. dans le doute si l'on traitera de religion dans la diéte, il vouloit se faire accompagner de Luther, auquel on accordera de même un sauf-conduit; que sans ces conditions ni lui ni son fils n'assisteroient point à la diéte.

- Sur la fin du mois d'Août, les députez de l'archevêque de Mayence & du prince Palatin se trou- l'archeveque de verent à Smalkalde. Là ils exposerent aux Protestans prince Palatin à le zéle de leurs maîtres pour les reconcilier avec l'em- Smalkalde. pereur qui leur avoit promis de traiter de la paix, & 249. qui même les avoit choisis pour médiateurs, dans l'esperance qu'on termineroit à Spire ce qu'on n'avoit pû faire à Ausbourg : ils ajoûterent que pour y parvenir ils croyoient qu'il étoit à propos de remettre sur le bureau les points contestez, & de commencer par où l'on avoit fini. Mais ces propositions étoient trop vagues pour contenter les Luthériens; ils repliquerent que les princes ignorant ce qu'on proposeroit, n'avoient donné à leurs ambassadeurs que des instructions fort limitées, en les chargeant seulement de rapporter par écrit les demandes qu'on leur feroit. C'est pourquoi ils pouvoient proposer ce qu'ils jugeroient à propos pour en faire ensuite le rapport. Que quant à eux il ne leur convenoit pas de faire les premiers des demandes, parce qu'ils étoient parties; -maisque s'il en falloit faire, ils s'en tenoient à leur confession d'Ausbourg. Les députez Catholiques vou-· loient qu'avant la diéte on déterminat un lieu où l'on

conviendroit de la maniere dont on devroit se conduire, & du parti qu'il falloit prendre, afin qu'il

Nniij

n'y eût plus qu'à ratifier les articles. Mais les Protes-AN. 1531 tans ne repartirent autre chose, sinon que les autres donnassent leurs demandes par écrit; qu'ils ne vouloient pas qu'on traitât du dogme, que leurs princes ne souhaitoient rien tant que la paix, ce qui paroisfoit assez par toute leur conduite. Comme ils insistoient toûjours là-dessus, on convint à la fin qu'on se rendroit à Spire en un certain jour fixé par les médiateurs, aussi-tôt qu'on seroit informé des volontez de l'électeur de Saxe & du lantgrave de Hesse, qui manderoient leurs intentions & celles de leurs associez au plûtôt. Ce qui fut arrêté le deuxiéme de Septembre.

es Protestans decile en Allema-

Au commencement du mois d'Octobre l'archemandent un con-vêque de Mayence & le prince Palatin reçurent les lettres du prince de Saxe & du lantgrave, qui mandoient qu'on ne pouvoit rien déterminer sans théologiens, & qu'à leur égard ils s'en tenoient à la doctrine dont ils avoient fait profession à Ausbourg. » Et comme dans toutes les diétes précédentes, ajoû-» toient-ils, soit que l'empereur ait été présent ou "absent, on a toûjours promis d'assembler un con-» cile, qui même devroit être commencé, nous es-» perons que sa majesté impériale le procurera au » plûtôt en Allemagne, où nous & nos confederez » donnerons une plus ample déclaration de notre » doctrine, & ferons tous nos efforts pour en venir à wune parfaite reconciliation. » Cependant ils supplient l'empereur que tout soit paisible dans l'empire; qu'il n'inquiéte point ceux qui auparavant faisoient profession de l'évangile, & la feroient dans la suite jusqu'à la décision du concile. Que si à ces conditions

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 287 on veut traiter de la paix, on n'a qu'à marquer le jour, promettant d'y envoyer leurs ambassadeurs, An. 1531. qui ne manqueront pas de s'y trouver aux conditions déja proposées touchant le sauf-conduit, la prédication libre & publique de la parole de Dieu, l'usage de la Céne, selon le commandement & l'institution de Jesus-Christ, la liberté d'user de toutes sortes de viandes. Ils ajoûtent que si leur confession ne peut être réfutée par les saintes écritures, ils esperent que l'empereur ne les inquiétera pas davantage là-dessus, puisqu'ils seront prêts de répondre à tous ceux qui la trouveront erronée en quelques points. Et parce qu'ils ont appellé à un concile légitime, & qu'on est encore à trouver dans leur doctrine quelque article opposé à la parole de Dieu, que selon le droit & les loix, leur appel subsistant, on ne peut agir contre eux; ils se persuadent que l'empereur content de leur soumission rétablira la paix dans toute l'Allemagne. La diéte convoquée à Spire pour le treiziéme de Septembre, fut remise au mois de Janvier de l'année suivante, & indiquée à Ratisbonne, comme un endroit plus proche de l'Autriche, où la guerre des Turcs pourroit commencer.

Mais pendant que l'empereur travailloit à faire la VI.
paix avec les princes Protestans, François I. cher-fele mariage de choit à le brouiller avec les autres princes, & à pro- son fils avec la nièce du pape. siter contre lui du mécontentement où étoit le pape, au sujet du jugement que ce prince avoit prononcé sur l'affaire du duc de Ferrare, & qu'on a rapporté plus haut. Dans cette vûë François I. attentif à mettre le pape dans ses intérêts, lui sit proposer le mariage de Catherine de Medicis fille du duc Laurent avec

le duc d'Orleans Henri son second fils, honneur AN. 1531. auquel la maison de Medicis n'auroit osé jamais aspirer, si le roi ne l'eût offert de son propre mouvement : le pape en fut touché, & moins l'affaire paroissoit vraisemblable, plus il se sentoit d'inclination pour le roi de France, qui la proposoit si volontiers, plus par conséquent il se trouvoit disposé à entrer dans les vûes de ce prince contre l'empereur, contre qui il étoit déja aigri. Une autre contestation qui s'éleva peu de tems après entre lui & Charles au sugmenta l'évêché de Malthe d'augmenta cette indisposition. Un des articles de la cession que ce prince fit de cette isle aux chevaliers de Rhodes, étoit que dans la vacance du siège épiscopal, le grand-maître & son conseil seroient obligez de nommer au viceroi de Sicile trois fujets capables, d'entre lesquels sa majesté impériale en choisiroit un. Baltazard Waltkirk chancelier de l'empire, qui remplissoit ce siège, étant mort, le grand-maître Villiers de l'Isle-Adam nomma avec le chapitre, conformément aux termes des privileges, trois personnes, qui étoient frere Pontus Laurenin, frere Thomas Bosio Italien, & frere Dominique Cubelle sujer de l'empereur, à qui l'on envoya cette nomination. Comme tout l'ordre s'intéressoit pour Bosso à cause de son mérite, le grand-maître en écrivit au pape, qui ayant lui-mê-

VII. Vacance du fiége épiscopal de Mal-

l'empereur pour.

Le pape écrit à de poine à le recommander à l'emporeur : » Quoile price de nom- : » que nous soyons persuadez, écrivit-il à ce prince, De Vertot hist. de » que les trois sujets nommez par le grand-maître Malthet. 3 in 4. » & par l'ordre pour remplir l'évêché de Malthe, o sont également capables, ayant été nommez par

des

me beaucoup de considération pour Bosso, n'eut pas

LIVRE CENT TRENTEQUATRIEME. 289 » des personnes sages & prudentes, & qu'il ne doive » point se trouver en nous aucune acception de per-» sonne, néanmoins ayant appris qu'entre ces trois " se trouve Thomas Bosio vice-chancelier dudit or-» dre, frere d'Antoine Bosio d'heureuse mémoire, » que votre majesté a connu à Boulogne lorsque nous » y étions ensemble : nous n'avons pû moins faire » en considération & de la mémoire du défunt & du » mérite du frere qui lui survir, que de lui accorder, » auprès de votre majesté cette recommandation très, » juste & très-forte qui part sincerement de notre cœur " & de notre affection. " Cette lettre est du vingtuniéme d'Août 1531.

Pour répondre à cette recommandation, l'empereur fit dire au saint pere par son ambassadeur, que dans peu de tems il lui donneroit satisfaction, avec d'autant plus de joie, que ses vûës s'accordoient avec les siennes; il lui écrivit aussi en termes fort obligeans, & lui sit connoître qu'il ne manqueroit pas de répondre au plûtôt à ses vœux & à ceux du public, & de lui témoigner combien il-avoit de déference. pour ses recommandations. Il en parla dans les mêmes termes au cardinal Campegge, lorsque ce légat l'entretint de cette affaire, qui lui étoit aussi recommandée, & l'assura qu'il feroit dans peu la nomination qu'on lui demandoit. Il la fit en effer quelques semaines après, & en remit l'acte à l'ambassadeur de l'ordre, qui l'envoya aussi-tôt au grand-maître.

Cette nomination fut reçue à Malthe avec beau- L'empereur, à la coup de joie; l'empereur en reçut mille bénédic-recommandation du pape, nomme tions, & sans differer on lui en écrivit une lettre Bosso évêque de de remerciement. Bosso reçut de toutes parts des com-,

Tome XXVII.

190 Histoire Ecclesiastique.

AN. 1531. heureusement sinie, & le grand-maître pour y mettre le sceau, voulut envoyer exprès un chevalier à Rome en qualité d'ambassadeur, pour accompagner Bosso de la part de l'ordre, le présenter à sa sainteté conjointement avec l'ambassadeur ordinaire, la remercier de la continuation de sa bonté en faveur de l'ordre, & en recevoir les bulles nécessaires. Le chevalier & Bosso étant arrivez à Rome, le premier eut audience du pape & lui présenta Bosso: mais Clemense nomme ment VII. loin de recevoir les remerciemens qui lui sur rent faits, dit: "Que l'église de Malthe étoit déja pouvûe; qu'il avoit nommé à cet évêché le cardinal Ghinucci à est évêché.

"dinal Ghinucci, & que l'ordre ne pouvoit pas es-"perer un plus grand honneur, que d'avoir pour "son évêque un cardinal d'un si grand mérite, & "qu'il esperoit qu'on recevroit sans aucun obstacle

» le grand vicaire que le cardinal feroit incessamment » passer à Malthe pour prendre possession de l'évêché. L'ambassadeur surpris de ce discours, & cachant

L'ambassadeur surpris de ce discours, & cachant son chagrin, répondit assez modestement que cer-

te affaire regardoit uniquement l'empereur, qui sans doute seroit étonné d'un changement si subit.

» C'est à nous, repartit le pape indigné, & non pas » à Charles à pourvoir à cette église, depuis que le

» gouvernement de cette isle a passé en d'autres mains: & après ces paroles il congédia l'ambassadeur &

Bosio.

Le grand-maître agissant prudemment, parut ne prendre aucun parti dans cette affaire, pour ne se pas trouver entre deux puissances, qu'il avoit un égal intérêt de ménager. Mais l'empereur qui avoit toujours

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 291 connu Clement pour être d'un caractere fort changeant, ayant été informé de cet événement par la AN. 1531. lettre de son ambassadeur à Rome, ne put s'empêcher de dire, même en plein conseil; " Qu'il ne s'é-» toit jamais sié au pape, parce qu'il avoit toûjours pereur en appre-» connu que dans toutes ses actions il y avoit quel-» que finesse secrette & cachée; mais pour cette fois, sangro & Sando-» ajoûta-t'il, j'avoüe à ma honte que j'ai été trompé Carlos. » pour ne m'être pas assez défié de ses manieres vives \* & empressées en apparence, dont il sollicitoit lui-» même la nomination de Bosso. On dit que Clement avoit été fâché du retardement que l'empereur avoit apporté dans cette nomination, quoiqu'il n'eût pas été long, & qu'il avoit dit à ce sujet devant quelques cardinaux, » que quand les souverains pontifes » prient en semblables occasions, leurs prieres doi-» vent être reçûës comme des commandemens; mais il y a lieu de croire, que ce ne fut là qu'un prétexte de son changement, & que la vraie raison est qu'il vouloit que cet évêché ne dépendît que du faint fiége, & que la nomination en appartînt toûjours aux papes; mais l'empereur poursuivit toûjours son droit, & engagea Bosio à ne se point lasser de solliciter sa nomination.

Le pape ne nomma que trois cardinaux dans cette année, deux le vingt-deuxième de Mars, & le troi- dinaux par Clesième le vingt-cinquième de Septembre. Le premier fut Alphonse Manriquez de Lara Espagnol, sals de pont, e. 3. p. 519 Rodrigue Manriquez, comte de Parades, d'abord & serévêque de Cordoue, ensuite archevêque de Seville... Il eut le titre de saint Calixte, qu'il changea quelque tems après pour celui des douze apôtres. Le se-

Histoike Ecclesiastique.

Mort du cardinal

Laurent Pucci. Andr. Victorel, in addit ad Ciacon. cardinaux.

cond Jean de Tavera de Pardo Espagnol, qui avoit AN. 1531. été recteur de l'université de Salamanque, successivement évêque de Ciudad-Rodrigo, de Leon, d'Osma, & enfin archevêque de Compostelle. Clement VII. non-seulement le gratifia du chapeau de cardinal sous le titre de saint Jean Porte-Latine, mais il lui donna encore l'archevêché de Tolede, un des plus riches de toute l'Espagne. Enfin le troisséme fut Antoine Pucci neveu des cardinaux Laurent & Robert Pucci. Laurent n'eut pas la joie de voir son neveu cardinal, étant mort quelques jours avant sa promo-Ciacon. t. 3. p.337. tion, ou dans le tems même de cette promotion. Il étoit d'une famille noble & ancienne de Florence, &. Aubery vie des fon merite plus encore que sa naissance l'avoit fait connoître à Rome. Leon X. le fit cardinal en 1513. & lui confera successivement quelques évêchez & les emplois les plus importans de la cour de Rome; mais il fut accuse de concussion & de péculat, & même d'avoir fourni à Luther un prétexte pour s'emporter contre l'avarice de la cour de Rome, & en particulier contre les indulgences, par la profusion extraordinaire qu'il en faisoit. Paul Jove dans la vie de Leon X. avoüe que Pucci avoit abulé du bon naturel de ce pape par ses flatteries & par son adresse à adoucir la severité des canons, par des interprétations commodes & trop indulgentes. On dit même qu'il n'avoit point eu honte d'établir cette maxime pernicieuse & détestable, que ces sortes de gains étoient permis à un souverain ponusée. Cette conduite le rendit odieux, & l'on voulut lui faire rendre compte de son ministere sous le pontificat d'Adrien VI. mais le cardinal de Medicis détourna ce

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. 293 coup par son crédit, & étant devenu pape sous le nom de Clement VII. il rétablit Pucci dans son an- An. 1531. cienne autorité: ce cardinal mourut âgé de soixante & treize ans.

Depuis que le roi Henri VIII. avoit pris la réso- XIV. Henri VIII. con- lution de faire juger l'affaire de son divorce par son voque son parle-parlement & le clergé de son royaume, le premier ment sur l'affaire du divorce. avoit été plusieurs fois convoqué, & la convoca-Milord Herbet dans tion prorogée sans oser prendre de parti. Enfin il de Henri VIII. se rassembla le seizième de Janvier de cette année, Burnes bist. de la reform. to. 1. liv. avec dessein de statuer quelque chose sur cette affaire. 2. p. 160. L'ouverture s'en sit par un discours du chancelier, dans lequel il exposa le desir que le roi avoit de faire dissoudre son mariage, uniquement pour la tranquillité de sa conscience, & pour le bien de son état, ne voulant pas laisser la succession de son royaume en danger d'être disputée. Le roi pour avancer l'affaire, présenta à la chambre haute tout ce qu'on avoit écrit sur cette matiere, & n'oublia pas les décisions des universitez de France, d'Italie, d'Angleterre, & le tout fut laissé sur le bureau pour être examiné: il n'y eut rien de décidé sur cela dans cette premiere séance, parce que l'on s'y occupa davantage des moyens de faire de la peine au clergé, en l'enveloppant dans le procès commencé contre le cardinal Wolsey, que le procureur général avoit accusé d'avoir exercé en Angleterre le pouvoir de légat du pape sans une permission spéciale du roi, & d'avoir en cette qualité disposé de plusieurs bénésices, contre la loi pramunire facies.

Cette loi ainsi nommée, parce qu'elle commen-Explication du oit par ces mots, avoit été faite sous le regne de statut pramanie.

Oo iii

Richard II. qui avoit succedé à son ayeul Edoüard An, 1531. III. en 1377. Elle défendoit aux Anglois d'obtenir en cour de Rome des sentences d'excommunication, des bulles, ou d'autres expéditions contraires aux droits du royaume, sur peine de confiscation de biens & de prison. On prétend qu'Edouard III. & Richard II. son petit-fils avoient établi cette loi, pour empêcher l'abus que les papes faisoient de leur pouvoir, en disposant presque toûjours des évêchez en faveur des cardinaux, qui ne résidoient jamais, & tiroient de très-grandes sommes d'Angleterre. Plusieurs papes avoient tenté inutilement de la faire révoquer; elle fut plusieurs fois confirmée, mais néanmoins elle n'avoit point eu d'execution jusqu'au tems du divorce. Les papes avoient toûjours continué d'envoyer en Angleterre des légats, d'y exercer les mêmes pouvoirs, & de donner des bulles, des sentences & d'autres expéditions, comme auparavant.

Le clergé d'Angleterre accusé d'avoir violé ce

Le cardinal Wolsey ayant été accusé d'avoir contrevenu à cette loi pramunire, on sit tomber également cette accusation sur ceux qui avoient eu recours à lui, ou qui avoient reconnu son autorité. Par là tous les membres du clergé se trouverent coupables & criminels. En vain l'on représenta que Wolsey ayant une si grande autorité, il y auroit eu trop de danger à ne lui pas obéir, & que d'ailleurs il avoit obtenu des lettres patentes du roi pour exercer sa commission; on ne reçut point cette excuse, ces lettres ne paroissoient plus, & il n'y avoit point d'autre parti à prendre que de se soumettre. Le roi se proposoit en cela deux sins, la premiere de tirer beaucoup d'argent de son clergé; la seconde de l'humi-

Livre cent trente-quatrieme. 196 lier & de diminuer par là le crédit qu'il avoit parmi le peuple. Ce prince n'ignoroit pas que les ecclésiasti- An. 1531. ques étoient les plus opposez à son divorce; il vouloit les mettre hors d'état de lui nuire, en les opprimant & les obligeant d'avoir recours à sa protection, & par ce moyen montrer moins d'ardeur pour la cour de Rome; ce qui lui réussit comme il avoit esperé.

Le clergé voyant qu'on ne recevoit point ses excuses, quelque légitimes qu'elles parussent, qu'on le torberi s'assemble condamnoit comme coupable, qu'il étoit déchu de mille liv. sicilir g la protection du roi, & que les laïcs, loin de le soûtenir, l'abandonnoient & devenoient ses ennemis, il crut qu'il lui étoit plus avantageux de se soûmettre que de résister. Le clergé de la province de Cantorberi s'assembla pour déliberer sur ce qui étoit à faire. dans cette occasion. L'assemblée fut assez nombreuse. On y vit neuf évêques, cinquante-deux abbez & la plus grande partie des députez qui composoient la chambre-basse. La nécessité pressante où ils se trouverent, fit qu'ils ne balancerent pas long tems à conclure qu'ils devoient offrir quelque somme considé- Le Grand list. du rable au roi, pour ce qu'il pouvoit prétendre des ec- Aff. publ. Angl. clésiastiques, à cause des infractions qu'on les accusoit d'avoir faites aux ordonnances, & l'on convint. d'offrir cent mille livres sterling. On chargea plusieurs membres de l'assemblée d'en dresser un acte en forme de lettres parentes, par lequel on accordoit cette somme au roi: mais comme ceux qui le dresserent étoient d'intelligence avec la cour, ils y donnerent au roi un titre qui fut le sujet de bien des contestations : ce titre étoit celui de chef souverain de l'église & des ecclésiastiques d'Angleterre.

Le clergé de Can-

Mylord Herber Burnet p. 1'8. tom. 14. 2. 413.

chef souverain des égliscs de son royaume.

Une prérogative si nouvelle & si inusitée révolta An. 1531. le plus grand nombre des députez, qui prétendirent qu'on avoit voulu les surprendre en insérant ces pa-Henri le titre de roles dans le corps d'un acte, où il ne s'agissoit que de donner de l'argent au roi, & la plûpart concluoient à les effacer. D'autres prétendoient qu'on ne pouvoit effacer ces mots par une déliberation en forme, sans offenser sa majesté: ce qui causa de si grandes contestations, que l'assemblée se sépara, en remettant la décission au lendemain. Ce jour-là Thomas Cromwel accompagné de quelques seigneurs du conseil, s'étant rendu à l'assemblée, y sit entendre que le titre qu'on donnoit au roi lui étoit très-agréable, & que sans cela il refuseroit absolument seurs offres. Ce qui mit tous ceux qui composoient cette assemblée dans un si grand embarras, qu'aucun ne put répondre un seul mot. Warham archevêque de Cantorbery ayant déclaré qu'un silence universel seroit pris pour un consentement, les députez crierent, nous nous taisons tous, & après cette déclaration l'acte passa comme il avoit été dressé. Quelques-uns seulement proposerent qu'on y ajoûtât cette restriction, autant que la loi de Dieu le peut permettre, mais on n'admit pas leur restriction. L'acte fut donc présenté au roi, tel qu'il avoit été dressé le vingt-deuxiéme de Mars, & Henri témoigna en être autant satisfait que du présent qui l'accompagnoit.

Le clergé d'Yorck gletetre le même titre.

Le clergé d'Yorc s'étant aussi assemblé dans le donne au roi d'An-même tems, résolut de même de donner au roi la somme de dix-huit mille huit cens quarante livres sterling; mais comme dans l'acte qui fut dressé de cette donation, on n'avoit point parlé de la qualité

Livre cent trente-quatrieme. 297 de chef suprême de l'église Anglicane, on lui sit entendre que son présent ne seroit point accepté, An. 1531? s'il ne donnoit au roi le même titre que le clergé de Cantorberi. Il y eut quelques contestations là-dessus, qui se terminerent enfin à accorder le même titre dans l'acte. C'est de cette maniere que Henri extorqua du clergé d'Angleterre, la qualité de chef suprême de l'église de son royaume, pour lui accorder un pardon aussi imaginaire, que la faute pour laquelle on l'accordoit. Comme plusieurs députez de la chambre des communes se trouvoient enveloppez dans la même prétendue faute que le clergé, & qu'ils pourroient être poursuivis, ils refuserent de passer l'acte, à moins que les laïques qui pouvoient être coupables veulent qu'on de même, ne fussent compris dans le pardon, & laïques dans le en firent porter leurs plaintes au roi. Henri cho- pardon. qué de cette opposition, sit réponse, qu'étant maître de ses graces, il pouvoit les accorder ou les refuser, selon qu'il le jugeoit à propos. Cette fermeté sit peur à la chambre, qui pour ne pas s'attirer la colere du roi, passa l'acte, remettant à sa clemence ce qui regardoit les laiques, & le roi content de cette soumission leur accorda une amnistic semblable à celle du clergé.

Quand le pape eut appris ce qu'on venoit de faire en Angleterre, il se trouva fort embarrassé. Il voyoit Henri continuer à prendre des mesures qui, selon les apparences, devoient avoir de fâchouses suites, & il avoit raison de craindre que ce prince n'allat plus loin, & ne fît juger son affaire en Angleterre, en se séparant de l'église Romaine. Effrayé de Bres du pape sur l'affaire du divorg ce parti, il sir expédier un bref par lequel il désen-

Tome XXVII.

doit à l'archavêque de Cantorberi, à tous prélats? AN. 1533. & à tous juges de connoître de l'affaire du divorce. ou de la juger. Ce bref fut affiché dans plusieurs villes de Flandres, mais on en fir-si peu de cas en Angleterre, qu'avant que le parlement se séparât, Thomas Morus, l'évêque de Londres, & quelques autres seigneurs allerent à la chambre des communes. & y présenterent les conclusions des universitez. avec plusieurs autres écrits qui avoient été composez en faveur du roi. Cependant le cardinal de Grammont qui étoit alors auprès du pape, employoit tous ses soins pour adoucir sa saintete qui ne vouloit plus traiter avec les ambassadeurs d'Angleterre, & quelque tems après l'on mit l'affaire en négociation & on engagea Henri à envoyer à Rome un excusateur que le pape promit de recevoir.

XXIL Le roi d'Angleterre tente de faire consentir la reine au divorce.

Mais ce prince prévoyant avec raison que tant que la reine Catherine ne consentitoit point à la dissolution de son mariage, il ne pourroit le faire casser, ni épouser ensuite Anne de Boulen; il sit de nouvelles demandes pour engager cette princesse à donner son consentement au divorce, pour éviter les inconveniens qui pourroient naître de son obstination. Pour cet effet il lui envoya des évêques, & des seigneurs laïques, qui la présserent fortement ou de consensir au divorce, ou de remettre le jugement de son affaire à quatre seigneurs ecclésiastiques, & à quatre séculiers. Toute la réponse qu'ils eurent de la reine, fut qu'elle prioit Dieu de rendre la tranquillite au roi son mari, mais qu'elle étoit sa femme légitime, & qu'il n'y avoit qu'une sentence du pape qui la pût empôcher d'être toujours telle. Henri peu sa-

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME 299 tisfait de la réponse de la reine, lui renvoya d'autres seigneurs, qui après avoir inutilement employé AN. 15314 les prieres & les menaces, lui signifierent de la part du roi, qu'elle eût à se retirer dans une des maisons royales dont on lui laissoit le choix, ou à Oking, ou à Titanatad, ou à l'abbaye de Bishant; que le roi ne vouloit plus ni la voir ni recevoir de ses lettres tant qu'elle seroit obstinée, parce qu'ayant été la XXIII. Le roise sépare de semme de son frere Arthus, elle ne pouvoit être la la freine pour tous sienne. A quoi la reine repliqua, qu'en quelque jours, lieu qu'elle demeurât, elle seroit toujours femme d'Henri. Elle se retira neanmoins le quatorziéme de Juillet 1531. & elle alla d'abord faire sa résidence à More, ensuite à Esthamsted; ensin à Ampthill ou elle demeura assez long-tems.

Ce qui venoit de se passer dans le parlement & dans les assemblées du clergé, donna du courage à ceux qui étoient prevenus en faveur du Luchéranisme, & qui auroient souhaité le voir établi en Atgleterre, comme dans la plus grande partie de l'Allemagne. La nouvelle doctrine commençant alors à avoir cours parmi les Anglois, elle inspiroit à tout le peuple une aversion invincible pour les ecclésiastiques qui étoient anachez à la cour de Rome, & contribuoit beaucoup à rendre Henri plus absolu. Cela fut caule que les disputes sur la religion devinrent plus frequentes qu'elles ne l'avoient été jusqu'alors, & que même on les rendoit publiques. Mais le roi comprenant bien quelle consequence on tiresoit de les premieres démarches, voulut faire voir, qu'en se séparant de la communion du pape, comme il avoit dessein de le faire, s'il ne sui étoir pas

favorable, son dessein n'étoit pas de porter atteinte An. 1531. à la religion. Ainsi pour prévenir les Catholiques xx IV. en sa faveur, il ordonna que les loix contre les hémandes des prétiques brûlez rétiques fussent rigoureusement executées, ce qui la la mort de trois. Protestans nommez Bilnoy, bist. regn. Henrici Paysield & Raynan; les deux premiers furent brûvill.

lez cette année.

neve avoit faite avec Fribourg & le canton de Berne causa la ruine de la vraie religion dans cette ville. Les Bernois infectez des nouvelles erreurs communiquerent leur poison à Geneve, & la jeunesse. imprudente & avide des nouveautez, le reçut avec joye, & le repandit avec empressement. Ce qui augmenta le mal, fut que les Gonevois se défiant de Charles III. duc de Savoye, & se voyant de tems en tems attaquez par la noblesse du pays, qui avoit fait ligue contr'eux, appellerent leurs alliez de Berne & de Fribourg. Ceux-ci étant venus à leur secours firent d'horribles profanations sur les terres du duc de. Savoye, aux environs du Lac & même à Geneve; ils abbattirent les croix, briserent les images, jetterent les reliques par terre, rompirent les ciboires, & foulerent aux pieds les saintes hosties. Ils firent tous les jours prêcher dans l'église cathédrale de saint Piers re, leur ministre Farel, Dauphinois né à Gap, qui avoit été un des principaux auteurs du changement de religion à Berne. Ainsi cette ville, qui depuis plus de treize cens ans avoit reçu des évêques de Vienne la vraie foi qu'elle avoit toujours conservée jusqu'alors, se trouva divisée en deux partis de Ca-

tholiques & de Protestans, qui se firent une guer-

Vers le même tems l'alliance que la ville de Ge-

XXV. Commencement de l'hérésie dans Geneve.

Spond. hift. de Geneve. t. 1. l. 2.

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. 30Y ré cruelle dans l'enceinte de leurs propres indrail les.

La conduite que l'empereur tenoit avec les Protostans, en voulant s'accommoder avec eux; n'étoit lesquels st mouve. pas capable d'arrêter ces désordres, mais il étoit pres-rempereur. que forcé de prendre ce parti, afin de tirér d'éux quelques secours contre les Tures qui le menaçoient depuis long-tems, & dont il avoit tout à craindre. Ne pensant donc qu'à se saire un tempart comfe leurs attaques, il partit de Bruxelles le dernier de Novembre, & arriva à Mayence le premier jour de A N. 1532. Février. L'électeur le reçut avec beaucoup d'honneur XXVII. & de grands témoignages d'affection & de zéle, & & vient à Mayence après l'avoir entrerenu quelque rems, il le supplia humblement, & le sollicita même avec ardeur d'entrer dans quelque voie d'accommodement avec les Luthériens, qui s'étant assemblez à Francfort depuis le dix-neuvième Décembre, protestoient qu'ils étoient resolus de ne rien contribuer pour la guerre contre les Turcs, si on ne les laissoit vivre en paix. L'empereur qui voyoit bien, que lans cette contribution il'y avoit tous lieu de croire qu'il ne pouvoit résister à Solyman, donna les mains à l'accommodement, & le prince Palatin étant venu à Mayence pour lui rendre visite, convint avec lui & l'électeur, qu'ils députeroient vers l'electeur de Saxe, & le landgrave de Hesse, pour les engager à y entrer, & les prier de vouloir tous deux se rendre à l'endroit marqué par l'empereur. Enfin après plusieurs lettres envoyées de part'& d'autre, on convint de s'assembler au commencement d'Avril à Schwinfurt, ville impériale de Franconie sur le Mein, pour traiter de la

Pp iij

Atlemblée à traite de la paix.

Sleidan ut Suprà. Cochlique aff. & troisséme d'Avril. feript. Luth. boc sun.p. 233.

paix jusqu'à la tenue du concile. L'électeur de Saxe An. 1532. n'ayant pû s'y rendre en personne, y envoya Jean Frederic son fils, qui s'y trouva avec le landgrave, schwinfurtoillen le duc de Lunebourg, le prince d'Anhalt, & les autres députez, & la premiere séance commença le

L'électeur de Mayence, & le prince Palatin, s'y étant rendus avec d'autres Catholiques, proposerent les articles suivans, par ordre de l'empereur, que pour la doctrine on s'en tiendroit à la confession d'Ausbourg jusqu'au concile, sans qu'il fût permis de rien innover, ensorte qu'on n'auroit aucun commerce avec les Zuingliens & les Anabaptistes; que sous prétexte de religion les Protestans n'attireroient, & ne protegeroient point les sujets des autres princes; qu'aucun de leurs ministres ne s'ingereroit d'enseigner hors de leur jurisdiction; qu'on s'abstiendroit de toute injure, qu'on laisseroit les eccléssastiques dans l'usage de leur jurisdiction, de leurs coutumes & de leurs cérémonies; qu'on accorderoit à l'empereur du secours pour la guerre contre le Turc; qu'on se soumettroit aux décrets qui concernent l'état & le gouvernement de l'empire; qu'on obérroit à l'empereur & au roi des Romains, & qu'on renenceroit à toute alliance faite contre eux, ou quelque autre prince catholique. Qu'en agissant ainsi, sa majesté impériale & Ferdinand oublioroient tout le passé. Mais la condition qu'on imposoit aux princes Protestans de reconnoître le roi des Romains, & de lui obéir arrêta les négociations; ils donnerent par écrit testans pour ne pas leurs raisons de refus aux deux princes médiateurs. le dix-septiéme d'Avril, & concluoient que Ferdi-

XXIX. Raisons des Proreconnoître le roi des Romains.

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 903 nand eût à se désister de sa qualité de roi des Romains; que si l'empereur croyoit avoit besoin d'un coadju- AN. 1532. teur, dans ce cas la chose ne pouvoit se faire que du 116. 8. p. 256. consentement des princes électeurs, qui interprete- feq. pollar. bif. conc. roient la bulle de Charles IV. & qu'on feroit un édit, Trid. L. 3. 6. 2. par lequel il seroit ordonné qu'à l'avenir, aucun ne seroit élu roi des Romains du vivant de l'empereur, que les électeurs & les six princes de l'empire qui se joindroient à eux n'ensient approuvé l'élection, le tout suivant l'équité & les sormalitez préscrites.

Ils ajoutoient que s'il plaisoit à l'empereur d'expliquer ainsi la bulle Caroline, l'électeur de Saxe fera tout ce qui sera de son devoir, aussi-tôt que l'état le demandera; mais si les médianeurs ne penvent rien obtenir là-dessus de sa majesté impériale, il se soumettra à la décission de juges integres, pourvû que le roi Ferdinand ne fasse aucune entreprise dans l'administration des affaires, se ne veuille point exercer son autorité sur Guillaume & Louis fretes & princes de Baviere. Que si on leur refuse cette justise, les Protestans prient l'empereur de les entendre dans quelque assemblée des princes & états de l'empire ;, qu'ils y ferent voir par de solides raisons, qu'ils ne peuvent approuver l'élection faire; & parce qu'ils ont lieu de craindre de passer pour rebelles, nonseulement dans l'esprit de l'empereur, mais encore auprès des princes & des peuples Catholiques à cause de leurs refus, ils supplient humblement sa majesté impériale de ne pas trouver mauvais, s'ils se justifient en public, non-soulement dans l'empire, mais encore dans les états voisins & éloignez, ce qu'ils croyent absolument nécessaire. Ce qui est dit ici. des

An. 1532.

Oppositions des des Romaine.

202 . HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. princes de Baviere, est fondé sur ce que l'électeur de Baviere informé par Jean Frederic fils de l'électeur de Saxe, du choix qu'on avoit fait à Cologne, princes de Baviere de l'archiduc Ferdinand pour roi des Romains, s'eroir offert d'entrer dans la ligue de Smalkalde, & de steiden. f. 257. s'unir avec le roi de France; pour obliger les électeurs à déclarer nul tout ce qu'ils avoient fait en faveur de Ferdinand, dont toutefois il étoit proche parent, enforte que ce fut alors que François I. consigna les cent mille écus dont on a parlé ailleurs, pour être employez au besoin; mais peu de tems après l'empereur détourna les princes de Baviere, des résolutions qu'ils avoient prises avec l'électeur de Saxe, & les engagea dans son parti.

XXXI. Demandes des Protestans à Schwinfurt en 14. articles.

- 11 Les princes Protestans joignirent au refus de reconnoître Ferdinand pour roi des Romains, plusieurs autres demandes qu'ils réduissrent en quarorze articles, qui concernent presque tous la religion. 1. Que sa majesté impériale se désistera, & obligera Ferdinand son frere à se désister du vitre qu'il a pris de roi des Romains, & qu'il ne fera aucune fonction concernant cette dignité. 2. Que l'empereur & les princes électeurs reglerone les conditions & les loix qui seront à l'avenir également observées dans l'élection & la création des rois des Romains. 3. Que sa majesté impériale fera incessamment publier une paix générale, pour ce qui regarde les affaires de la religion. 4. Que sans égard aux décrets & édits faits dans les diétes de Wormes & d'Ausbourg, il fera fait défense expresse à ceux des deux partis Catholiques & Protestans de s'inquieter les uns les autres soit directement ou indirectement, & de se makraiter sous prétexte de religion.

An. 1532.

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 305 3. Que les Protestans ne feront aucune innovation, & ne publieront d'autre écrit de leur confession, que celui qui a été présenté à la diéte d'Ausbourg. 6. Qu'ils n'attireront à eux, n'y prendront en leur fauve-garde & protection les sujets d'autres princes. & n'entretiendront aucune correspondance avec les étrangers, si ce n'est pour le commerce. 7. Qu'on n'empêchera point les ecclésiastiques d'exercer leur jurisdiction dans les lieux où ils sont établis, & qu'on les laissera en repos s'acquitter de leurs fonctions. 8. Que les uns & les autres éviteront les occasions d'entrer en dispute sur les matieres de religion. 9. Que sa majesté impériale & les états de l'empire feront cependant tous leurs efforts pour trouver quelques moyens d'accommoder & terminer les differens. 10. Que n'y ayant point de moyen d'appaiser la discorde qui est entre les Catholiques & les Protestans, que la convocation d'un concile, l'empereur employera toute son autorité & tous ses bons offices, pour en faire assembler un au plûtard dans six mois. 11. Que sa majesté impériale envoyera incessamment à la chambre impériale des ordres exprès de suspendre l'exécution des sentences renduës en matiere de religion, & de ne faire aucune innovation sur cette matiere contre les Protestans sous quelque prétexte que ce soit. 12. Que tous les Protestans tant princes, gentilshommes & magistrats des villes, que peuples, rendront à l'empereur avec tout le zéle & la soumission possible, l'obéissance qu'ils lui doivent selon les loix de l'empire. 13. Que les mêmes donneront à sa majesté, pour soutenir la guerre contre le Turc, toute l'assistance que demandent les préssans besoins

Tome XXVII.

& que leurs forces proportionnées à leur zéle pourront le permettre. 14. Enfin que ces conditions seront reçues par les deux partis & observées dans toutes leurs circonstances de bonne foi, & avec une entiere sincerité.

Réponse des méà ces articles. Sleid. 1. 8. p. 257.

L'archevêque de Mayonce & le prince Palatin, diaceurs de la paix ayant reçu ces articles, y répondirent le vingtième d'Avril; que s'étant rendus médiateurs pour établir une paix solide entre les Catholiques & les Protestans ils n'auroient jamais pensé que ceux-ci eussent proposé des conditions si extraordinaires; vû qu'à l'égard de l'élection du roi des Romains, ils avoient eu des raisons pressantes pour la faire, & qu'ils les avoient déclarées à Jean Frederic, tout prêts à les faire scavoir encore s'il en étoit besoin. Et comme cette affaire ne les regarde pas seulement, mais encore l'empereur, Ferdinand son frere & les autres princes, ils laissent ce qu'ils pourroient dire là-dessus, afin de pouvoir plus heureusement conduire cette assemblée à une bonne fin ; que toutefois s'il est nécessare de rendre raison de leur conduite, ils esperent si bien prouver leur bon droit, qu'on n'aura aucun reproche à leur faire. De plus si l'on rapporte toutes ces choses à l'empereur, ils apprehendent que l'affaire n'échoue entierement, & que sa majesté impériale ne veuille plus entendre parler de paix. C'est pourquoi ils supplient les princes de Saxe de donner les mains à un accommodement, tant pour la religion que pour l'élection du roi des Romains, sans separer l'une de l'autre, en se déportant de leur opinion, assurez qu'ils doivent être de la part de l'empereur, que cette élection ne portera jamais aucun préjudice, ni à euz, ni à leurs descendans.

LIVRECENT TRENTE-QUATRIE'ME.

Quatre jours après le prince de Saxe répondit aux médiateurs, qu'on s'attendoit à être écouté plus fa- AN. 1532. vorablement, & que puisqu'ils avoient dit que le roi des Romains avoit été élû pour le salut & la dignité de l'empire, l'électeur son pere & les autres princes ne pouvoient se dispenser de refuser leur consentement à l'élection, qui étoit plûtôt faite au desavantage de l'empire, qu'ils doivent laisser la décisson de l'affaire au jugement qui en sera rendu, d'autant plus que les raisons de l'empereut pour faire élire son frere roi des Romains, n'étoient pas d'un assez grand poids pour l'engager à violer la bulle Caroline, les droits & les libertez de l'empire. Qu'ainsi ils persistent dans leur premier sentiment jusqu'à ce que l'affaire soit jugée juridiquement, & qu'on examine les causes de leur refus, espérant qu'étant fondez en raisons, on trouveroit quelque expédient utile à l'étar pour terminer ce differend.

Les princes Protestans alleguerent encore plusieurs 'XXXIII. autres raisons, pour justifier leur refus qui se termi- des princes Protenerent à convoquer une autre assemblée à Nurem- stans berg. berg pour le troisième du mois de Juin, afin que Sleidan in comm. l'empereur fût à portée d'apprendre plus prompte- Pallav. hist. conc. ment comment les affaires tourneroient. Il n'y eut Trid. lib. 3. c. 3. gueres moins de dispute à Nuremberg qu'à Schwinfurt, mais comme les Turcs s'avançoient vers l'Autriche, & qu'il falloit au plûtôt s'opposer à leur passage, Charles V. fut obligé d'accepter ces conditions de ceux dont il avoit juré la perte,

Il étoit à Ratisbonne, où il ne faisoit presque autre chose, qu'écrire des lettres & expédier des commis- L'empereur a K sions pour lever par tout des troupes, & les Protes-ses pour les Turcs.

L'empereur à Rapouffer les Turcs.

Hungaricis lib. 11. gné par les Prote-frans, enfuite par l'empereur. Sleidan, lib. 8. p. 250. & feq. Paul Jove 1. 30

tans furent ceux qui le servirent avec plus de zéle & AN. 1532. de générosité. De sept princes & des députez des vil-Isthuans. de rebus les Luthériennes, il n'y en eut pas un seul qui ne Faul. Jov. 116.30. témoignat de l'ardeur dans cette occasion, tous s'em-Traité de paix si- presserent de conclure le traité, qui sut signé à Nuremberg le vingt-troisséme de Juillet, & dans lequel il fut arrêté qu'on n'inquieteroit personne au fujet de la religion jusqu'à la tenuë du concile, que l'empereur promettoit de faire publier dans six mois pour être assemblé un an après, & que si ce concile ne se tenoit point, la même liberté dureroit jusqu'à ce que les états eussent trouvé quelque moyen pour appaiser les differends. Ce traité sur aussi tôt envoyé par un courier à l'empereur qui le recevant de la main du secretaire qui n'avoit pas encore ouvert le paquet, demanda à cet officier: » Les Luthériens » sont-ils contens? l'ont-ils signé? & le secretaire lui » ayant répondu qu'oüi : donnez-moi donc la plu-" me, dit Charles V. pour le signer; tant il étoit impatient de voir enfin lever l'obstacle qui arrêtoit le dessein qu'il avoit de repousser les Turcs. C'étoit le deuxiéme du mois d'Août.

Les Protestans qui ne vouloient pas lui ceder en civilité. & qui cherchoient d'ailleurs l'occasion d'aguerir leurs foldats, en envoyerent un si grand nombre, que l'Allemagne n'avoit pas encore mis sur pied une si belle armée; elle étoit composée de trente-mille chevaux, & de plus de quatre-vingt mille hommes d'infanterie, qui joints à l'armée impériale faisoient un corps de troupes très-considérable. Hypolite cardinal de Médicis, neveu de sa sainteré, y fut envoyé en qualité de legat apostolique. On faisois

LIVRECENT TRENTE-QUATRIE'ME. 309 monter l'armée de Solyman à plus de trois cens mille hommes & déja quinze mille chevaux s'étoient avancez vers la Stirie, & désoloient tout le pays. Mais pendant que Charles V. se disposoit à se mettre à la tête de son armée pour arrêter les infideles, il Jean électeur de reçut la nouvelle de la mort du prince Jean électeur de Saxe arrivée le treizième d'Août 1532. âgé de soi- Cochleus in act. 6 xante-deux ans. L'empereur parut chagrin de cette ann. 1. 139. 6 mort, non qu'il se souciât beaucoup de la perte d'un Ulemberg in vita prince Luthérien, mais pour les suites fâcheuses qu'il Raynald. ad banc prévoyoit devoir arriver dans l'état présent de l'église, par rapport à Jean Frederic son successeur.

Il le regardoit comme un jeune homme plein de son fils Jean Frecourage, & qui aimoit d'autant plus la guerre, qu'il derie lui succede. étoit dans la fleur de sa jeunesse, n'ayant à peine que vingt-huit ans, & il sçavoit qu'il avoit toujours eu beaucoup d'inclination pour Luther, qui pour le flatter l'honoroit du titre de Mécene de sa doctrine & de boulevard de sa réforme. Ainsi il avoit raison de craindre que ce jeune électeur ne cherchât tous les moyens possibles pour procurer aux Luthériens de plus grands avantages que n'avoit fait son pere,

afin de gagner plus aisément leur affection.

Cependant Solyman étoit déja arrivé à Belgrade, Solyman entre en & tournant sur la gauche il alla assiéger un château Hongrie avec une d'où il fut repoussé fort vigoureusement; de-là il envoya quinze mille hommes pour ravager le pays, & 1.8. pag. 261. qui vinrent assez près de Vienne, jusqu'à un châ- serips. Luib. bec teau appellé Lintz; mais tous ces coureurs furent ann. p. 237.

Paul fove l. 30. taillez en pieces, par la cavalerie impériale, & celui Raynald. ad bûne qui les commandoit demeura sur la place. Le Sultan Abbanf. L. 21. s'avança jusqu'à Gratz ville de Stirie, & l'em-

Mort du prince Sleid. l. 8. p. 261. Script. Luther. hoc

Sleidan, ut suprà-

puissante armée.

Sleidan. in comm. Cochl. in act. &

pereur qui étoit à Lintz assembla le conseil pour AN. 1532 prendre sa résolution, qui fut de camper près de Vienne & d'attendre l'ennemi; une bataille auroit décidé du sort des deux empires, & donné un seul maître au royaume de Hongrie: mais ni Charles V. ni Solyman n'oserent la hazarder, & celui-ci après avoir fait beaucoup de dégât dans le pays, s'en retourna à Constantinople avec son armée, sur la fin du mois d'Octobre-

L'empereur délibere s'il poursuivra l'armée des

##B. B. 41, 👉 42.

L'empereur ayant appris la retraite des Turcs assembla à Lintz le conseil de guerre, auquel assista le cardinal de Médicis, pour sçavoir s'il seroit à propos de Raynald. ad bune poursuivre l'ennemi jusqu'à Gratz, & lui livrer bataille; il y en eut qui furent pour l'attaque; mais le sentiment du duc d'Albe qui fut d'un avis contraire l'emporta. Suivant ce conseil l'empereur s'avança vers Vienne, où il sit la revûë de ses troupes, qui montoient à plus de quatre-vingt mille hommes d'infanterie, & trente-mille de cavalerie, dont il licentia une grande partie, distribua l'autre où il étoit besoin, & saissa un bon corps d'infanterie Italienne & Espagnole, sous le commandement de Fabrice Maramaldo, pour les affaires de Hongrie: enfin après avoir donné à Ferdinand les ordres nécessaires pour le gouvernement de l'empire en son absence, il partit de Vienne lorsqu'on y pensoit le moins, accompagné seulement du cardinal de Médicis, légat du pape, & d'un certain nombre d'officiers Italiens & Espagnols, traversa la Carinthie & passa en Italie, où il ne reçut pas de grands applaudissemens, chacun étant surpris qu'il n'eût rien fait avec une armée si considérable. Il arriva à Mantouë le dixiéme de No-

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 311 vembre, d'où il écrivit aux états de l'empire, pour les informer des raisons qu'il avoit euës de faire ce voya- A N. 1532. ge, dans la vûë de s'aboucher avec sa sainteré, & de l'engager à assembler au plûtôt un concile, comme on l'avoit promis aux Protestans. Ensuite il partit XL. de Mantouë pour se rendre à Boulogne, où il arriva & de l'empereur à sur la fin de Novembre, en même tems que le pape, Pallav. l. 3. c. 12. qui étoit convenu de s'y trouver, plus par des mo-P 273- & seidan. ut supra tifs d'interêt, que par condescendance pour Charles p. 262.

V. En esset, il vouloit empêcher ce prince de peneGuicciard. lib. 10. trer plus avant en Italie, de peur que, s'il alloit à Naples, il n'y demeurât trop long-tems & ne causât bien du trouble dans le pays. Ces deux princes eurent plusieurs conferences ensemble à Boulogne, dans lesquelles ils abregerent toûjours les cérémonies & les formalitez, pour ne point perdre le tems, mais ils convinrent de peu de chose. Le pape refusa d'accorder sa niéce pour être mariée au duc de Milan, étant déja engagée de parole à François premier, & tout co que Charles put obtenir, encore avec beaucoup de difficulté, fut que Clement VII. renouvelleroit la confédération déja faite entre lui & les autres princes d'Italie.

L'ambassadeur de France informé de ces renouvellemens de ligue, en fit de grandes plaintes au pape, qui tâcha de l'adoucir, en lui faisant connoître qu'iln'avoit eu en cela d'autre dessein, que celui de soulager l'Italie des troupes Espagnoles que l'empereur y avoit fait passer en grand nombre : qu'ainsi il avoit été contraint de ceder à la nécessité, le priant Raynald ad hune de ne se point impatienter, & l'assurant qu'il lui feroit "". " 41. 6 55. bien-tôt voir que le roi de France n'auroit aucun

sujet de se plaindre de lui, mais qu'il falloir un peu

A N. 1532. de patience.

Guicciardin. l. 10.

L'affaire du concile fut aussi agitée à Boulogne. Demandes du pa-pe pour la tenue Le pape dans les précédentes négociations avoit indu concile, & ré- sisté sur le lieu du concile, qu'il ne vouloit pas qu'on tînt hors d'Italie, & avoir reduit ses demandes à cinq chefs. 1. Qu'il seroit seulement assemblé pour procurer du secours contre les Turcs, pour faire rentrer les Luthériens dans l'église, éteindre les hérésies & punir les refractaires. 2. Que l'empereur y seroit présent, & que s'il se retiroit, le concile seroit censé dissous & separé. 3. Qu'il seroit assemblé en Italie dans une des trois villes désignées par le pape; sçavoir, Boulogne, Plaisance ou Mantouë. 4. Que ceux là seuls y auroient voix, qui avoient droit suiyant les canons, s. Que les Luthériens demanderoient le concile, & promettroient de se soumettre à ses décissons. L'empereur avoit répondu à ces cinq articles. 1. Qu'il étoit à propos pour contenter les Protestans, de convoquer le concile, sans y mettre aucune limitation, & qu'il dépendroit ensuite du pape d'y préscrire les matieres qu'on y devroit traiter. 2. Que si le concile étoit bien-tôt assemblé, il quitteroit toutes choses pour s'y rendre, & y demeureroit aussi long-tems qu'il y croiroit sa présence nécessaire. 3. Que toutes les villes nommées par sa sainteté pour assembler le concile lui étoient agréables, mais que Mantouë & Milan étoient celles qui seroient le plus du goût des Allemands, 4. Que l'on y observeroit la forme & l'usage gardés dans les conciles précédens. 5. Que l'on ne pouvoit pas esperer que les Protestans fissent ce que le pape demandoir,

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 313 mais que cela n'étoit pas nécessaire, puisque le concile feroit assemblé contr'eux.

Conferences à

Ce fut sur l'examen de ces raisons apportées de part & d'autre, que roulerent les conferences que Boulogne au sujet l'empereur eut avec Clement VII. à Boulogne au sujet du concile. de la convocation du concile; ces conferences furent plus solemnelles que celles où il ne s'étoit agi que d'af-concilie in lib. Arfaires civiles; le pape avoit avec lui les cardinaux Far- chiv. Vatic innese, Cosi, Campegge & l'archevêque Alexandre. concilium Trident, L'empereur qui y assista de même avec Gabriel Etienne Merino Espagnol, archevêque de Bari & patriarche des Indes, Granvelle grand chancelier de l'empire, & deux jurisconsultes. L'on y convint de deux choses; l'une, que sa sainteré envoyeroit un nonce aux princes d'Allemagne, & sa majesté impériale un ambassadeur, qui tous deux de concert disposeroient les esprits des princes, & prendroient avec eux les mesures nécessaires. L'autre, que sa sainteté écriroit à Ferdinand roi des Romains & aux princes de l'empire, que sur les pressantes sollicitations de l'empereur, elle avoit résolu de convoquer au plûtôt un concile général; mais que ne le pouvant faire que tous les princes Chrétiens n'y concourussent, il les sollicites roit d'y donner leur consentement. L'empereun & tous les autres, excepté l'archevêque de Bari, consentirent à ce projet, & l'on ne tarda pas à commencer à en executer une partie.

Quelque tems avant ces conferences tenuës à Bou- Entrevûë des rois logne, l'autre Boulogne sur mer avoit été aussi hou de France & d'Annorce de la présence du roi de France & de celui d'An : lais & Boulogne. gleterre, qui avoient eû une entrevûë que l'on avoit Mem. du Bella? tenuë assez secrette jusques vers le tems où elle se fit. suivi

Tome XXVII.

du 28. Octobre 1332.

François I. s'étoit rendu en cette ville vers le milieu AN. 1532. d'Octobre, & Henri le vingtième du même mois: Traisé de Calais l'entrevûë s'étoit faite avec de grands témoignages d'amitié; les deux princes logerent dans la maison abbatiale de cerre ville, qui n'étoit pas encore episcopale. Le roi de France donna le collier de l'ordre de Saint Michel aux ducs de Norfolk & Suffolk, & le roi d'Angleterre donna celui de la Jarretiere au maréchal de France Anne de Montmorency, grand-maîere, & à Philippe Chabot amital de France. Après quelque féjour à Boulogne, les deux rois s'étoient transportez à Calais, où ils avoient conclu un traité le vingt huitième d'Octobre, par lequel ils s'engageoient à mettre conjointement sur pied une armée de quarre-vingt mille hommes pour arrêter les progrez du Turc & allet au secours des Chrétiens en Allemagne, ou en Italie, selon qu'il seroit nécessaire. C'est ainsi que du Tiller en parle dans son inventaire des traitez entre la France & l'Angleterre; mais il n'est pas vraisemblable que ces deux monarques aient eu ce deffein.

Du Tillet recüeil des traitez des rois de France,

XLIV. Deffein de ces deux rois dans cette entrevûë.

Guicciard. lib. 10. liv. 4. Spond. hos ann.

: Un autre motif plus réel qui les animoit, étoit de tenir les Italiens & les Allemands dans l'attente d'une nouvelle guerre, de peur qu'ils ne se rendissent trop Mem. du Bellay faciles aux volontez de l'empereur; de penser au tétablissement de leurs assaires, pendant que Charles V. embarrassé dans une guerre qui l'exposeroit à sa rume par la moindre distraction, ne seroit nullement en état de les traverser dans aucune de leurs entreprises, ni les empêcher de se saissr des états qui seroient le plus à leur bienséance; en sorte qu'il y a lieu de croire que le dessein de François I. étoit de

Livre cent trente-quatrieme. 315 mparer du Milanez & de Naples. Et Henri VIII. n'avoit en vûë que de contraindre le pape à consentir AN. 1532. à son divorce, pour répudier Catherine d'Arragon, tante de l'empereur, & épouser Anne de Boulen.

Dans cette même entrevûë Henri se plaignit beaucoup du pape & de la cour de Rome. Il ne pouvoit supporter que la canse du divorce y eût été évoquée, qu'on voulût le contraindre de s'y rendre lui-même en personne, ou d'y envoyer quelqu'un avec sa procuration pour le soumettre à la décision de sa sainreté; il ajouroit que corre conduite étoit contre le droit commun & lans exemple; qu'au contraire toutes les fois que pareilles affaires étoient arrivées entre princes souverains, on leur envoyoir des juges fur les lieux. Il fe plaignoit encore des exactions & des annates de la cour de Rome sur les bénéfices d'Angleterre. Enfin il pressa François L. de se joindre à lui, pour envoyer ensemble un ambassadeur au pape, pour lui signifier leur appel au concile, afin qu'on y examinat les abus que les souverains pontifes faisoient de leur autorité, en opprimant les princes Chrétiens & leurs sujets, & qu'on y apportat le remede. Mais François I. tâcha de l'appaiser, en lui promettant de ménager ses intérêts auprès de Clement VII.

Henri laissa faire le roi de France, mais sans se Henri épouse Anmettre en peine quel succès auroient ses négociations, sander, de schisse. il voulut conclure lui-même toute cette affaire, en Angl. l. 1. p. 58. épousant Anne de Boulen; c'est ce qu'il sit à son re-reform. to. 1. liv. tour de Calais, mais secretement. On fit venir un Le Grand bif. de prêtre nommé Roland Lée, qui fut depuis évêque div. 10, 1. 7, 287, de Conventri & de Lichefiels, & comme il alsoit

A N., 1532.

Voyez l'extrait de l'histoire manuscrite du divorce représentée à Philip-M. le Grand to. 3. **5.** 110. Raynald, boc ann, B. 66.

commencer la messe, Henri lui dit, qu'il avoit en fin gagné son procès à Rome, & que le pape en déclarant son mariage nul avec Catherine, lui avoit permis d'épouser une autre femme telle qu'il vouprojente à Poutp- droit, pour vû que ce fût secrettement & sans témoins, de peur de scandale. Lée ne pouvant s'imaginer, qu'un roi voulût lui déguiser la verité dans une affaire de cette importance, crut bonnement ce que lui dit Henri, & se contenta de lui demander s'il n'étoit pas porteur de la sentence du pape. Le roi lui sit signe qu'il l'avoit, ensorte que Lée se disposa à commencer la messe; mais comme il hésitoit encore & craignoit de faire quelques fausses démarches : » Il " seroit à propos, Sire, lui dit-il, pour notre interêt, » & pour satisfaire aux sacrez canons, de lire publi-» quement la sentence du pape devant des témoins. Henri lui répondit que le bref du pape étoit enfermé dans une cassette, dont lui seul avoit la clef, & qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'au milieu de la nuit il l'allât chercher, mais qu'il pouvoit se sier à sa parole. Sur ces assurances Lée acheva la cérémonie, & maria le roi avec Anne de Boulen, qui peu de tems après parut enceinte. Mr. Burnet dit que le duc de Norfolk, le comte d'Ormond, & de Wiltkirc pere d'Anne de Boulen, la mere & le frere de cette fille, & le docteur Cranmer assisterent à la cérémonie, comme témoins. Depuis ce tems là Henri ne garda plus aucunes mesures avec le pape, qui de son côté continua les procédures contre ce prince.

Pendant ce tems-là François I. qui étoit de retour XLVI. Le clergé de France accorde des dés à Paris, sit assembler un grand nombre des prélats

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 317 de son royaume, ausquels il représenta les grandes affaires qu'il avoit eûës à soûtenir jusqu'à présent, AN. 1532. & celles qui le menaçoient, & ausquelles il ne cimes au roi Franpourroit fournir sans quelques secours de leur part; cois I. qu'il étoit persuadé qu'ils ne lui manqueroient pas 110.3.1.139. au besoin, & qu'il attendoit les effets de leur générosité & de leur zele pour la tranquillité de son royaume. Aussi-tôt le clergé lui accorda libéralement la levée des décimes, sans attendre le consentement du saint siège, comme c'étoit alors la coutume.

Henri VIII. toujours inquiet sur l'affaire de son divorce, fit encore assembler le parlement le quinziéme de Janvier, & comme le clergé de son royaume n'entroit pas dans ses vûës autant qu'il le souhaitoit, il ne songea qu'à l'humilier & à diminuer son crédit. Pour cet effet il sit engager secrettement la chambre des communes à dresser diverses plaintes contre la conduite du clergé; par exemple de ce que les cours ecclésiaftiques citoient des gens & leur proposoient des articles d'hérésie, sans qu'il y eût aucun accusateur; qu'ensuite elles obligeoient ces personnes à faire une abjuration solemnelle, sur peine d'être condamnées au feu; & tous cela sans se justifier, ce qui étoit, disoit-on, une tyrannie insupportable; mais le roi qui vouloit encore alors sauver au moins les apparences, arrêta le progrès de ces plaintes, & répondit qu'avant que de statuer là-dessus, il falloit entendre le clergé, afin de sçavoir ce qu'il avoit à dire pour sa défense, ainsi les choses n'allerent pas plus loin pour lors.

Quelque tems après, le roi voulut faire un réglement, pour empêcher que les particuliers ne le fru-

Rriji

- strassent lui , & les seigneurs des droits qui leur An. 1532. étoient dûs, lorsque quelqu'un disposoit de ses biens, par testament ou par contrat, que les enfans demeuroient mineurs, qu'ils se marioient, ou qu'ils entroient en majorité. Pour sauver ces droits, la chambre-haute sit un projet de réglement qu'on envoya ensuite aux communes, mais elles ne voulurent ni l'approuver ni apporter aucun remede aux abus dont on se plaignoit. Au mois d'Avril suivant, les deux chambres du Parlement se réunirent pour se déclarer contre la cour de Rome, en faisant de concert une loi pour ôter aux papes le droit des annates, pour les premiers fruits des bénéfices, les palliums & les bulles des évêchez.

XLVII. Statut du parlement qui abolit les annates. Le Grand bist du divorce, tom. I. p. 122.

Ce statut portoit que le royaume étoit tous les jours appauvri par les grandes sommes que l'on envoyoit à Rome, qui pour se faire payer, retenoit les expéditions des ecclésiastiques; que comme il arrivoit très-souvent à ceux qui entroient dans les dignitez de l'église, d'emprunter à leurs amis de quoi payer ce que la cour de Rome exigeoit, les sommes étoient très souvent perduës pour les créanciers, lorsque les prélats mouroien peu de tems après avoir été mis en possession. Que d'ailleurs le droit des annates n'étoit fondé sur aucunes loix. Qu'à la verité on avoit payé autrefois un semblable droit en considération de la guerre contre les infidéles: mais que depuis ce tems-là, les papes le demandoient comme un droit perpétuel; que depuis la seconde année du regne de Henri VII. Rome avoit tiré d'Angleterre plus de cent soixante mille livres sterling en annates seulement, sans compter toutes les autres exactions.

LIVRE CENT TRENTE QUATRIE'ME. 319 Que plusieurs évêques étant fort vieux, le roi devoit en conscience prendre des mesures pour empê. An. 1532. cher qu'on envoyât à Rome de nouvelles sommes d'argent & qu'on n'épuisat pas le royaume : qu'il étoit juste de donner quelque chose pour les bulles, mais que cinq pour cent du revenu annuel, après soutes les charges déduites, étoient suffisans. Que si à cause de cette modification le pape refusoit des bulles, le parlement ordonnoit qu'en ce cas-là les évêques seroient sacrez par quelque archevêque, & ceux-ci par deux évêques au choix du roi; & qu'une semblable consécration auroit tout autant de force que si le pape l'avoit ordonné. Néanmoins le parlement déclaroit qu'il seroit au pouvoir du roi d'annuller & de confirmer cet acte dans un certain tems. Il y avoit dans le même statut une clause qui annulloit toutes les censures & toutes les excommunications que la cour de Rome lanceroit contre le roi ou contre ses sujets, qui défendoit à tous les ecclésiastiques de les publier, & qui déclaroit que nonobstant tout interdit, les prêtres pourroient en sûreté de conscience célébrer le service divin comme auparavant, & continuer toutes leurs fonctions.

Quoique ce statut fût revêtu de l'autorité des deux chambres, il trouva cependant quelques opposans dans la chambre basse, où la reine avoit encore des partisans, qui ne purent consentir à rompre ainsi avec la cour de Rome. Un d'entr'eux, nommé Temse, proposa que la chambre en corps allat présenter une requête au roi pour le prier de reprendre Catherine son épouse, & lui remontrer qu'un divorce seroit suivi de plusieurs inconvéniens, par-

- ce que si le roi en épousoit une autre, les enfans An. 1532. des deux lits causeroient un jour une guerre ruineuse à l'Angleterre. Henri informé de cette proposition manda l'orateur de la chambre basse, & le chargea de déclarer aux communes qu'il étoit offense qu'on eût parlé d'une affaire qui ne les regardoit pas; que le soin de sa conscience étoit le seul motif qui le faisoit agir; qu'il souhaitoit que son mariage fût bon, mais que l'ayant fait examiner par les plus habiles & les plus sçavans canonistes & théologiens de l'Europe, qui tous l'avoient condamné, il ne pouvoit moins faire dans les scrupules qui le tourmentoient, que de se séparer de sa femme & de la renvoyer. Cependant ce prince craignant d'irriter trop les esprits, & sur tout la cour de Rome, ne voulut pas approuver pour sors le statut du parlement, ni permettre qu'on le publiât.

Le parlement tenmens des évéques au pape & d'en

Quelques jours après le parlement tenta d'abolir te d'abolir les ser- le serment que les evêques prêtoient au pape. L'orateur représenta au roi, que les prélats ne poursubstituer un autre roient être ses sujets qu'imparfaitement, parce qu'ils faisoient au pape un serment incompatible avec le serment de fidelité qu'ils faisoient à sa majesté; qu'ils le prioient donc d'en établir un autre plus ample, qu'on lui prêteroit, & dans lequel les évêques reconnoîtroient qu'ils tenoient leurs évêchez de lui seul. Les deux sermens furent lûs dans la chambre basse. Dans le premier dont on demandoit l'abolition, l'évêque juroit d'être fidéle à l'église Romaine, au pape & à ses successeurs, de ne reveler à personne les secrets qu'ils auroient communiquez, de soutenir la primauté du pape, de recevoir les légats du

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 321 du siège apostolique, & les traiter avec honneur, de défendre, conserver & augmenter les droits & An. 1532. privileges de l'église Romaine, de n'entrer dans aucun traité qui puisse lui être contraire, de résister à ceux qui seront rebelles au saint pere, de se rendre au concile quand ils y seront appellez; enfin de n'aliéner ni vendre leurs possessions que de l'aveu du pape. Le serment qui fut proposé pour être substitué à celui-ci, étoit conçu en ces termes : » Je N. Burnet hift. de la » évêque de \*\* renonce entiérement & clairement à ref. l. 2. p. 483. » toutes clauses, paroles, sentences & concessions que » j'ai ou aurai ci-après du pape, à cause de mon évê-» ché, lesquelles auroient été en quelque sorte, » ou pourroient être désormais préjudiciables & dé-" savantageuses à votre majesté, vos heritiers & suc-» cesseurs, votre dignité, vos droits & votre puissan-» ce royale; je jure encore que je serai fidele & obéis-» sant, garderai foi & loyauté à vous, monseigneur, \* & aux rois vos successeurs pour vie & pour mort; « que je vous honorerai conrinuellement plus que » le reste des créatures; que je tiendrai pour vous & » les vôtres à vie & à mort contre toutes sortes de » gens; que je vous assisterai de tout mon pouvoir » dans vos besoins & dans vos affaires, & que je tien-» drai vos desseins toujours secrets, reconnoissant » que c'est à vous seul que je dois mon évêché, vous priant de m'en faire restimer le temporel, prometis tant, comme ci-dessus, que je serai toute ma vie si-» dele & obéissant sujet de vous & vos successeurs, & » que je m'acquitterai fidelement des services & des » autres choses que je pourrai vous devoir en vûë » de cette restitution; ainsi m'aident Dieu & tous les Tome XXVII.

saints. Les communes ne purent déliberer sur cette AN. 1532. matiere, parce que la peste qui survint à Londres, obligea le parlement à se séparer; ainsi cette séance

finit le quatorze de Mai.

Thomas Morus

grand chancelier. Sander. de schismi. Angl. lib. 1 p 83. Burnet hist. de la reforme l.2.p 184. La Grand hift, du divorce to, 1. pag.

Deux jours après, Thomas Morus grand chanquitte la charge de celier & homme d'un rare mérite & d'un très, bon jugement, qui prévoyoit depuis quelque tems que les démarches du roi alloient produire infailliblement une entiere ropture avec la cour de Rome, se dé mit de son emploi, en rendant au roi le grand sceau, le 16. du mois de Mai. Quelques-uns ont cru qu'il en avoit reçu un ordre secret. D'autres disent qu'il avoit souvent demandé son congé, à cause de sa mauvaile santé, & qu'on le lui avoit refusé, parce qu'il étoit nécessaire; pour cette fois ci, craignant la trop grande probité, on avoit consenti à la demande. Ce qu'il y a de constant sest qu'il étoit fort hai du pere d'Anne de Boulen, lequel cherchoit dans sa conduite un prétexte pour le perdre, mais sa conduite fut toujours irreprochable. Henri voulant remplir la charge de Morus d'un homme qui lui fût entièrement dévoué, jetta les yeux sur Thomas Audley, peu accommodé des biens de la fortune, habile dans les loix, mais sans conscience; il n'eux d'abord que le cière de garde du grand fœau, jusqu'au vingtsix de Septembre suivant, qu'il suo révêru de la charge de grand chancelier; & dans le même mois de Septembre, Henri sit Anne de Boulen marquile de Pembrok, voulant ainfi par degrez la conduite au trône.

LII. Brefs du papeClcment VII. au roi d'Angleterre.

Le pape qui apprenoit avec beaucoup de douleur tout ce qui se passoit en Angleterre, avoit déja écrit

11.4.

Livre cert twends de atribéme. 3236 au roi des le vingt-cinquiente de Janvien, & dui marquoit qu'il voyoit avec beaucoup de douleur An. 1532. Catherine supplantée par Anne de Bonken; qu'une Le Grand bist du conduite si scandaleuse réposit su'autant plus à condivorcalparais les partitions de la partie de de la partie de la conduite se qu'élement avoir sait vente démarche hyune saqué 1558. que le procès flit fini, se contre les défonses expresses : 171 2 1 1000 ses du saint siege. Que néarmoins la sainceré ayant égard aux services de cesprinpe, & considérant qu'ili alloit ternir tout d'un roup la igloire de phissoire années, il l'exhortoit de rappeller Catherine, de chasp ser Anne, & de reparer le scandale qu'il venoit de causer à toute la chrétienté. On ne sçait pas quelle réponse Henri sit à cette lettre; mais on trouve en core un autre bref du même pape beaucoup plus fort que le premier, & datté du quingiéme de Noveml. bre 1532. dans lequel le souverain pontife, après avoir exposé au roi tout ce qu'il a fait pour le ramoner à son devoir, lui représente qu'il ne peut refuser d'en--tendre les justes plaintes de la reine, qui se voit chassée de la cour & supplantée par une certaine Anne, avec laquelle il habite& qu'il traite comme son épouse, au mépris des censures de l'église, & contre les -défenses expresses du faint liege. Il Bexharte donc d'éloigner cette femme & de reprendre la femme légitime, le sommant en cas de désobéissance, de comparoître à Rome avec Anne de Boulen, pour y répondre sur le scandale qu'ils causoient l'un & l'autre en vivant comme mari & femme. Le pape finit son bref en assurant le roi que c'est aves un vrai regret qu'il est obligé d'en venir à ces extrémitez; que s'il ne s'agissoit que de ses interêts particuliers, il les lui remettroit de bon cœur entre les mains; mais

que comme il y va de la gloire de Dieu, & de son 🖘 AN. 1532, lut éternel, il se voit malgré lui contraint d'employer ces sortes de remedes.

Le roi.d'Angleter

Le soi tépondit au pape qu'on voyoit dans ses brefs beaucoup d'erreurs tant contre le droit divin, que contre les loix humaines, qu'elles pouvoient être véritablement rejettées sur des conseillers ignorans ou étourdis, mais que sa sainteré étoit inexcusable de suivre de si dangereux conseils : il ajoûtoit qu'il avoit consulté les plus sçavans hommes de l'Europe, qui tous condamnoient son mariage comme défendu par les loix, dont personne sur la terre n'avoit le pouvoir de dispenser. Il disoit encore qu'on ne voyoit plus dans la chaire de saint Pierre, cette science & cette capacité qu'on devoit trouver dans ceux qui y étoient assis; que Clement lui-même avoit avoue son ignorance, & confesse qu'il ne parloit dans cette affaire que par la bouche des autres; au lieu que plusieurs universitez d'Angleterre, de France & d'Italie, avoient prononcé là - dessus avec connoissance de cause. Henri protestoit après cela qu'il n'avoit cedé à personne en vénération pour le saint siège, & qu'il eût de bon cœur gardé se silence en cette rencontre, si la verité ne l'avoit pas obligé de parler, & s'il ne craignoit pas en obéissant aux lettres du pape, de blesser sa conscience & scandalifer ceux qui condamnoient son mariage. Toutes ces considérations lui faisoient croire que le souverain pontife approuveroit la liberté, avec laquelle il·lui exposoit ses sentimens. Enfin il disoit à Clement VII. qu'ayant déja travaillé à remettre l'autorité des papes dans les justes bornes, il n'iroit pas plus ayant, à moins

Livre cent trente-quatrie'me. 325 qu'on ne l'y forçat; mais qu'aussi il l'exhortoit de seregler sur les sentimens d'un si grand nombre de sça-AN. 1532 vans, & de faire son devoir.

Quoique le pape s'apperçût assez qu'Henri VIII. étoit disposé à en venir aux dernieres extremitez, il ne voulut pas faire éclater son ressentiment; il se contenta de se plaindre aux ambassadeurs d'Angleterre. du mépris que leur maître faisoit de l'autorité du saint siège; il accorda même au roi la permission d'employer le revenu de quelques abbayes, pour fonder six évêchez, & pour lui donner des marques de sa bonne volonté, il voulut bien, malgré les oppositions des agens de l'empereur, faire examiner en plein confistoire, si l'on pouvoit recevoir Edouard Karnés envoyé à Karnés pour excusateur, qui n'avoit ni lettres de Rome par Henri créance, ni procuration du roi, & qui étoit revêtu d'excusateur. d'un caractere nouveau, dont on ne trouvoit aucun exemple dans la chancellerie. Ce Karnés étoit arrivé à Rome accompagné de Bonner docteur très-zelé pour le roi, parce qu'il aspiroit à des bénésices. Le . but de cette députation étoit de prier le pape, de ne point citer Henri à Rome, & de lui accorder des commissaires qui jugeassent son affaire dans son royaume. Mais les agens de l'empereur empêcherent l'effet de cette demande; ils pressoient même le pape de prononcer la sentence, & peut-être la chose auroitelle été exécutée, si quelques cardinaux les plus modérez ne fussent intervenus, pour engager sa sainteté à garder des mesures avec ce prince, sur tout ayant appris que les annates étoient supprimées en Angleterre, ce qui leur sit comprendre que le roi seroit secondé de tous ses sujets. Le pape en sit de grandes

HISTOIREECCLESIASTIQUE. plaintes, mais on lui dit que le roi en étoit encora A N. 1532. le maître, & qu'il ne feroit point exécuter le statut du parlement, si la cour de Rome lui avoit favora-

LV. Confistoire à Rome où i'on entend les avocats des parties. -

r.form. liv. 2. p. 179.

Les Angloisse plaignant de ne pouvoir trouver aucun avocat en Îtalie, le pape déclara que tous ceux qui voudroient parler en faveur de Henri, Burnet biff. de la pouvoient le faire sans crainte. On donna donc audience à Karnés & Bonner en particulier, après que le pape accompagné du cardinal de Monté, eut entendu les ambassadeurs de Charles V. qui prétendoient qu'on ne devoit écouter ni ambassadeur, ni excusateur de la part du roi d'Angleterre. Mais à peine furent-ils retirez que sainteté sit entrer l'évêque de Worcester, & Gregoire Casali ambassadeur d'Angleterre quoiqu'Italiens, & après avoir été affez long tems avec eux, elle entra dans le consistoire pour entendre les avocats des parties. Sigismond Dondolo qui parla le premier en faveur de Henri, remontra qu'il n'étoit point obligé de comparoître à Rome, & demanda qu'on reçût Karnés pour son excusateur. Don Pedre d'Arragon parla pour la reine Catherine, mais avec tant de calomnies & d'impostures contre les Anglois, qu'on en vint aux injures de part & d'autre, & que le pape en colere leur -commanda de sortir du consistoire, se retira lui-même avec les cardinaux, tous très-mécontens & scandalisez du peu de respect que l'on avoit eu pour sa ssainteté, & pour le sacré college. Dans un autre con--fistoire qu'on tint quelques jours après, Providelli un des plus fameux canonistes d'Italie, plaida pour le roi d'Angleterre; don Pedre d'Arragon lui re-

LIVRE CENT-TRENTE-QUATRIEME. 317 pliqua, & après beaucoup d'injures dites de part & d'autre, le pape & les cardinaux se retirerent aussi AN. 1532. mécontens que la premiere fois; en sorte que pendant cinq mois que cette affaire dura, le tout se termina à conclure qu'on prieroit le roi d'Angleterre d'envoyer une procuration à son excusateur, ce qu'il ne voulut pas accorder.

Cependant comme le tems qu'on lui avoit donné pour comparoître, ou pour énvoyer sa procu- sitions que le pape ration alloit expirer, le pape voulut bien encore faire fait au roi d'Angleterre. quelques tentatives, & pour cela adressa un bref au Burnet hist. de l'a roi, pour le requerir d'envoyer un procureur à Ro-reform. l. 2-p. 385. me, & en même tems il lui fit faire ces propositions. Premierement, que si la cour d'Angleterre vouloit nommer un lieu neutre, il promettoit d'y envoyer un légat & deux auditeurs de Rore, pour y instruire le procès, qu'ensuite le pape prononceroit la sentence. Deuxiémement, que si tous les princes Chrétiens signoient une trève de trois ou quatre ans, il convoqueroit un concile général avant qu'elle fût expirée. Le roi remercia le pape de ses offres, & lui envoya le chevalier Ellyot, pour lui dire qu'il ne pouvoit consenur à une trève, telle qu'il la proposoit, que de concert avec le roi de France. En second lieu, que la conjoncture n'étoir nullement propre pour assembler un concile, à cause des affaires que l'empereur avoit avec les princes Luthériens. Enfin, pour ce qui regardoit l'affaire du divorce, qu'étant roi d'Angleterre, il avoit les droits de sa couronne à conserver, & que les loix du royaume ne permettoient pas qu'aucun procès fût jugé dans une cour étrangere; que d'ailleurs les canons de l'église ori-

**du** pap**e.** 

donnoient expressément que les causes matrimonia? AN. 1532. les fussent décidées dans les pays où les parties résidoient. Il ajoûtoit à ces raisons une protestation en Le roi proteste forme, où il déclaroit qu'il n'étoit pas obligé de comparoître à Rome, ni en personne, ni par procureur, & joignit à cette protestation les décisions de quelques universitez, qu'il avoit consultées sur cette matiere.

LVIII. Propositions faites d'Angletetre & rejettées,

Burnet liv. 2. **p. 186. 👉** 187, divorce tom. 2. p.

Cependant il sit faire au pape par le docteur Beau pape par le roi net trois propositions, dont la premiere étoit, que comme l'affaire du divorce regardoit particulierement la succession à la couronne, elle ne pouvoit Le Grand biff. du selon les loix du royaume être jugée ailleurs qu'en Angleterre, qu'ainsi sa sainteté ne pouvoit mieux faire que de renvoyer la décision de ce grand procès à l'archevêque de Cantorbery. Or cet archevêché étoit vacant depuis le mois d'Août par la mort de Varham, & si le pape eût accepté cette proposition, le roi n'auroit pas manqué à remplir ce siège par un prélat qui lui auroit été dévoué. La seconde étoit, que l'affaire fût jugée par quatre arbitres, dont un seroit nommé par le roi, l'autre par la reine, le troisiéme par le roi de France, & que l'archevêque de Cantorbery seroit le quatriéme. En troisiéme lieu Henri demandoit que la cause étant jugée par l'archevêque ou par des arbitres, si la reine vouloit appeller de la sentence, l'appel fût porté devant trois juges, qui seroient nommez l'un par le pape, l'autre par François I. & le troisième par Henri, qui tous trois s'assembleroient dans un lieu neutre. Clement VII. répondit à ces propositions, qu'il voyoit bien que le roi ne vouloit rien perdre de ses droits prétendus,

LIVRE CENTTRENTE QUATRIEME. 329 & qu'on ne devoit pas trouver étrange qu'il voulût conserver les siens. Néanmoins sa sainteté se re- AN: 1532lâcha dans la suite, & promit d'envoyer des commis, saires à Cambray; mais Henri ne vouloir point d'accommodement, & tout accommodement d'ailleurs étoit inutile, puisqu'il avoit, consommé lui-mê- .... me l'affaire par son mariage avec Anne de Boulen.

L'église d'Angleterre venoit de perdre un de ses Lix.
plus illustres membres en la personne de Guillaume me Warham ar Warham archevêque de Cantorbery, & docteur en cheveque de Cantorbery. droit à Oxford, l'un des plus grands hommes que pirsans de illustr. ce royaume eût eus. Il mourut le vingt-troisiéme, Anglorum scriptod'Août de cette année âgé de quatre-vingt-trois ans,. Le Grand bist. du divorce to. 1. pag. de douleur de voir la religion Catholique prête à 142. 6 suiv. être entierement renversée dans sa patrie, après avoir soutenu sa dignité avec éclat pendant vingt-un ans. Il étoit ferme, éclairé, zelé pour la religion, & pour les interêts de l'état, & grand protecteur des gens de lettres. Tous les flateurs de la cour qui ne pensoient qu'à entretenir Henri dans ses pernicieux desseins, se réjouirent de la mort, d'un si saint prélat. Quelques-uns même avoient déja juré sa perte; & s'il eût encore vêcu deux ans, il auroit subi le sort de Fischer & de Morus. Cromwel le plus indigne de tous les hommes, disoit de Warham, que c'étoit un vieillard qui avoit mille fois merité la mort, & que si le roi vouloit l'en croire, il le feroit attacher en croix comme son Christ, en lui donnant une potence plus haute, parce qu'il étoit atchevêque: cette impieré est digne de ce scélérat.

Ce fut dans cette année que Clement VII, approu-Recollets de saint François approuva la congrégation de l'étroite observance des reli-vée par le pape. Tome XXVII.

Congrégation des

n. 37.

- gieux de saint François, qu'on a depuis nommé Re-A N. 1532. collets. On sçait qu'il y a eu dans cet ordre de frespond. hoe ann. quentes contestations entre les religieux, qui préten-Bullar. 10. I. Cle. doient observer la regle de leur saint fondateur dans ment. VII. confit. sa pareté & sa simplicité, & ceux qui vouloient Raynald. bee ann jourt des adoucissemens qu'ils assuroient leur avoir été accordez par les papes. Leon X. peur terminer ces contestations, réunit par une bulle de l'an 1517. toutes les réformes particulieres à celle de la reguliere observance; de sorte que selon cette bulle tout l'ordre devoit être partagé en observantins & en conventuels: mais cela n'empêcha pas que les couvents réformez ne continuassent dans leur réforme; ce qui eut lieu particulierement en Espagne & en Portugal. Deux religieux Espagnols; Estienne Molina, & Marrin de Gurzman, favorilez par le pere François des Anges leur compatriote, & alors général de l'ordre, introduisirent en 1525. leur réforme en Italie : où l'on appella les religieux qui la suivoient Gli reformati: ce fut cette réforme que Clement VII. approuva dans cette année par la constitution qu'il en sit à Rome dans le mois de Novembre, parce que, dit cette bulle, Leon X. ayant ordonné que tous ceux de l'obfervance, & généralement tous les Cordeliers fusfent appellés observantins, quelques-uns néanmoins veulent observer la regle selon sa pureté, conformément à la déclaration de Nicolas III. & de Clement V. sa sainteté leur accorde la même grace, & enjoint à leurs supérieurs, de leur donner des maisons commodes, en leur prescrivant certaines regles.

Rome perdit aussi trois cardinaux dans cette an-Mort du cardinal Pompée Colonne. née. Le premier fut Pompée Colonne, & neveu du

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIËME. 331 cardinal Jean & de Prosper grand capitaine: il étoit né le douzième de Mai 1479. Son pere Jerôme ayant AN. 1532. été assassiné dans une sédition, Prosper son oncle de ciacon. in visit venu son tuteur, le sit élever par des personnes qui pont. 1. 3. p. 354. lui inspirerent l'amour des belles lettres, ce qui ne cardinaux. l'empêcha pas toutefois de suivre le penchant qu'il avoit pour les armes. Il fit la guerre très-long-tems & ne s'engagea dans l'état ecclésiastique, que par un ordre exprès de son tuteur, qui voulut lui procurer une partie des bénéfices du cardinal Jean Colonne, son autre oncle, qui mourus à Rome le vingt-sixiéme de Septembre 1508. Pompée y consentit avec poine, & fut pourvû de l'évêché de Rieti, des abbayes de Sublac, de Grotta Ferrata, & de quelques prieurez. Le pape Jules II. étant très-malade, & ayant même passé pour most, Pompée se mit à la tête de quelques jeunes seigneurs Romains, & s'empara du capitole en 1512. ce qui irrita si fort ce pontife, revenu de sa maladie, qu'il le priva de ses bénéfices, & les donna à un de ses commes. Quelque tems après, Jules ne pouvant se refuser aux sollicitations des amis de Pompée, lui manda de le venir voir; mais parce que dans le bref qui contenoit cet ordre, on ne lui donnoit pas le titre d'évêque de Rieti, il s'emporta & ne le voulut point recevoir. Leon X. le fit cardinal le premier de Juillet 1917. il con-Sentit depuis à l'élection d'Adrien VI. pour faire de la peine à Jules de Medicis, qu'il n'aimoit point. Après la mort d'Adrien, les intrigues & la jalousie de ces cardinaux empêcherent plus de deux mois l'élection d'un pape; copendant ils s'accorderent. Cette reconciliation rendit la tranquillité à l'église par

- l'élection de Clement VII. Ce ne fut pas pour long-AN. 1532. tems, car l'ancienne querelle s'étant renouvellée, causa deux fois la prise de Rome, la premiere par Pompée lui-même avec Hugues de Moncade en 1/526. la seconde par le connétable de Bourbon en 1527. Clement VII. qui avoit privé le cardinal Colonne de sa dignité & de ses bénéfices, se voyant prisonnier dans le château Saint-Ange eur recours à lui, & Pompée ayant générquement travaillé pour la liberté du souverain pontife, fut rétabli, & eut la légation de la Marche d'Ancone, l'évêché d'Aversa & l'archevêché de Montreal; dans la suite il fut viceroi de Naples, où il finit ses jours: il aimoit fort les gens de lettres, & composa un poème de laudibus mulierum, en faveur de Vittoria Colonne marquise de Pescaire: il mourur le vingt-huitiéme de Juin 1532. dans sa cinquante-troisiéme année.

pont. t. 3. p. 395. Sadoles l. 33. ep.

Le second est Gilles de Viterbe général de l'ordre des religieux Augustins, qui préfera le nom de sa paciacon. in vit. prie à celui de ses parens, qui étoient d'une naissance obscure, & qui portoient le nom d'Antonin. Gilles cultiva son esprit avec soin dans l'ordre où il avoit fait profession, & devint un des plus habiles prédicateurs de son tems : il se distingua entre les religieux de son institut avec tant de succès, qu'ils l'éleverent au généralat dans un chapitre tenu à Naples en 1507. depuis il fut employé par le pape Jules II. en 1512. pour faire l'ouverture du concile assemblé dans l'églife de Latran, & s'acquitta de cet emploi d'une maniere qui lui fit beaucoup d'honneur. Leon X. l'envoya en Allemagne, & lui donna le chapeau de cardinal en 1517. dans le mois de Juin-

Livre cent trente-quatrieme. 333 Il alla aussi en Espagne en qualité de légat, & au retour de cette légation, il mourut d'un débordement AN. 1532. de pituite à Rome un mardi douziéme de Novembre. Il eut beaucoup de part à l'amitié des hommes de lettres de son tems; il sçavoit le latin, le grec, l'hebreu & le chaldéen, & fut souvent consulté sur les difficultez qu'on trouvoit dans ces langues : il composa aussi des vers latins qui sont estimez; on a de lui des remarques sur les trois premiers chapitres de la Genese, des commentaires sur quelques Pseaumes, des dialogues, des épîtres & des odes à la louange de Jovianus Pontanus.

Le troisséme est Pierre Accolti, Italien d'Arezzo, Mort du cardinal né le quinzième de Mars 1455. de Benoît noble ci-Pierre Accolti toyen de Florence, & de Laura Federica. Après s'être Ciacon, ut suprate. appliqué aux belles lettres dès sa jeunesse, il alla à Pise étudier le droit, & y fit de si grands progrès, qu'il le professa ensuite avec beaucoup d'applaudissement, & que la république de Florence le choisit pour être professeur public dans son université. Ensuite étant venu à Rome, il fut auditeur de Rote, sous Alexandre VI. & sous Jules II. Ce dernier lui donna l'évêché d'Ancone, puis le créa cardinal du titre de saint Eusebe dans le mois de Mars 1511. d'où il fut appellé cardinal d'Ancone. Il gouverna son évêché jusqu'en 1514. dont il se démit en faveur de François Accolti son neveu, avec l'agrément du souverain pontife. Quelque éloignement qu'il eût des dignitez eccléssastiques, il ne put se refuser aux instances des papes, qui l'obligerent de se soumettre. Jules II. le fit évêque de Cadix, Leon X. lui donna l'évêché de Mallezais, Adrien VI. ceux d'Ar-

ras & de Cremone successivement; enfin Clement An. 1532. VII. le fit archevêque de Ravenne, & comme cardinal il fut évêque d'Albano, de Preneste & de Sabine ; enfin légat de l'armée du pape contre les Francois. Il mourut à Rome le douzieme de Décembre 1532. âgé de septante-huit ans, & fut enterré dans l'église de sainte Marie del Popolo: on le fait auteur de quelques traitez historiques.

LXIV. Centure de la fade Paris contre Etienne le Court curé de Condé.

D'Argentré in collect. to. 2. p. 93. & ∫eq∙

Le premier jour de Février de cette même année Centure de la ra-culté de théologie 1532. la faculté de théologie de Paris, sur la requisition de l'archevêque de Rouen & de l'inquisteur de la foi, censura plusieurs propositions avancées par M. Etienne le Court curé de la paroisse de Condé, dans le diocese de Séez. Ce curé ayant été condamné comme hérétique par son évêque en avoir appellé à l'archevêque de Rouen, qui suivant l'usage de ce tems-là voulut avoir l'avis de la faculté de théologie de Paris, avant que de proceder contre l'accusé. Les docteurs s'assemblerent, & d'un consentement unanime censurerent d'abord vingt-neuf propositions contre les sacremens, les indulgences, l'autorité du pape, la présence réelle, le sacrifice de la messe, le culte des saints & des images, le purgatoire & d'autres; ensuite seize sur l'église, les actions qui précedent la justification, la grace, & plusieurs autres sur differens sujets. Toutes ces propositions furent censurées en particulier, mais il y en a plusieurs dont la censure demanderoit des éclaircissemens qui ne sont pas de notre sujet.

Anabaptiftes répandus dans les Pays-Bas.

Pendant que la faculté veilloit ainsi pour conserver le dépôt de la doctrine, les Anabapuittes chassez de la haute Allemagne, où ils s'éroient répan-

Livre cent trente quatrie'me. 335 dus, particulierement dans la Westphalie, se jetterent dans le Pays-Bas, & infecterent de leurs erreurs une AN. 1532. grande partie de ces provinces. Alors on n'y entendit à Amsterdamen parler que de visions & de revelations, chacun s'y 1700. érigeoit en prophéte, & débitoit ses rêveries au peu- Anabaptiff. L. 5. ple, comme les plus grandes véritez évangeliques; & ces peuples, qui à peine sçavoient lire, les croyoient comme des hommes envoyez de Dieu. Quand les Catholiques leur alleguoient les saintes écritures, pour les convaincre d'erreur, ils avoient recours à leurs rêveries, & assuroient que c'étoit l'esprit de Dieu, qui les leur enseignoit. Leur parti fortissé d'un grand nombre de personnes de toutes sortes d'états, ils publierent un livre intitulé, l'ouvrage du rétablissement, dans lequel ils établissoient qu'avant le jour du jugement, il y auroit un royaume temporel de Jesus-Christ sur la terre, où les saints c'est-àdire ceux de leur secte, regneroient après avoir exterminé les puissances & les impies; qu'ils avoient déja commencé ce royaume, & qu'il n'y avoit plus qu'à achever, qu'il ne se trouveroit aucun impie dans leur communion? que toutes choses devoient être communes; que selon la nature, à laquelle la loi de Dieu n'est point contraire, il étoit permis d'avoir plusieurs femmes. On voit encore plusieurs autres erreurs monstrueuses sur la Trinité & l'Incarnation,

Ces hérétiques avoient pour chefs Melchior Hofman, David George, Jean Matthieu, Jean Becold, Jean de Geelen, & Jacob de Campen. Le premier qui étoit de Suede faisoit le mêtier de Pelletier ou Megissier, & sur le premier qui dans la haute-Allemagne prêcha le royaume de Jesus-Christ sur la terre

ou l'erreur des Millenaires, & les dogmes pernicieux AN. 1532. des Anabaptistes au sujet de l'incarnation Il se sit des sectaires, qui firent beaucoup de bruit. Dans le cours de ses voyages il vint à Strasbourg, y prêcha la revolte, y fut arrêté & mis en prison, & n'en sortit qu'à la sollicitation de ses émissaires. De Strasbourg il se rendir à Embden où après avoir formé un parti considérable, il établit l'épiscopat, l'exerça à sa façon, & nomma pour son successeur Jean Tripmaker. Sa tête remplie de grands projets, qui tous tendoientà établir une moranchie universelle, il quitta Embden, & en commit le soin à Tripmaker, & à Jean Matthieu, & revint à Strasbourg en 1532. dans l'espérance de s'en rendre maître. A son arrivée il sit grand bruit contre les prédicateurs de la prétendue réforme, qu'il y trouva, & voulut leur prouver que Jesus-Christ n'avoir pas pris chair dans le sein de la Vierge Marie; mais que Dieu avoit été fait homme par lui-même, & indépendamment de cette Vierge. Que celui qui péchoit volontairement après avoir eû la grace, ne pouvoit plus être reçû en grace, & que le salut consistoit dans nos forces, & dépendoit uniquement de nous mêmes.

Erreurs de Mel-

Frederic Spanbeim de orig. & prog. Anabapt. Hortius bift.

Anabapt. Meshov. lib. 5. ann. n. 89. & 90.

Hoffman prétendoit aussi, que le jour du jugechior Hoffman, & ment arriveroit en 1543. Marchrad Freher, Schuldorpius, & quelques autres ministres Luthériens le refuterent, & il leur répondit avec aigreur. Ses disciples débiterent qu'il étoit le prophete Llie, qui deyoit paroître avant le jugement. L'un d'eux prédit Raynald ad hune qu'il seroit emprisonné à Strasbourg, mais qu'il seroit délivré de sa prison au bout de six mois. Mais

il ne dit vrai qu'en partie ; car Hoffman de retour à Strasbourg en 1532. y fut arrêté par le magistrat, & A N. 1532. mis en prison, où on l'enferma avec Polterman qui se disoit Enoch. Cette détention allarma les Anabaptistes. Quelques fanatiques, pour les rassurer,

coururent les rues de la ville, & par tout parloient d'Hoffman comme d'un grand prophéte que Dieu

LIVRE CENT TRENTEQUATRIEME. 337

retireroit bien-tôt de sa prison triomphant de ses ennemis, & le feroit accompagner de cent quarante-

quatre mille prophetes qui sont toujours avec l'Agneau, abusant ainsi du passage de l'Apocalypse. Ce

fut pendant qu'on répandoit ces bruits, que Hoffman mourut dans sa prison dévoré par le chagrin, &

abandonné de la plûpart de ceux sur qui il comptoit. Il laissa néanmoins un grand nombre de sectateurs, à

qui l'on donna le nom de Melchivistes. Après sa

mort Tripmaker entreprit de répandre l'Anabaptis-

me dans la Hollande, & il fut brûlé à la Haye.

Charles V. ayant dessein de quitter Boulogne où LXVII. il étoit toujours avec le pape, le fit enfin convenir d'en- feavoir si on en-voyer un nonce en Allemagne pour prendre des me- l'électeur de Saxe. sures sur la convocation du concile, & qu'il écriroit Raynald. ad bune en même tems aux princes d'Allemagne, pour leur apprendre ses résolutions. Charles offrit aussi d'envoyer un ambassadeur qui accompagneroit le nonce. Ce qui embarrassoit le pape, c'est qu'il ne croyoit pas convenable d'envoyer un nonce à Frederic nouvel électeur de Saxe, parce qu'il étoit constant que ce prince protegeoit ouvertement Luther & sa doctrine. Pour examiner quel parti il prendroit, il assembla son consistoire, & après une grande diversité de sentimens, on conclut que ce n'étoit plus le tems de

Tome XXVII.

s'arrêter à certaines formalitez dont le succès n'a que An. 1533. trop souvent été funeste; qu'en ne ménageant pas l'électeur, il pourroit porter les choses aux dernieres extrémitez; qu'il étoit bon de n'avoir aucun commerce avec les hérétiques, mais que puisqu'on ne pouvoit employer contre eux la force des armes sans le mettre en danger de perdre beaucoup & de tout risquer; ce seroit prudence, avant que d'en venir à cette extrémité, de tenter la douceur. Que le vicaire de Jesus-Christ doit avoir à cœur de suivre l'exemple du Sauveur qui ne fit pas difficulté de converser avec les pécheurs & les publicains pour les convertir, & que non-seulement il n'y avoit point de mal d'envoyer un nonce à cet électeur, mais que cela étoit d'une nécessité absolue.

> Quoique ce sentiment fût appuyé du plus grand nombre des cardinaux, le saint pere ne laissa pas de demeurer près d'une semaine dans l'irrésolution, ne sachant quel parti prendre, chagrin d'envoyer un nonce pour les affaires de l'église, à un électeur qui dès sa premiere jeunesse s'étoit déclaré un des plus zélez défenseurs d'un héréfiarque qui avoit troublé toute l'Allemagne; mais après y avoir refléchi mûrement, & considérant que l'empereur alloit abandonne l'Allemagne dans un tems où elle avoit le plus besoin de sa présence, pour faire un voyage en Espagne, il se crut obligé de tenter s'il ne pourroit pas apporter quelque remede au mal; & pour cela il convint avec sa majesté impériale des mesures qu'il falloit prendre pour convoquer au plûtôt un concile: & comme les Luthériens y devoient assister, & qu'il étoit bon de pressentir de bonne heure quelle étoit leur

LIVRE CENT TRENTE QUATRIE'ME. 339 pensée & la disposition de leur esprit sur ce sujet; il nomma dans cette vûë Hugues Rangony évêque de Reggio, pour aller vers les princes Protestans en qualité de nonce, & leur faire des propositions sur la convocation du concile.

Pendant ce tems là, les cantons Suisses Catholiques LXVIII. envoyerent leurs députez à Boulogne au nombre de tons Suisses Cadix-huit, & le pape & l'empereur les reçurent & tho iques à Bouleur donnerent audiance assis tous deux ensemble sur un même trône. Ces députez leur apprirent que ceux des cantons de Zurich & de Berne sollicitoient fort les Genevois à embrasser la nouvelle réforme & à suivre leur exemple; ce qui fit de la peine à Charles & à Clement, qui prirent sur le champ la résolution d'écrire conjointement une lettre en termes obligeans & pleins de modération au conseil de Geneve, pour l'exhorter à la constance, & à perseverer dans la religion Catholique. Ils écrivirent aussi en commun à chacun des cantons Catholiques, & renvoyerent les députez avec ces lettres & des préfens.

Le tems auquel l'empereur devoit partir de Bou- L'empereur part logne étant arrivé, il prit congé du pape au commen- de Boulogne & cement du mois de Mars & s'en alla à Modene, où il fut magnifiquement reçu par le duc; il passa ensuite à Plaisance, où le marquis du Guast qui commandoit l'armée du Milanez, vint le recevoir avec une grande suite d'officiers. Le duc François Sforce s'avança jusqu'à Lodi avec toute la noblesse du pays pour le recevoir, & l'ayant conduit à Milan, il lui sit une des plus superbes entrées, ayant fait sortir du château toute la garnison; sa majesté impériale y lo-

gea, & pendant huit jours elle fut traitée par le duc, qui An. 1533. la conduisit jusqu'à Pavie, accompagnée du marquis du Guast. De là l'empereur se rendit à Genes, & y séjourna huit jours, sans vouloir qu'on lui fît aucune entrée; il en partit s'étant embarqué sur la capicane de Doria, & prit la route de Barcelone; ce fut le 8. d'Avril, & quelque tems après il arriva à Madrit. Il parut que Charles V. n'avoit pas été toutà-fait content de l'entrevûë qu'il venoit d'avoit avec le pape, qui, à travers beaucoup de déguisemens, n'avoit pû s'empêcher de faire connoître qu'il commençoit à pencher du côté de la France; en effet il étoit déja convenu avec les cardinaux de Tournon & de Grammont d'une entrevûë dans quelque ville de • Provence avec François I. & du mariage de Catherine de Medicis avec le duc d'Orleans. Cependant sa

Trid. lib. 3.6. 12. sub finem.

Pallav. bist. conc. sainteté executa ce qu'elle avoit promis à lempereur au sujet de la convocation du concile, & dès le dixième de Janvier elle avoit écrit au roi Ferdinand & aux princes d'Allemagne pour en obtenir le consentement.

LXX. · Conditions du à l'électeur de Sa-Ex cod. Mss. apud

Pallav. l. 3. c. 12. **ф 13.** 

L'autre condition fut aussi sidelement remplie. Peu consile proposées de tems après le départ de l'empereur, le pape envoya Hugues Rangoni évêque de Reggio en Allemagne, & Ubaldin d'Ubaldino en France & en Angleterre, pour faire la proposition du concile. Le pape, qui jusqu'à présent n'en avoit point voulu, dans l'appréhension qu'on n'y portat quelque préjudice à son autorité & à les intérêts, y avoit enfin consenti, mais à condition qu'on le tiendroit dans quelque ville d'Italie, Boulogne, Plaisance ou Mantoue; que les princes y assisteroient en personnes, ou par leurs ambas-

LIVRE CENT TRÊNTE QUATRIE ME. 441 fadeurs; que s'ils y manquoient, on ne laisseroit pas de passer outre; qu'on seroit obligé de se soumettre AN. 1533. à toutes ses décisions, parce qu'autrement il seroit inutile de le convoquer; que si l'on refusoit d'y obéir, l'empereur & les autres princes seroient obligez de protéger & de défendre le pape & l'église, & que sa sainteté, six mois après avoir reçu une réponse favorable sur tous ces points, & concerté avec les rois & les autres souverains, convoqueroit le concile, qui seroit célebré un an après sa convocation. Suivant ces conditions, Rangoni se mit en chemin accompagné de Lambert Brieres président du conseil de Flandres pour l'empereur & son ambassadeur; & tous deux s'adresserent au nouvel électeur de Saxe, qu'ils regardoient comme chef des Protestans, & qui étoit alors à Weimar.

Ils lui représenterent les bonnes intentions du pape & de l'empereur, & le désir ardent qu'ils avoient de voir terminer les differends de religion en Allemagne, par des voies douces & pacifiques; qu'à cetesset ils y avoient envoyé plusieurs personnes d'une profonde érudition pour travailler à cet accord, sans y avoir pû réussir; en sorte que la seule ressource, de sa sainteté n'étoit plus que dans le retour de l'empereur d'Italie en Allemagne, esperant qu'après son couronnement il mettroit fin à toutes ces disputes par son crédit & son autorité; en effet, ajouterentils, il n'a rien oublié pour rétablir l'ancienne religion dans ses états; & tous ses soins ayant été inutiles, après plusieurs diétes tenuës à ce sujet, le parti qu'il crut devoir prendre fut de revenir en Italie, & de représenter au pape qu'il n'y avoit point de re-

Vu iii

mede plus propre & plus efficace pour en venir à une A N. 1533 parfaite union, qu'un concile général, que les princes d'Allemagne souhaitoient ardemment. » Sa sainteté, " dit Rangoni, a fort approuvé cette ouverture; n ainsi pour complaire à l'empereur & contribuer au » bien public, elle m'envoie en qualité de son nonce » auprès de vous, afin de vous assurer de ses dispo-" sitions, & convenir avec vous de la maniere, de " la forme, du tems & du lieu du concile, pour la » célébration duquel je suis chargé de vous proposer » les conditions suivantes.

Ce premier entretien avec l'électeur de Saxe dura près de trois heures, & comme le nonce, qui parla presque toujours seul, rapportoit tout au pape, comme si toute l'affaire n'eût dépendu que de son autorité & de son zéle, l'ambassadeur de sa majesté impériale lui dit : » Si votre seigneurie révérendissime » croit que sa sainteté peut tout faire, ma personne » ne sert de rien ici; à quoi l'électeur répondit, el-» le y sert assurément beaucoup, car nous ne pré-» tendons avoir affaire qu'avec l'empereur. » Cette réponse déconcerta un peu le nonce, qui convint LXXI.
Conditions auf- cependant de ne parler qu'au nom du pape & de l'empereur, & proposa ensuite les conditions qui étoient, que le concile fût libre & général, semblable aux anciens, qui indubitablement étoient conduits par le Saint-Esprit; que ceux qui y assisteroient promissent & jurassent d'en recevoir tous les décrets, sans quoi il seroit inutile de le tenir, parce qu'il ne sert de rien d'établir des loix qu'on n'observera point, & qu'on. peut violer sans crainte d'être repris; que ceux qui ne pourront s'y trouver y envoieront leurs ambassa-

quelles le pape consent d'assembler un concile. Sleid. lib. 8. pag. 163.

Livre cent trente-quatrieme 343 deurs pour prêter ce serment, & en donner caution; que cependant les choses demeureroient dans le même An. 1533. état où elles sont, sans rien innover avant le concile. Le nonce ajouta, que le pape avoit très-long-tems pensé au lieu, & qu'il n'en avoit point trouvé de plus commode pour les vivres, & d'un air plus sain, que Plaisance ou Boulogne, ou enfin Mantoüe qui est ville impériale, voisine de l'Allemagne, bien située, & fournie abondamment de toutes les choses nécessaires; qu'on laissoit le choix de l'une des trois aux Allemands; que si après cela quelques princes refusoieng de venir à ce concile ou d'y envoyer leurs ambassadeurs, le pape ne laissera pas de passer outre; que si dans la suite quelques-uns ne veulent pas obéir aux décrets du concile, il seroit juste que tous les autres princes défendissent la cause de l'église & l'autorité du saint siège. La cause, ajouta-t'il, pour laquelle le concile ne se publie pas à présent, est qu'il a fallu auparavant en péser toutes les circonstances, & que l'empereur, après l'avoir si long-tems fait esperer, a été d'avis qu'on informat les princes des volontez du pape; enfin il conclut que si le roi des Romains & les autres princes Allemands donnent une réponse favorable, sa saintété après avoir communiqué l'affaire aux autres rois, publiera le concile dans six mois, & qu'on en fera l'ouverture un an après, afin que ceux qui sont éloignez puissent avoir le tems de se préparer au voyage & le faire commodément.

Le nonce après avoir poursuivi son discours, donna LXXII. ses propositions par écrit, & l'ambassadeur de Char-Charles V. confirme le discours les V. confirmace que Rangoni venoit de dire, qu'aïant du nonce. essayé en vain d'accorder les princes dans toutes les p. 264.

diétes qu'on avoit tenues, l'avis de sa majesté impé-An. 1533 riale avoit été qu'on ne pouvoit terminer les différends que par un concile; qu'elle l'a récemment obtenu du pape, pour le célébrer en la forme & maniere que son nonce vient d'exposer, & à quoi il n'a rien à ajouter. En effet l'empereur qui n'avoit pas d'autre interêt dans cette affaire que celui de son autorité qu'il vouloit affermir, en obligeant les Allemans à vivre sous les même loix, ne se mettoit pas extrêmement en peine sous quelles conditions on tînt un concile, pourvû que les Luthériens acceptalsent ces conditions, ou qu'il eût un prétexte pour les forcer de s'y soumettre en cas de refus; mais les princes Protestans ne pensoient pas de même. L'électeur de Saxe répondit que l'affaire étant d'une trèsgrande importance, il demandoit quelque tems pour donner sa réponse. Ce qui réjouit extrémement Rangoni qui ne désiroit que de voir tirer les choses en longueur; il loua même ce prince de ce qu'il vouloit délibérer à loisir sur une affaire qui méritoit de sérieuses réflexions.

LXXIII. Réponse de l'électeur de Saxe à la proposition du concile.

Cochl. in Act. ferips. Lusb. boc ann. p. 256.

Quelques jours après l'électeur donnant une réponse plus ample, dit aux deux envoyez, qu'il ressentoir un extrême plaisir de ce que le pape & l'empesleiden. se suprà reur avoient arrêté d'assembler un concile, que les besoins de l'état rendoient absolument nécessaire, pourvû qu'il fût tel que l'empereur l'avoit si souvent promis, & que les questions y fussent décidées & traitées légitimement selon la regle de la parole de Dieu; que si la chose se passe ainsi, dit-il, je ne doute pas d'un heureux succès, & je prie Dieu de conduire l'affaire à une bonne sin. Il ajouta qu'il répondroit trèsvolontiers

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 347 volontiers aux propositions du pape; mais qu'y ayant plusieurs princes & villes qui dans la diéte d'Aus-An. 1533. bourg avoient embrassé la doctrine contenue dans la confession de foi qu'ils présenterent à l'empereur, il ne pouvoit rien déterminer sans en avoir auparavant conferé avec eux tous, étant plus avantageux que sa réponse fût donnée au nom de tous en général. Que comme on avoit indiqué une assemblée à Smalkalde pour le vingt-quatrième de Juin, pour répondre aux lettres que le pape & l'empereur avoient écrites de Boulogne aux états de l'empire, l'hiver dernier; il prioit le nonce & l'ambassadeur de vouloir bien attendre jusqu'à ce tems-là, pour avoir une réponse plus positive de tous les princes & villes de son parti; qu'à son égard il se conduira de telle maniere avec le secours de Dieu, que tout le monde lui fera la justice d'avoüer que son but & son dessein principal a toujours été de maintenir la pure doctrine, la religion, la paix & la tranquillité, non seulement en Allemagne, mais encore dans toute la chrétienté, & de faire ensorte que l'empereur & les souverains magistrats jouissent de leurs honneurs & dignitez.

Les princes & députez des villes Protestantes, s'étant rendus à Smalkalde au jour marqué, la chose Protestans à Smalkalde au jour marqué protestans à sant à la chose protestant à la chose protest fut mise en délibération, & après trois séances il propositions du donnerent par écrit la réponse suivante au nom sleidan. in comm, de tous, le trentième de Juin, Qu'ils remercioient 116. 8, ?. 265. 6 très-humblement sa majesté impériale de soin qu'elle vouloit bien prendre de la religion & de la tranquillité publique, en travaillant pour la convocation du concile, qu'ils prioient Dieu de tout leur

Pallav. ut suprà.

Tome XXVII.

cœur de vouloir conduire à une heureuse sin un An. 1533. désir & un dessein si juste & si pieux, afin de maintenir la verité, d'abolir la fausse doctrine, les abus & les cérémonies superstitueuses, & d'établir le culte divin & la pratique des vertus chrétiennes pour le bien de l'église & l'édification des vrais fidéles; mais que toutes ses peines deviendroient inutiles si cette assemblée ne se tenoit en Allemagne, comme l'empereur leur avoit promis dans plusieurs diétes, vû que la dispute est née dans le pays, à l'occasion des indulgences qu'on y avoit prêchées sans honte, & dont on avoit découvert les erreurs & les abus. Et quoique le pape Leon X. ait condamné la doctrine qui combattoit ces erreurs, cette condamnation ayant été refutée par le témoignage des prophétes & des apôtres, le concile a paru très-nécessaire pour examiner la cause & distinguer ce qui est vrai d'avec ce qui est faux; mais qu'il falloit que le concile fût de toute la chrétienté, ou de l'Allemagne; que les loix des papes ni la puissance d'aucun prince ne pûssent porter préjudice au mérite de la cause; que l'autorité du souverain pontife n'y prévalût pas sur celle de l'empereur; que l'on y discernat la verité d'avec le mensonge selon la sainte écriture & non pas selon les décrets des papes, ni selon la doctrine des scholastiques; qu'autrement on travailleroit en vain, comme il est aisé de voir par l'exemple de quelques conciles précédens, bien differents de ceux de la primitive église, parce qu'on y a trop déseré aux traditions humaines & aux ordonnances du siège de Rome qu'ils avoient droit de recufer\_

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 349 Quant aux propositions du pape Clement, ils disoient qu'elles étoient contraires à ces fins, aux AN. 1533. demandes des diétes, & aux promesses de l'empereur : que sa sainteté proposoit un concile libre; mais qu'il paroissoit qu'elle y vouloit dominer, de sorte qu'il ne seroit libre que de nom, qu'on n'y corrigeroit point ni les vices, ni les abus des ecclésiastiques, & qu'on n'y modereroit pas la puissance excessive du pape. Que ce n'étoit pas une demande raisonnable d'exiger d'eux l'observation des décrets du concile, avant que de sçavoir quel ordre & quelle forme on garderoit en les faisant; si le pape & les siens voudroient être les seuls juges, ce qui n'étoit pas supportable, étant inoüi que celui qui est accusateur & accusé veüille être juge : que tous les peuples étoient dans l'attente du concile, & le demandoient avec des instances extraordinaires pour être délivrez de leurs peines, & connoître la voie du salut; que s'ils étoient trompez dans leur attente, il étoit aisé de concevoir quelle seroit leur affliction; qu'il étoit à craindre que l'église & l'état ne fussent agitez de plus grands troubles. Qu'enfin si l'on abandonnoit toute l'autorité du concile au pape, & qu'il en voulût être le maître, les princes remettroient leurs interêts entre les mains de Dieu, & verroient ensuite ce qu'ils auroient à faire. Que si néanmoins on les invitoit pallav. 1. 3. c. 134 à ce concile sous de bonnes assurances, & qu'ils in fine. vissent que leur présence y pût être utile, ils ne laisseroient pas d'y assister; mais à la charge de ne point consentir aux demandes du pape, ni aux decrets qui ne seroient pas conformes à ceux des

Histoire Ecclesiastique. 350

diétes impériales. En un mot, ils prioient l'empe-An. 1533 reur de ne point prendre leur résolution en mauvaise part, mais d'empêcher que la puissance de ceux qui opprimoient les innocens depuis tant d'années allat plus avant, & qu'il lui donnat des bornes.

LXXV. en sa place.

lib. 8. pag. 268. fub finem. p. 199,

Les princes Protestans ne se contenterent pas Rarg ni, & nom d'envoyer cette réponse au pape & à l'empereur, mc Paul Verger ils la rendirent publique, en la faisant imprimer, Sleidan in comm avec la proposition du nonce Rangoni, qui n'eut pas l'approbation du pape; aussi ne le laissa-t'il Pull VV. hist. con. pas long-tems, & le rappella-t'il sous prétexte de décharger sa vieillesse d'un emploi trop pénible pour un homme âgé & infirme. Il lui donna pour successeur Pierre-Paul Verger ou Vergerio son nonce auprès du roi Ferdinand, avec ordre de suivre ponctuellement les mêmes instructions, sans écouter aucun tempérament, quand même il en seroit prié par ce prince; de ne point oublier ce que sa sainteté pensoit sur le concile, & quelles étoient ses vûës; de ne la point mettre enfin dans la nécessité de l'assembler, parce qu'elle ne le jugeoit utile, ni pour l'église, ni pour le siège apostolique. Ce Verger avoit exercé autrefois la profession d'Avocat, dans les fonctions de laquelle Jean de la Casa l'accuse de beaucoup de faussetz, de médisances & de prévarications. Étant devenu veuf, par le poison que l'on prétend qu'il donna à sa femme, il vint à Rome, où il avoit un frere Antoine Verger, qui le recommanda à Clement VII. ce qui lui procura la nonciature d'Allemagne auprès du roi Ferdinand en 1530.

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. 351 Pendant que ces choses se passoient à Smalkalde, George de Saxe, cousin de l'électeur Frederic, An. 1533. eut un démêlé assez considérable avec Luther; ce prince étoit Catholique & ennemi mortel de la George duc de Saxe & Luther. nouvelle doctrine de cet hérésiarque, contre la-sleidan in comme quelle il déclamoit en public & en particulier. In- lib. 9. p. 269. formé que plusieurs de ses sujets publicient qu'on devoit faire la céne, selon le précepte de Jesus-Christ, c'est-à-dire communier sous les deux especes, & qu'ils alloient tous les jours de dimanche en un village proche de Leipsik, nommé Holtzhausen, qui étoit des états de l'électeur de Saxe, pour y faire la céne à la Luthérienne, le duc sit défense d'y aller; & pour mieux connoître ceux qui étoient Luthériens en secret, il ordonna aux prêtres de sa ville de donner à tous ceux qu'ils confesseroient & communieroient au tems de Pâques un jetton, qu'on iroit porter au sénat en donnant son nom. Quand on en fit le dénombrement, on trouva qu'il y avoit soixante & dix habitans de Leipsik qui n'avoient point porté de jetton. Ceux-ci avoient auparavant consulté Luther sur la conduite qu'ils devoient garder en cette occasion; & Luther leur ré- LXXVII. pondit en Allemand, que ceux qui croyoient cer- ceux de Leipsik. tainement qu'il falloit recevoir la Céne entiere, ne Cochlaus lors sur devoient rien faire contre leur conscience, quand il practiato p. 2442 s'agiroit même de perdre la vie. Sa lettre, qui se trouve dans Cochlée, est dattée de Wittemberg le jour du Vendredy saint 1533. & Luther y maltraite fort le duc de Saxe, qu'il appelle un apôtre de satan.

Cette lettre étant arrivée à Leipsik, y causa X x iii

Histoire Ecclesiastique.

beaucoup de désordre, le sénat en donna avis au An. 1533. prince, qui étoit à Dresde, à treize milles de Leipfik, & qui ajourna les rebelles à comparoître de-

Le duc G. orge & se plaint de Lu-

Cochlans P. 245.

vant lui, pour rendre raison de leur conduite, & se voir obligez de suivre l'usage de l'église catholique; mais les opiniâtres persistant dans leurs erreurs furent chassez de la ville & bannis. Luther Le duc G. orge ecrit à l'électeur, prit leur défense, & le duc George s'en plaignit vivement à l'électeur son parent, lui représenta les sleid. 1. 9. p. 270. termes injurieux dont ce chef de parti s'étoit servi en écrivant à ses disciples de Leipsik; qu'il ne se contentoit pas de le charger d'injures & d'outrages, qu'il portoit ençore ses sujets à la révolte. L'électeur ne manqua pas d'écrire à Luther qu'il étoit fort surpris d'apprendre qu'il excitat des séditions dans les états de son parent, qu'il ne le souffriroit en aucune maniere, qu'il l'exhorte à se justifier d'une pareille accusation, & d'un crime qu'il ne pourra se dispenser de punir s'il est averé. Luther, qui étoit fort aimé de l'électeur, se servit de cette occasion pour composer un ouvrage, dans lequel il prétend prouver qu'on l'accuse faussement; qu'il n'a point conseillé de résister au prince, qu'il a seulement écrit à quelques - uns qu'ils souffrissent le bannissement, ce qui ne tend point à la rebellion: il ajoute qu'en ce que le duc George oblige par serment ses sujets à persécuter les Protestans & leur doctrine, il laisse à penser quel jugement les gens d'esprit doivent porter d'une pareille conduite, & ce que penseroit ce prince, si l'électeur son parent se conduisoit de même envers les siens. Il ajoute qu'il s'est si solidement expliqué dans ses écrits, sur

Livre cent trente-quatrieme. 353 ce qu'on doit aux magistrats, que cette doctrine auparavant obscure & ensevelie dans les ténebres de AN. 1533. la cour de Rome, se trouve aujourd'hui entierement developpée, & hors d'atteinte de soupçon de révol-

Cochlée ayant vû ce livre de Luther, y fit une LXXIX. réponse qui servit d'apologie au duc George, qu'il défense du prince appelle son patron & son protecteur très-pieux. à Luther. Il y fait voir que la lettre de Luther à ceux de Cochlæns in act. & Leipsik est contraire aux anciens traitez & tout- ann. p. 147. 6 à-fait léditieule. Il y produit le témoignage du le- 148. nat de Leipsik, à l'occasion de ce que Luther avoit dit du serment, & pousse vivement l'orgueil de son adversaire, qui n'est fondé, dit-il, que sur des mensonges & des calomnies. Cochlée rapporte aussi l'accord fait entre l'électeur de Saxe & le duc George, qui avoient été divisés non seulement à cause de la religion, mais à l'occasion de quelques interêts temporels. Cette division ayant été terminée à la satisfaction de l'un & de l'autre l'on défendit à Cochlée aussi bien bien qu'à Luther, d'employer les noms des princes dans leurs querelles.

Pendant que l'empereur étoit en Espagne, Clement VII. oubliant une partie de ce qu'il avoit promis à ce prince, convint avec François I. roi de France, que le duc d'Orleans épouseroit Catherine de Medicis petite niéce de sa sainteté, & fille de Laurens.

Ce mariage avoir si peu de vraisemblance, que le Projet fait à Boutpape, qui ne pouvoit sa flatter que la chose pût de Catherine de réuffir, avoir consulté là dessus l'empereur, pen- Medicis avec le duc d'Orleans.

liv. 4. p. 141, 🕉

dant qu'il étoit à Boulogne, & Charles l'avoit fort An. 1533 exhorté à accepter l'offre, dans la persuasion, que Mem du Bellay le roi manquant à sa parole, se brouilleroit avec Clement. Mais l'empereur fut très-étonné, quand les cardinaux de Tournon & de Grammont, qui étoient à Boulogne pour négocier cette alliance, en eurent reçu les pouvoirs de la cour de France, bien signez & scellez. Tout ce qu'il put faire dans une conjoncture si fâcheuse pour lui, fut de prier le pape de ne point conclure ce mariage qu'il n'eût auparavant obligé François I. à ne rien innover en Italie, à confirmer les traitez de Madrid & de Cambray, à consentir à la convocation d'un concile, à ne se point mêler de l'affaire de Henri VIII. par rapport à son divorce : mais Clement lui répondit, qu'après l'honneur que le roi de France vouloit bien faire à sa famille, en s'alliant avec elle, ce n'étoit pas à lui à imposer des conditions à sa majesté; qu'il auroit toutefois soin d'engager ce prince à ne rien faire qui pût troubler le repos de l'Italie. Il y a apparence qu'il parloit ainsi pour se défaire des sollicitations de Charles, puisque son dessein étoit de dotter sa niéce de Reggio, Modene, Rubiera, Pise, Livourne, Parme & Plaisance, d'unir son armée à celle des François pour reprendre le duché d'Urbin, enlevé à la maison de Médicis après la mort de Leon X. & d'aider le roi de France dans la conquête du duché de Milan; ce qui ne pouvoit s'exécuter sans troubler toute l'Italie.

Les cardinaux François ayant ainsi conduit toute

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 355 cette affaire, prierent sa sainteté de tenir sa parole au roi sur l'entrevûe qu'elle lui avoit promise. Le AN. 1533. pape qui doutoit du succès du mariage de sa nié- de France conce, s'il n'y consentoit pas, confirma sa promesse, entrevae à Mar-& l'on convint de part & d'autre de la ville de Men, du Bellay L Nice pour cette entrevûë, avec l'agrément du duc 4:2. 150. 153. 6 de Savoye dans les états duquel cette ville étoit : Pallav. bif. conc. mais ce duc à la sollicitation des agens de l'empe-Tridele 50-c. 140 reur révoqua sa parole, ensorte qu'il fallut choisir Marseille, à quoi le pape consentit : mais avant son départ, il assembla son consistoire, auquel il proposa le dessein d'une entrevûë avec le roi de France, hors d'Italie, & donna ordre aux cardinaux qui devoient l'accompagner de se tenir prêts pour le voyage. Les agens de l'empereur employerent toute sorte de moyens pour empecher ce départ, ou du moins pour le retarder jusqu'à la saison, où la tempêre rend la navigation dangereuse sur la méditerranée, ayant appris que sa sainteté devoit s'embarquer sur les galeres des chevaliers de Malthe, ils allerent lui demander ces galeres pour aller secourir Coron, ville de la Morée que les Turcs assiegeoient, espérant par ce moyen, ou de détourner cette entrevûë, ou d'avoir occasion de dire en cas de refus, que Coron , place si nécessaire à la Chrétienté , avoit été perduë par la faute du pape : mais ils furent trompez, non-seulement sa sainteté accorda les galeres des chevaliers pour aller secourir Coron, elle y joignit aussi les siennes, & prit dès lors la résolution de s'embarquer sur celles de Fran-ÇC.

François I. avoir pris les devants, étant allé visit. Le duc d'Albanie Tome XXVII.

pe sur les galeres de France.

liv. 4. p. 156.

ter le Landgrave en attendant l'arrivée du saint pere, que le duc d'Albanie alla chercher avec les va chercher le pa galeres de France, ausquelles on avoit ajouté beaucoup d'autres vaisseaux destinez à porter le ba-Mom. du Bellay gage des cardinaux & des officiers de sa sainteté. Le seigneur' Laurent Cibo, & le comte de Manci, vinrent de la part du souverain pontife visiter le duc d'Orleans, & lui offrirent des présens. Le comte de Tonnere sur pareillement envoyé par sa ma-Jesté très-chrétienne, qui le sit partir de Carcassonne pour aller rendre visire à la future épouse, à qui il offrit de même les présens. Cette princesse n'étoit agée que de treize ans, & le duc d'Orleans n'en avoit que quinze. Le roi accompagné de toute sa cour, de la teine Eleonore son épouse, & de ses trois fils, François, Henri, & Charles, attendoient le pape à Marseille. Sa sainteté s'étoit embarquée à Genes sur la fin de Septembre, & dès que la flote eût été découverte du château d'If, & de Notre-Dame de la Garde, la noblesse Françoise se mit aussi-tôt dans des Fregates & des Brigantins, & alla au-devant avec trompettes & hautbois. Le pape fut salué de trois cens piéces de canon, auxquels répondirent ceux des galeres, & alla débarquer dans l'abbaye saint Victor, où il demeura deux jours dans le palais qu'Anne de Montmorency maréchal & grand-maître de Franœ lui avoit fait préparer. Ce fut le quatriéme Entrée du pape à d'Octobre, & le sixième du même mois sa sainteté sir son entrée solemnelle à cheval, la mître en tête avec ses habits pontificaux; sa tiare poséo fur un siège étoit portée par deux hommes: devant

LXXXIII. Marseille.

Paul Fove l. 34 Belcar. in comm. rer. Gall. lib. 20. # 640. - · ·

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. 357 le pape marchoit un maître des cérémonies, monté sur une haquenée blanche, que deux hommes vêtus superbement tenoient par la bride; derrière suivoient douze cardinaux sur des mulets, & à quelque distance d'eux venoit Catherine de Medicis, la nouvelle épouse, richement vêtue, suivie de ses dames & de quantité de noblesse Françoise & Italienne.

Dans le même tems que le pape faisoit son entrée dans Marseille, le roi de France en sortoit par une autre porte, comme s'il eût voulu laisser le fouverain pontife maître de la ville, & alla loger au palais même, que sa sainteté venoit de quitter. On avoit préparé dans Marseille deux superbes logemens, l'un pour le pape & l'autre pour le roi. Le lendemain François I. fit son entrée accompagné de toute sa cour, & alla trouver le pape, qui l'attendoit assis sur un trône placé sous un dais, duquel sa majesté s'étant approchée, se baissa pour lui bailer les pieds; mais Clement s'étant levé, l'embrassa. Guillaume Poyer, président du parlement Mem. du Bellas de Paris, & depuis chancelier de France, s'étoit chargé de haranguer le pape dans cette entrevûë, & avoir pour cela préparé lune harangue latine très éloquente, à laquelle beaucoup de sçavans avoient travaillé. Mais le pape ayant ordonné qu'on le haranguât sur un certain sujet, sur lequel Poyet n'étoit pas prêt, Jean du Bellay évêque de Paris en fut chargé, ce qui sit beaucoup de peine au président.

Comme le principal motif de la venuë du pape LXXXIV. étoit le mariage qui avoit été proposé entre Ca-tine de Medicis

Yyij

-358 Histoire Ecclesiastique.

avec le duc d'Orleans fait à Marfeille.

Sleïd. l. 9. p. 270. Liv.4.

therine de Medicis & le duc d'Orleans, on commença par cette affaire, qui ne tarda pas à être concluë. Le pape sit lui-même la cérémonie du mariage, après quoi en entra en conference sur les maeid. l. 9. p. 270.
Mem. du Bellaye tieres qui concernoient la religion, & l'on prit quelques mesures pour empêcher que la France ne fût infectée des erreurs de Luther, qui commençoient déja à y faire du progrès. Le pape donna une bulle en particulier contre ceux qui semoient les nouvelles hérélies, ou qui les fomentoient, & menaça des foudres de l'église tous ceux qui contribueroient de quelque maniere que ce soit à les répandre, mais le remede étoit trop foible pour la grandeur & le progrès du mal, auquel il n'y avoit qu'un concile qui pût apporter du soulagement; & le pape n'avoit pas beaucoup d'inclination pour cette voie; il craignoit qu'en y entrant, on n'allat trop loin sur ce qui le regardoit lui-même, & qu'on n'attaquât ses excessives prétentions.

LXXXV. Promotion de François faite par le pape à Mar-scille.

Guicciardin. l. 6. Ver∫us finem. Ciacon, in vitis pont. t. 3. p. 525. & seq.

Avant que de quitter Marseille, le pape vivequatre cardinaux ment pressé par François I. nomma quatre cardinaux François. Cette promotion se fit le septiéme de Novembre. Le premier cardinal fut Jean le Veneur, grand aumônier de France, évêque de Lizieux, abbé du Bec, & du mont saint Michel, prêtre cardinal du titre de saint Barthelemy en l'isle. Le second, Claude de Longuy de Givry, évêque de Mâcon, ensuite de Langres, puis d'Amiens & de Poitiers, & abbé de saint Benigne de Dijon, cardinal prêtre du titre de sainte Agnés in agone. Le troisième, Odet de Coligny de Châtillon archevêque de Toulouse, évêque & comre de Beauvais,

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 369 - diacre cardinal du titre de saint Serge & de saint Bac-- che. Le quatriéme, Philippe de la Chambre, Savoyard, An. 1533. religieux de l'ordre de saint Benoît, abbé de saint Pierre de Corbie, ensuite évêque de Boulogne, frere uterin du duc d'Albanie, prêtre cardinal de saint Martin aux monts, puis de sainte Marie au delà du Tibre ; évêque de Frescati.

Outre ces cardinaux, Clement avoit encore pro- Ciacon. ut suprà t. mis à François I. d'élever à cette dignité Emmanuel Philibert, second fils de Charles duc de Savoye & de Beatrix infante de Portugal, qui n'avoit à peine que six ans alors; mais l'aîné de ce prince étant mort, il se maria dans la suite, & fut duc de Savoye. Il ne de cardinaux. faut pas omettre une autre promotion de deux cardinaux seulement, que sit Clement VII. le dixneuviéme de Février de cette année 1533. à Boulo- 116. 31. gne, avant que l'empereur en partit : l'un fut Etienne-Gabriel Merino, né à Jaën en Espagne, archevêque de Bari, & patriarche des Indes, & qui fut ensuite évêque de Jaën sa patrie. Dans la même promotion le pape nomma un François, qui fut Jean d'Orleans de Longueville archevêque de Toulouse & évêque d'Orleans, fils de François comte de Dunois duc de Longueville, cardinal du titre de saint Martin aux monts : il mourut dans l'année Suivante.

Ciacon. at supra tom. 3. p. 524. Paul Jove bift.

Le cardinal François, ou François des Ursins mourut aussi le dixième de Janvier de cette années naux des Ursins & il étoit parent de Leon X. & avoit porté les armes dans sa jeunesse; il fut marié & eut un fils nommé & 291. Octave; mais étant devenu veuf, il quitta le parti defamilie Ursua, de la guerre, & entra dans l'état ecclésiastique,

de Monté.

Ciacon. 1.3. p. 290. Sanjovinus in bift.

où il fut d'abord protonotaire apostolique, en-AN. 1533 fuite élevé au cardinalat par Leon X. le vingt-

Ughelin Italia sixième de Juin 1517. dans cette nombreuse pro-Aubery vie des motion que sit ce pape de vingt-sept cardinaux. il eut d'abord le titre de saint George in velabro, ensuite celui de sainte Marie in Cosmedin. Après la mort de Leon X. il entra au conclave pour l'élection d'un successeur, & ne voulut jamais donner sa voix pour le cardinal Adrien, qui fut toutefois élu sous le nom d'Adrien VI. Il mourut à Rome, & fut enterré dans l'église du Vasican. Antoine Ciocchi, appellé le cardinal Demonte ou Dumont, parce qu'il étoit né à Monte-di-Sansovino dans la Toscane, mourut aussi à Rome le vingtième de Septembre de cette année âgé de septante-deux ans; il étoit fils de Fabien avocat confistorial, & se rendit si habile dans le droit, qu'il se fit beaucoup considerer à la cour de Rome sous les pontificats d'Innocent VIII. d'Alexandre VI. & de Jules II. qui l'employerent en plusieurs affaires très-importantes. Il n'eut d'abord pour récompense qu'un office d'auditeur de Rote, mais dans la suite il fut fait successivement évêque de Tiferno, de Rimini, de Cajace, & archevêque de Siponte. Jules II. qui avoit souvent éprouvé sa fidelité dans l'administration des affaires, le créa enfin cardinal sous le titre de saint Vital, qu'il quitta ensuite pour celui de sainte Praxede, & par cette promotion ce pape mit dans le sacré college un des plus zélez défenseurs des droits du saint siège. Ce fut aussi à sa persuasion que le même souverain pontife Jules II. sit assembler le conçile de Latran,

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 361 dont ce cardinal compila les actes, les mit en ordre, & les sit imprimer à Rome par Jacques Muzochio. An. 1533. Il eut les évêchez d'Albano, de Tusculum, de Preneste, de Sabine & de Porto en differens tems; il gouverna aussi l'église de Pavie, & eut les légations de Perouse & d'Ombrie.

Clement VII. ne partit de Marseille que le vingt- LXXXVIII. deuxième de Novembre; mais avant ce départ, il dite un voyage en sollicita fort le roi François I. d'employer son cré-ché de Wittem-ché de Wittemdit envers les Protestans & particulierement auprès betg. du Landgrave de Hesse, qui devoit venir en Fran-skidan. in comm. ce, pour les faire désister de la demande du concile, & les exhorter à trouver quelque autre voye pour accommoder les differends, en promettant de contribuer de tout son pouvoir à cet accord, quand il en seroit tems. Le sujet du voyage du Landgrave de Hesse en France, étoit pour engager le roi à secourir Ulrich duc de Wittemberg, qui avoit été chasse de son pays par ceux de la ligue de Souabe, parce qu'il s'étoit emparé de Roteling ville de l'empire, qui depuis peu étoit entrée dans leur alliance. L'empereur se saisit d'abord de ce duché, qui échut à Ferdinand, quand les deux freres firent leurs partages. Plusieurs princes dans la diéte d'Ausbourg prirent la défense d'Ulrich chassé de ses états depuis l'an 1519, par la ligue de Souabe; mais ils ne furent point écoutez. Charles V. après avoir fait un long discours pour montrer l'injustice de la demande qu'on lui faisoit, accorda publiquement l'investiture de ce duché à Ferdinand son frere. Le Landgrave qui étort proche parent d'Ulrich, pensa dès lors à quelque entreprise;

mais abandonné de ceux qui lui avoient promis AN. 1533. leurs secours, il attendit une occasion plus favorable, & voulant profiter de l'absence de Charles V. qui étoit en Espagne, il prit la résolution de s'adresser au roi de France, ce qui ne se sit qu'au commencement de l'année suivante.

LXXXIX. Le roi entretient du divorce d'Hen-

divorce, tom. I. 1. 265.

Le roi avant que de quitter le pape à Marseille. Le roi entretient auroit bien voulu le mettre sur l'affaire du divorce du roi d'Anglererre, il lui en parla, il lui exposa Mem. du Bellay les démarches que faisoit sa majesté Angloise, llv. 4. p. 155.
Le Grand bist du pour accommoder cette affaire, puisque dans le mois de Juillet, le duc de Norfolk l'étoit venu trouyer de la part de Henri son maître, dans le tems qu'il étoit prêt de partir pour le Languedoc; qu'il l'avoit même accompagné pendant quelque tems dans le dessein de se trouver à l'entrevûë de Marseille; mais qu'ayant appris au commencement du mois d'Août, ce qui s'étoit passé à Rome contre le roi son maître, il avoit voulu s'en retourner, dans la pensée que sa présence seroit inutile à Marseille, & que quesques instances que le roi cût faites pour l'arrêter, il n'avoit pû réussir, parce que le duc ayant informé Henri, de ce qu'on avoit fait contre lui à Rome, avoit reçu ordre de se retirer incessamment; mais toutes ces remontrances de François I, au pape ne servirent de rien. Le roi d'Angleterre avoit poussé les choses trop loin pour pouvoir esperer quelque accommodement, & ce fut inutilement que sa majesté très-chrétienne, avoit engagé Henri à enyoyer de sa part à Marseille Estienne Gardiner, le chevalier Brian & Edmond Bonner, pour être témoins

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 363. zémoins de son zéle à servir Henri VIII.

Tout alloit assez bien jusques-là pour ce prince, An. 1533. parce que le pape avoit promis au roi de France, qu'il satisferoit sa majesté Angloise; mais que pour sauver l'honneur du saint siège, il jugeroit lui-même la cause dans un consistoire dont les cardinaux du parti de l'empereur seroient exclus; sa sainteré ignoroit alors ce qui s'étoit passé en Angleterre; & d'ailleurs la conduite des envoyez de Henri gâta tour. Bonner qui sans doute n'étoit pas in- de Henri notifient struit des bonnes dispositions du pape, ayant de-au pape un appel mandé d'être admis à son audience, lui notifia en Sander. 116. 2. de parlant à lui-même un appel au futur concile de stadut p 97. la sentence donnée contre le roi d'Angleterre, ou Le Grand bis. de qui se pourroit donner dans la suite. Le pape lui répondit qu'avant que de se déclarer, il vouloit prendre les avis des cardinaux qui étoient avec lui. Quelque tems après, ayant fait appeller Bonner, il lui donna pour réponse que son appel n'étoit pas recevable. Mais l'ambassadeur Anglois, sans s'étonner de cette réponse, lui notifia de la même maniere de la part du roi & du nouvel archevêque de Cantorberi, un semblable appel de tout ce qui avoit été fait à Rome; ce qui mit le pape dans une extrême colere, & l'irrita si fort, qu'au lieu d'écouter les raisons de François I. il travailla à le détacher lui-même des interêts de Henri : mais ce prince assura sa sainteté qu'il seroit toûjours ami du roi d'Angleterre; qu'il le soutiendroit envers & contre tous, & redoublant encore ses prieres, il la conjura d'oublier tout le passé; mais quelque chose qu'il pût dire, Clement repassa en Italie fort irrité contre Henri qui ne garda plus Tome XXVII.

de mesures; mais pour mieux connoître les démar-An. 1533. ches de ce prince, il faut reprendre les choses un peu plus haut dès le commencement de cette année.

XCI. Statut du parlere qui défend les appels à Rome.

Milord Herbet dar e la vie & l'bistoire deHenri VIII. Burnet bist. de la teferme l. 2. p. 187. divorce to . I. pag. 339.

Son parlement s'assembla le quatriéme de Fevrier, ment d'Angleter- & l'on y porta un nouveau coup à l'autorité du pape par un statut qui défendoit expressement de porter aucun appel à la cour de Rome, & décerna la peine du Pramunire contre les contrevenants: la raison qu'on en rendoit étoit que l'Angleterre étant un Le Grand hift. du royaume qui ne reconnoissoit point de puissance étrangere, ni dans le spirituel ni dans le temporel, toutes les affaires concernant les matieres ecclésiastiques doivent être jugées en dernier ressort par les archevêques, chacun dans sa province, sans préjudice néanmoins des prétentions de l'archevêque de Cantorbery sur l'archevêché d'Yorck; que ni les appels à la cour de Rome, ni les bulles & les défenses des papes ne suffiroient point pour empêcher l'exécutions des Sentences des juges ordinaires, que malgré toutes excommunications ou interdits venus de Rome on célébreroit toûjours l'office divin, & l'on administreroit les Sacremens à l'ordinaire; que si dans la crainte des censures de Rome, on refusoit d'executer ce statut, on seroit condamné à un an de prison, & à une amende payable à la volonté du roi. Et l'on conclut que pour les affaires ausquelles le roi auroit interêt, elles seroient terminées par la chambre haute de l'assemblée du clergé.

Le parlement étoit encore assemblé, lorsqu'Henri VIII. qui vouloit absolument rompre avec le pape, envoya en France le vicomte de Rochefort, frere d'Anne de Boulen, pour faire part au roi de son ma-

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. 365 riage & le prier de se désister de son affaire auprès du pape & de n'en plus parler. Cette proposition sur- AN. 1533. prit fort François I. qui dit nettement à Rochefort, qu'ayant demandé à sa sainteté une entrevûe du consentement de Henri, ayant même déja envoyé vers le pape les cardinaux de Tournon & de Grammont, pour convenir du tems & du lieu, il ne vouloit pas fournir à Clement VII. un prétexte de ne point accomplir ses promesses, & de se lier plus étroitement avec l'empereur. Qu'ainsi il ne pouvoit accorder au roi d'Angleterre ce qu'il demandoit, ni présenter de sa part à sa sainteté aucun mémoire conforme à ses demandes; au contraire ce prince avoit fait dresser un autre mémoire qu'il fit lire à Rochefort, en le priant de le porter à son maître; mais l'ambassadeur le refusa, disant qu'il n'en avoit point d'ordre; ainsi l'affaire en demeura là, parce qu'Henri étoit résolu à faire juger le divorce dans son royaume, sans se mettre davantage en peine de ce que le pape pourroit faire contre lui, & pour cela il avoit besoin d'un homme qui fût soumis à ses volontez.

Il le trouva dans le docteur Thomas Cranmer, qu'il nomma archevêque de Cantorbery, en la place mas Cranmer. de Warham, dont on a rapporté la mort. Cranmer Burnet bist. de la étoit né à Nottingam le deuxième de Juillet 1489. sander de seissim. mais on ne sçait de quelle famille : les Protestans le Angl. 1. 1. p. 77. font noble, & disent que ses ancêtres avoient passé de Normandie en Angleterre à la suite de Guillaume le conquerant; mais les auteurs catholiques n'en conviennent pas; tout ce qu'il y a d'affuré là-dessus est, que dès son jeune âge il sit quelques progrès dans les lettres; qu'il embrasse l'état ecclésiastique, qu'il

- fut professeur dans l'université de Cambridge, dont An. 1533 on le chassa pour s'être marié; qu'il vint à Londres dans le tems qu'Henri VIII. étoit amoureux d'Anne de Boulen; qu'il entra au service du comte de Wilskirk pere de cette maîtresse du roi, en qualité de chapelain; qu'il fur un des premiers qui écrivit pour soutenir la nullité du mariage avec Catherine; qu'il s'étoit laissé séduire par les livres de Luther, & que sans oser se déclarer en faveur de sa doctrine, il entretenoit de grandes liaisons avec les Luthériens d'Allemagne. Ce fut lui qui, comme on a dit ailleurs, conseilla à Henri de faire rouler la question de la validité de son mariage sur la défense faite dans le Lévitique, & de consulter là-dessus les universitez. Il fut employé en Angleterre, en France & en Allemagne pour tirer des universitez & des théologiens des avis favorables au roi; & Henri l'envoya à Rome pour solliciter la dissolution de son mariage.

Pour ses bonnes & mauvaises qualitez, les auteurs en conviennent encore moins que de sa noblesse. A entendre parler les Protestans, Cranmer étoit comparable aux premiers peres de l'église; c'étoit un homme judicieux, éclairé, qui ne manquoit ni de vigueur, ni de courage: ils disent qu'il étoit en Allemagne, lorsque Henri le nomma archevêque, & que quand il sçut à quoi on le destinoit, il sit tous ses efforts pour porter le roi à changer de sentiment, qu'il laissa même passer plus de six mois avant que d'accepter cette dignité, esperant que l'affection du roi pour lui se rallentiroit, & que d'autres ecclésiastiques briguant la place vacante, quelqu'un d'eux l'emporteroit. A écouter les auteurs catholiques ja-

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 367 mais homme n'eut moins de religion que Cranmer, & il eut une fin telle qu'il la méritoit : dans le voya- A N. 1532. ge qu'il fit en Allemagne pour avoir les avis des universitez, il abusa d'une parente d'Ossander, qu'il épousa ensuite. Bien loin d'être ferme & sincere, on verra par ses actions que jamais homme ne fut plus lâche & plus distimulé, & que son veritable caractere étoit d'avoir l'ame basse & de s'accommoder à tout. Le cardinal Polus dans la lettre qu'il lui écrivit, lui Pitseus de seripe. reprocha qu'il étoit entré dans le bercail de Jesus- Le Grand bist. du Christ par la fenêtre pour contenter une passion hon- divorce to. 1. pag. teuse, & qu'il s'étoit glissé par des chemins couverts comme un voleur & un larron.

Le pape qui étoit aussi informé des mauvaises qualitez de Cranmer, n'étoit pas content de sa nomi- de des bulles au nation; il voyoit bien que c'étoit un appui pour corde. l'hérésie & un ennemi de la cour de Rome qu'on in- Burnet bist. de la troduisoit en Angleterre, & à qui l'on s'efforçoit de reform. liv. 2. 2. donner une autorité qui seroit un jour très-préjudiciable à la vraie religion. Cranmer lui-même ne se déguisoit pas, & quoiqu'il n'ignorât point que l'usage étoit de demander des bulles au pape, il ne vouloit point en faire la démarche, ni qu'on la fit pour lui, & il refusoit encore plus de prêter serment d'o-- béissance à Clement, prétendant qu'il ne lui. étoit point dû. Mais le roi qui ne vouloit pas encore de rupture bien ouverte, l'engagea à se prêter à ce qu'on lui demandoit, & lui-même écrivit à Rome pour avoir les bulles qui étoient nécessaires. Le pape les accorda sans exiger les annates & les envoya en Angleterre; elles sont datées du vingt-deuxième de Février, & elles furent les dernieres bulles qui parurent

Zz iij

dans ce royaume. Elles permettoient à Cranmer de An. 1533. se mettre en possession de l'archevêché de Cantorbery sur la nomination du roi, le déclaroient archevêque, l'absolvoient de toutes censures, & exigeoient de lui le serment selon le pontifical. Le pape lui envoya aussi le Pallium, avec ordre à l'archevêque d'York & à l'évêque de Londres de l'en revêtir.

Le sacre se fit le quinzième de Mars par les évêques de Lincoln, d'Excester & de saint Asaph. Mais ce ne fut qu'avec ce tempérament par lequel il crut pouvoir contenter le pape & le roi tout ensemble. Comme il ne pouvoit être sacré sans faire le serment porté par les canons de ne se séparer jamais de la communion de l'église Romaine, & que d'ailleurs il sçavoit que Henri renonceroit plûtôt à la religion de ses peres qu'au mariage d'Anne de Boulen, le parti qu'il prit fut de protester avant son sacre contre le serment qu'il alloit faire, & de prendre acte de sa protestation. Il déclara donc devant des notaires & des témoins: » Que par force & contre sa volonté » il alloit promeure obeissance au saint siège, mais » que ce n'étoit que pour satisfaire à la coûtume, & » que son intention n'étoit pas de faire un sorment » qui préjudiciat à l'obéissance qu'il devoit à son » souverain.

XCIV.
Protestations de Cranmer touchant le serment qu'il devoit faire au pape.

Jugement du clergé d'Angleterre
gé d'Angleterre
sur le divorce.

Burnet bif. de la reform. l. 2. p. 191: examinoir ces deux questions tant de fois agitées.

All. publ. Angl.

I. Si la dispense du pape Jules II. pour le mariage du :roi avec Catherine étoit suffisante, & pouvoit le

Livre cent trente-quatrieme. 369 rendre valide. La II. si la consommation du premier mariage de Catherine avec Arthus, étoit suffisam. An. 1533. ment prouvée. La premiere de ces questions fut d'abord agitée dans la chambre basse composée des députez des ecclésiastiques du dernier rang qui n'étoient que vingt-trois; & quatorze soûtinrent que de semblables mariages étoient défendus par le droit divin. Mais dans la chambre haute beaucoup plus nombreuse, après de longues contestations entre Stockesty évêque de Londres, & Fischer évêque de Rochester, deux cens dix-sept voix condamnerent le mariage dont il s'agissoit, sur le principe que la dispense de Jules II. étoit contraire au droit divin. & n'avoit pas dû être accordée. Pour ce qui est de la seconde question, il n'y eut que cinq ou six perfonnes qui ne convinrent pas qu'on cût suffisamment prouvé qu'Arthus avoit consommé son mariage, & on en renvoya la décisson aux Canonistes qui donnerent une sentence pour l'assirmative, qui fut ensuite confirmée par la chambre haute du clergé. Il y eut sur cela une déclaration du cinquiéme d'Avril, qui portoit que le pape n'avoit pas eû le droit de dispenser contre la loi de Dieu, & que la consommation du premier mariage étoit prouvée autant qu'une chose de cette nature pouvoit l'être, & le treizième de May suivant l'assemblée du clergé d'Yorck donna une pareille décision.

Pendant que le clergé étoit occupé à déliberer XCVL sur cette matiere, Henri écrivit à François I. qu'il ley envoyé à Lonle prioit de lui envoyer un homme de confiance des pas François L à qui il pût découvrir certaines choses qu'il ne ne vou- 100. 4. A. 150. 6 loit pas rendre publiques. Sur cette lettre le roi de faire.

France lui envoya Guillaume du Bellay seigneur de An. 1533. Langey, à qui il ordonna d'informer Henri VIII. de la négociation en faveur de la ligue d'Italie, du refus que les Vénitiens avoient fait d'y entrer, & de celui du pape d'y comprendre les Genois; de la proposition d'un concile, & des réponses que les princes Protestans y avoient faites, des secours qu'on préparoit contre les Turcs; enfin de l'entrevûe prochaine du pape, & de François I. à Marseille & du mariage, qui s'y devoit faire de Henri son second fils, avec la duchesse d'Urbin petite nièce de sa sainteté. Que dans une telle conjoncture il paroissoit convenable que Henri se trouvât lui-même à l'entrevûë pour faire entendre au pape la justice de sa cause & son bon droit; que pour faire ce voyage, il pourroit traverser la France, où il seroit aussi surement que dans son royaume. Du Bellay arrivé à Londres s'acquitta fidelement de sa commission. Henri lui déclara que sur le resus de Clement VII. de lui donner des juges en Angleterre, il avoit passé outre, & épousé Anne de Boulen, & qu'il étoit résolu à faire casser son mariage par l'archevêque de Cantorbery; que cependant il tiendroit son second mariage secret jusqu'à l'entrevûe du roi de France avec le pape, qu'il croyoit devoir se faire dans le mois de May, pour en voir le succès par raport à son affaire.

XCVIL L'archevêque de Cantorbery fait citer la reine Ca-

Mais comme cette entrevûe fut differée jusqu'au mois d'Octobre, Henri n'eur pas la patience d'attendre jusqu'alors; son mariage avec. Anne de Boulen Att. publ. Angi. fut rendu public, parce qu'elle étoit enceinte de quatre mois, & qu'elle ne pouvoit plus cacher sa grossesse

LIVRE CENTTRENTE-QUATRIEME. 371 grossesse; mais avant que d'en venir là, l'archevêque de Cantorbery fit citer la reine Catherine, après avoir fait beaucoup d'instances auprès d'elle, pour l'engager à se désister de son appel, tâchant de lui persuader, que toute l'église, hormis la cour de Ro-- me, s'étoit déclarée contre elle. On lui promit aussi le doüaire qui étoit dû à la veuve du prince Arthus, on lui offrit la qualité de princesse de Galles: mais toutes ces promesses furent inutiles, elle dit qu'il n'y avoit qu'une sentence du pape, qui fût capable de la faire changer de résolution. Sur ce refus Cranmer la cita pour comparoître à Dunstale lieu voisin de sa résidence, le vinguieme de May. Le roi fut aussi cité. Cranmer au jour marqué partit pour cet endroit avec les évêques des Londres, de Winchester, de Bath, & de Lincoln, plusieurs théologiens & canonistes. Le roi comparut par procureur, mais la reine ne comparut point: une seconde & troisiéme citation n'ayant produit aucun esset, cette princesse fut déclarée contumace; ensuite on examina les dépositions faites devant les légats; on rapporta les décisions des universitez, les conclusions de sçavans canonistes, les déclarations du clergé des deux provinces, & toutes les autres piéces du procès. Diverses séances ayant été employées à examiner cette affaire, Cranmer cassa le mariage de Henri & de Catherine, de sa propre autorité, & déclara le sentence qui casse vingt-troisième de May, ce mariage nul dès le com-le mariage d'Henmencement, comme contraire à la loi de Dieu. Le sander de schisme vingt-huitiéme du même mois, il confirma le ma-Angl. l. 3. 9. 91. riage de Henri avec Anne de Boulen, & le premier de Juin elle fut couronnée.

Tome XXVII.

Aaa

d'Anne deBoulen.

260. & Suiv.

La cérémonie du couronnement fut des plus au-AN. 1533 gustes & des plus magnifiques. La nouvelle reine Cérémonie du partit de Greenvik le vingt-neuvième de May, & vint par eau à Londres dans une barque ornée de Le Grand bist, du plusieurs banderolles, & suivie de plus de cent audivorce to. 1. pag. tres ornées de même & remplies de tout ce qu'il y. Sander. Mt Suprà avoit de plus distingué dans le royaume; elle vint avec ce nombreux cortege descendre à la tour de Londres, où elle fur reçûë au bruit de toute l'artillerie. Le lendemain elle se reposa, & le jour d'après elle alla au palais de Wittehal vêtuë en reine, & portée dans une litiere de satin blanc route ouverte. A la tête paroissoit une compagnie de Marchands François à cheval, vêtus de velours violet hors la manche qui étoit des couleurs de la reine : leurs chevaux étoient couverts de taffetas violet avec une croix blanche: immédiatement devant la litiere étoient deux écuyers avec des bonnets fourés d'hermine; & près de la reine marchoient le duc de Suffolk, & Mylord Guillaume, le premier faisant l'office de connétable, & le second celui de grand maréchal à la place de son frere. Ensuite venoient douze dames vêtûës de drap d'or sur douze haquenées caparassonnées de même étoffe, & après elles suivoir un char couvert pareillement de drap d'or, où étoient la vieille duchesse de Norfolk, & la comtesse de Wilkire mere de la nouvelle reine.

On voyoit derriere ce char douze demoiselles habillées de velours cramoify, & montées sur des haquenées. Trois chariots dorez suivoient remplis de demoiselles, & vingt ou trente autres vêtues de velours noir les accompagnoient à cheval. Les ambaf-

A N. 1533.

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 373 sadeurs de France & de Venise paroissoient ensuite; le premier accompagné de l'archevêque de Cantorbery, & le second du grand chancelier. Toute cette marche étoit fermée par un corps de plus de trois cens gentilshommes. On avoit dressé dans les ruës par où la reine devoit passer plusieurs arcs de triomphe avec diverses inscriptions, & d'espace en espace étoient des fontaines de vin. Le jour suivant premier de Juin, qui étoit un dimanche, la nouvelle épouse marcha à pied sur des draps fort riches, dont on avoit couvert les ruës jusqu'à l'église, où elle fut couronnée avec beaucoup plus de magnificence & de pompe que jamais aucune autre reine d'Angleterre ne l'avoit été. Après la cérémonie il y eut un repas superbe, & Anne y fut servie en reine. Enfin cette grande fête se termina le lendemain par un tournois de seize chevaliers divisez en deux bandes, dont l'une étoit conduite par le frere du duc de Norfolk, & l'autre par mylord Carer grand écuyer, qui rompirent leurs lances avec beaucoup d'adresse. Anne de Boulen quelques mois après, c'est-à-dire le septième accouche d'Elizade Septembre, accoucha d'une fille, qui fut nom- beth. Sanderus lib. 1. mée Elizabeth.

Dès que la sentence du divorce eut été publiée, Henri prit soin d'en faire informer Catherine par sujets d'appeller le lord Montjoye, qui s'efforça inutilement de lui persuader de s'y soumettre. Elle demeura toujours in- divorce tom. 1. p. flexible, & soutint qu'elle seroit l'épouse du roi, jusqu'à ce que le pape eût prononcé la nullité de son mariage. Le roi informé de cette réponse, sit défense de donner à Catherine le nom de reine, & ordonna qu'on l'appelleroit seulement princesse douairiere de

Henri défend à ses Catherine reine. Le Grand bift, du

Aaaij

Galles; & sur ce que cette princesse s'obstina à ne

Augl. l. 1.p. 101.

A N. 1533. vouloir souffrir aucun domestique qui ne la traitât de reine, Henri lui envoya dire qu'elle avoit entre ses mains la fortune de sa fille, & qu'il la desheriteroit, s'il n'étoit satisfait. Cependant rien ne fut capable de la faire changer; elle soutint jusqu'à la mort la validité de son mariage, & le roi qui ne menaçoit jamais en vain, étouffant tous les sentimens de pe-Bandar, de schism. re, maltraita fort la princesse Marie, lui défendit de voir sa mere, la déclara incapable de succeder. Peu de tems après, il sit notifier son divorce & son nouveau mariage à tous les souverains, & particulierement à l'empereur, qui répondit séchement à l'ambassadeur d'Angleterre, qu'il verroit ce qu'il auroit à faire sur ce sujet, réponse qu'on regarda comme une déclaration de guerre.

CII. Le pape condam= tence de l'arche-

Milord Herbert Le Grand ibid, p. Ada publ. Angl. 30m, 14. p. 482.

Dès qu'on apprit à Rome non-seulement qu'Henne & casse la sen- ti avoit repudié Catherine, & épousé Anne de Bouvêque de Cantor-len, mais que les Anglois publioient par-tout differens traitez contre la puissance des papes, entre au-Biff. regn. Henrici tres un livre contre l'autorité pontificale, dont on croyoit le roi même auteur; le pape en fut vivement irrité, & résolut dès-lors de proceder contre Henri & contre l'archevêque de Cantorbery. Les cardinaux du parti de l'empereur voulant profiter de ces dispositions, presserent fort Clement de donner une sentence définitive en faveur de Catherine. & de ne pas souffrir l'insulte qu'on venoit de faire à l'autorité du saint siège. Mais d'autres plus modérez, lui représenterent qu'il ne falloit point pousser les choses si loin, & qu'on ne devoit rien précipirer dans une affaire de cette conséquence, qui expo-

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 375 seroit un royaume entier à se séparer de l'église. Cet avis étoit sage; mais le pape entraîné par les pour- AN. 1533. suites des Impériaux, donna une bulle qui cassoit la sentence de l'archevêque de Cantorbery, & déclaroit que le roi lui-même meritoit d'être excommunié, & le seroit en effet, si dans tout le mois de Septembre il ne remettoit les choses dans l'état auquel elles étoient auparavant, & s'il ne renvoyoit Anno de Boulen.

Henri informé de cette menace d'excommunication, attaqua la bulle du pape, prétendit en faire voir les nullitez, & poussant plus loin son ressentiment, il rappella les agens qu'il avoit à Rome.

Cependant François I. qui n'avoit pas perdu tout- CIII. François I. envoie à-fait l'esperance de réunir Henri avec le pape, étant l'évêque de Paris revenu de Marseille, envoya promptement Jean du en Angleterre. Bellay évêque de Paris en Angleterre pour négocier liv. 4. p. 186. cet accommodement.

Ce prélat trouva le roi fort irrité contre le pape & la cour de Rome, se plaignant hautement de ce d'Angleterre & va qu'on lui refusoit des commissaires pour connoître à Rome pour l'affaire d'HenriVIII. de son affaire, & de ce qu'on vouloit l'obliger d'abandonner son royaume pour se rendre à Rome, & comparoître en personne devant le pape. Du Bellay resorme liv. 2. p. le laissa dire ce qu'il voulut, & ensuite lui remontra de quelle importance il étoit de ne point user de précipitation; que le souverain pontife étoit mieux disposé qu'il ne pensoit, qu'il étoit même tout prêt à surseoir l'execution de sa sentence, si sa majesté vouloit envoyer de nouveaux députez à Rome, & suspendre la résolution qu'elle avoit prise de se sonstraire entiérement à l'obéissance qu'il devoit à l'é-

Cet évêque part

Mem. du Bellay liv. 4, p. 187. Burnet hift. de la

Aaaiij

glise Romaine. Le roi y consentit, & dans le moment An. 1533. même du Bellay s'offrit lui-même à faire ce voyage, croyant qu'il feroit mieux entendre au pape les raisons du prince, qui de son côté promit d'envoyer un pouvoir suffisant, pour confirmer ce que Clement auroit accordé. Ce prélat se mit aussi-tôt en chemin, traversa la mer, repassa en France, & en partit en poste pour l'Italie au milieu de l'hyver, sans craindre les incommoditez de la saison, ni les difficultez du voyage.

CV. Conduite d'Henti le donnée à l'évêque de Paris.

divorce tom. 1. p. 270 & 271. ref. liv, 2. p. 210.

Mais rien ne prouve mieux qu'Henri agissoit de opposée à la paro- mauvaise foi, que la conduite qu'il tint dans son royaume après le départ de du Bellay, puisque vers ce Le Grand hist, du même tems il fut conclu en Angleterre, que la puissance des papes n'étoit fondée sur aucun droit, ni di-Burner hist. de la vin, ni humain; qu'elle n'étoit qu'une suite d'exactions, qui tenoit extrêmement de la tyrannie, que tout le monde, & l'Angleterre plus que le reste, gémissoit sous ce pesant joug; qu'on avoit inutilement tâché de le secouer depuis trois cens ans ; que cette puissance ne pouvant plus être ramenée à une juste modération, il la falloit abolir entiérement; qu'ainsi le pape ne seroit plus reconnu que pour évêque de Rome, & son pouvoir ne s'étendroit plus par rapport à ce royaume, au-delà des bornes de son diocese : que le souverain reprendroit son ancienne autorité, à laquelle ses prédécesseurs n'avoient jamais renoncé, quoiqu'ils eussent dissimulé les usurpations de la cour de Rome.

CVI, Progrès des Anabaptiftes en Allemague.

Henri laissant introduire & prêcher une telle doctrine dans son royaume, y préparoit un établissement aux Anabaptistes, qui par les belles apparen-

Livre centtrente-quatrieme. 377 ces de sainteté qu'ils affectoient, attiroient un grand nombre de disciples, en enseignant qu'il n'étoit pas AN. 1533. permis à un chrétien de plaider, quelque juste que fût sa cause; qu'il lui étoit défendu d'exercer les magi-lib 10. p. 305. stratures, qu'il ne pouvoit prêter aucun serment, non spond, ad ann? pas même en justice, & qu'il ne devoit rien posse-1534. n. 15.6 16 der en propre. Cette morale aussi relâchée dans les conséquences, qu'elle paroissoit austere dans ses principes, s'insinua dans la ville de Munster capitale de Westphalie par la négligence du magistrat. Les Luthériens s'y étoient introduits à main armée, & avoient contraint l'évêque seigneur spirituel & temporel, & le chapitre composé des plus anciennes maisons de Westphalie, de leur ceder dans la ville six églises pour faire le service divin suivant leur nouvelle doctrine. Cette cession se fit par un traité qui fut signé le quatorziéme de Février 1533.

Mais ce traité n'empêcha pas les Anabaptistes de CVII. commettre bien des desordres, sous les auspices de Jean Jean Becold chess Matthieu & Jean Becold son disciple. Jean Mat-des Anabaptistes. thieu étoit un boulanger d'Harlem, qui après avoir impr. à Amfterd. gouté les opinions de Melchior Hoffman Suedois, "Meshov. historia dont on a parlé dans l'année précédente, quitta sa Anabaptist. l. 3. femme, parce qu'elle étoit laide, & épousa la fille d'un brasseur d'Amsterdam, qui dans la suite devint l'épouse de Becold. Il étoit fort ignorant, mais au défaut de la science, il avoit un esprit rusé & entreprenant; il s'accredita si bien dans le parti des Anabaptistes, qu'après Hoffman & Tripmaker il fut leur évêque dans Embden. Il en sortit sur la nouvelle qu'il apprit qu'Hoffman avoit été arrêté à Strasbourg, & vint à Amsterdam; il y acquit quel-

Meshov. lib. 3.

que reputation par le livre du rétablissement qu'il y AN. 1533 · composa, par toutes les erreurs qu'il y débita; & qui ne tendoient qu'à exterminer les puissances & les magistrats, pour y faire regner ceux de sa secte: & pour faire recevoir les pernicieules maximes, tantôt il prenoit le nom de Moyse, tantôt celui d'Enoch. Quand il se vit en crédit, il assembla un synode, sousse fousse sur le composoient comme pour leur donner son esprit, & en choisit douze, à qui il donna le nom d'Apôtres, pour aller prêcher sa doctrine en diverses provinces. Ces douze en choisirent douze autres, & parcoururent la Zelande, le Brabant, la Hollande, la Frise, la province d'Utrecht, la Westphalie, & beaucoup d'autres lieux qu'ils infecterent de leurs erreurs.

Arrivée de Mat= à Munster,

Sleidan, in comm. l. 10. pag. 308. Raynald, ad bunc mn, n. 90.

Jean Matthieu instruit de ces progrès, quitta Amthieu & de Becold sterdam, accompagné d'un grand nombre de ses disciples, & vint dans le mois de Décembre à Munster, trouver Jean Becold de Leyde tailleur d'habits, qui y étoit arrivé depuis le vingt-quatriéme de Novembre avec Gerard autre Anabaptiste. Ces deux derniers s'y logerent si secretement, que le magistrat n'en eut aucune connoissance; & à peine y furent-ils arrivez, qu'ils firent des assemblées nocturnes, dans lesquelles ils enseignoient leur doctrine, & rebaptisoient ceux qui la vouloient embrasser; mais quand Jean Mathieu parut, tous les Anabaptistes, qui étoient dans la ville, le reconnurent pour le grand prophéte, & dans le dessein d'augmenter leurs forces, afin de pouvoir se rendre maîtres de la ville, ils firent partir les plus considérables des leurs pour Osnabrug, Wesel, Coetyel, Warendorp & d'autres endroits

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME avec des lsetres qui portoient qu'il étoit arrivé à Munster un grand prophète, envoyé de Dieu, pour AN. 1533. enseigner aux hommes le veritable chemin du salut qu'il étoit rempli du Saint-Esprit, & qu'il prédisoit. des choses merveilleuses. On vitaussi-tôt arriver dans la ville un grand nombre d'hommes capables des plus grands crimes, qui se firent rebaptiser dans la seule. vûë de pouvoir vivre impunément dans le libertinage. Jean Matthieu se mit à la tête, avec Bernard Rotman, Knipperdolling, Bécold & d'autres: on les vit tous courir par la ville, comme des furieux, & crier: » Faites pénitence, & soyez rebaptisez, si-» non la colere du Seigneur tombera sur vous, par-» ce que son jour approche.

Les magistrats qui virent leur ville exposée à la fureur de ces fanatiques, ordonnerent aux chefs Munster entre les de se retirer; mais ces furieux ne sortoient publique- les Luthériens. ment par une porte de la ville, que pour rentrer tra-sissan. in comm. vestis par une autre, publiant que Dieu leur avoit or- 1. 10. 1. 306. 4 donné de demeurer & de travailler constamment à établir leur doctrine. L'université de Marpurg les condamna 5 mais ils ne discontinuerent pas pour cela de prêcher toujours d'une maniere séditieuse. Le ches du magistrat pour remedier à ce désordre, assembla. les Anabapristes dans la maison de ville, pour entrer en conference avec les théologiens Luthériens. La dispute roula sur la validité du baptême des enfans; & ceux-là ne voulant convenir de rien, on leur ordonna de sortir de la ville, & de n'y jamais rentrer. Ils se tinrent cachez & leur nombre s'augmentant tous les jours, on fut obligé de faire fermer tous les temples à l'exception d'un seul, de crainte qu'ils ne s'en ren-Tome XXVII. Bbb

- dissent les maîtres. En effet peu de tems après, les An. 1533. Anabaptistes animez par Rotman, chasserent des églises Withermius, Wickius, Langerman & quelques autres ministres Luthériens, & pour se justifier, demanderent une conference. Le magistrat y consentit, à condition que l'on conviendroit de personnes équitables & sçavantes pour arbitres, & qu'on s'en tiendroit à leurs décisions : mais les Anabaptistes ne voulurent point accepter ce parti, & prirent une autre voye plus propre, pour établir leur doctrine.

Un de leurs chefs nommé Kull, feignant d'être inspiré de Dieu, se mit à courir par la ville le vingthuitième de Decembre 1533, crient: Faires peni-» tence, ou sortez d'ici, impies, la colere de Dieu vous menace. » D'autres se joignisent à lui, & tous ceux qu'ils rebaptissient crioient de même par le ville. Par co moyen ils attirerene un grand nombre de personnes qui se sirent rebaptiser, les une par simplicité, les autres par la crainte d'être pilles & maltraitez. Les Anabaptistos qui s'étoient cachez, ayant paru en même tems, toute cette multitude prin les armes, & se saisse de la place publique, criant qu'il falloit masfacrer ceux qui n'étoient pas rebaptisez. Les habitans qui ne se sentoient pas affez forts pour les arrêter, se retirerent dans un quartier de la ville, où ils se rese rendre maîtres trancherent & se mirent en désense: on fut trois jours sous les armes de part & d'autre, mais enfin alcidan, ut suprà. les Anabaptistes désespérant de forcer les autres, proposerent un accommodement qui fut conclu à condition que chacun demeureroit dans sa religion sans être inquiété, que l'on vivroit en paix à l'avenir,

CX. Ils ont dessein de de la ville deMun-

LIVRECENT TRENTE QUATRIEME. 381 en obéissant aux magistrats. Les Anabaptistes, au lieu d'observer ce traité, continuerent leur furie An. 1533. dans le dessein de se rendre maîtres de la ville, & manderent de la campagne & des villes voisines ceux de leur secte, qui vinrent en grand nombre à Munster, flattez de l'esperance de s'enrichir, & de faire

un grand butin.

Ce fut en cette année 1533. que Luther publia Luther publie fa: la conference qu'il prétendoit avoir eûë avec le dia conference avec le dia le diable touchant ble, & dont nous avons parlé ailleurs. Comme il les messes privées. disoit dans cet ouvrage que le démon avoit étouffé ganda missa pri-Occolampade, les Suisses en futent scandalisez, & valet. 7. 2. 2226. ne pouvant souffrir qu'on traitât si mal un de leurs principaux docteurs, il se fit sur ce sujer des écrits remplis de beaucoup d'aigreur. Pendant ce tems-là CXII. Bucer travailloit toujours à concilier les deux partis négociation pour de Zuingliens & de Luthériens. Pour ce sujet on partis. tint par son entremise une conference à Constance. Hospinian. ad anne Là ceux de Zurich déclarerent qu'ils s'accommode 1553. 405. 1311. 6 roient avec Luther, à condition que de son côté il leur accorderoit trois points; l'un que la chair de Jesus-Christ ne se mangeoit que par la foi; l'autre, que Jesus Christ comme homme étoit seulement dans un certain endroit du ciel; le troisiéme, qu'il étoit présent dans l'eucharistie par la foi, d'une maniere propre aux sacremens. Bucer parut consentir à tout à la faveur de quantité de termes équivoques, dont il crut pouvoir se servir pour concilier les deux parris. Mais Luther le délavoits dans une lettre qu'il Lettre de Luther écrivit au sonut de Francsort, & dans laquelle, après sont avoir nettement marqué la difference de son opinion, & de celle de Zuingle, il die que les Zuin-

Bbbij

gliens se jouent d'une maniere diabolique des paro-AN. 1533. les de Jesus-Christ, que c'est un parti de gens à double parole, qui disent que le corps & le sang de Jesus-Christ sont veritablement dans la céne, mais qui en s'expliquant déclarent que c'est spirituellement & non corporellement, & qu'ils perseverent ainsi dans leur erreur, en n'admettant que du pain & du vin dans la céne. Il ajoute que si quelqu'un sçait que son ministre est Zuinglien, il vaut mieux demeurer toute sa vie sans sacremens, que de les recevoir de sa main, & que les Zuingliens sont des archidiables qu'il faut fuir. Les ministres de Francfort firent une apologie contre cette lettre de Luther, dans laquelle ils se servirent des expressions de Bucer, en déclarant que les fideles recevoient dans la céne le vrai corps & le vrai sang de Jesus-Christ, qu'ils mangeoient & buvoient veritablement pour la nourrituture de leurs ames; que quoique le pain & le vin ne changeassent pas de nature, on ne pouvoit pas dire qu'il n'y avoit rien dans la céne que du pain & du yin, mais que c'étoit le sacrement du vrai corps & du vrai sang que Dieu nous donnoit pour la nourriture des ames.

Les Zuingliens soupçonnent Bucer de s'éloigner de leur doctrine.

*att*. 137. **G**. 138.

Comme ces expressions paroissoient conformes aux sentimens des Luthériens, & étoient inventées par Bucer pour se rapprocher d'eux, malgré l'équi-Supràl. exxxiii. voque qu'elles renfermoient, & que l'on a expliqué ailleurs, les Zuingliens le soupçonnerent de s'être éloigné de leur doctrine, de sorte que dans un voyage qu'il fit à Zurich au mois de Mai 1533. il fut obligé de se justifier là-dessus, en les assurant qu'il étoit toujours dans les mêmes sentimens, qu'il avoit

défendus dans la conférence de Berne. Il ajouta qu'il sçavoit certainement, & qu'il pouvoit prouver que le sentiment de Luther n'étoit différent de celui de Zuingle que dans les termes; & que la présence du corps de Jesus-Christ qu'il admettoit dans la céne, n'étoit point contraire à la doctrine de Zuingle. Ceux d'Ausbourg se plaignirent aussi de Bucer, & l'accuserent d'avoir changé de sentiment en reconnoissant que le corps de Jesus-Christ étoit mangé corporellement & substantiellement dans la céne, & en exhortant les autres à souscrire la confession d'Ausbourg & son apologie. Bucer repliqua que les villes impériales ne s'étoient point écartées dans l'assemblée de Schwinfurt de la confession de foi qu'elles avoient présentée à la diéte d'Ausbourg, & qu'elles n'avoient point, en souscrivant la confession

d'Ausbourg, approuvé la manducation corporelle, mais seulement promis qu'elles n'enseigneroient rien de contraire à cette confession, dont l'article sur la céne pouvoit s'accorder avec la doctrine de Zuin-

gle.

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 383

Les ministres peu de tems après publierent un écrit, Ecrit des ministres dans lequel ils marquerent les articles, sur lesquets d'Ausbourg, en ils differoient des Lurhériens, & sur lesquels ils cont nent avec Luther -venoient avec eux » Luther avoue, idilent-ils, qu'il & en different. » y a deux choses distinctes dans l'eucharistie, sça-» voir le pain & le corps de Jesus-Christ, le vin & - fon lang: nous disons la même chose. Il avoue -» que ces deux choses sont unies sacramentalement, » parce que le corps & ile sang nout sont donnée - dans le sacrement : nous le reconnoissons aussi. Il - croit qu'à caule de cette union la cramentale ; vin Bb b iii

AN. 1933. » peut attribuer au corps de Jesus-Christ ce qui con-» vient au pain, comme d'être vû, d'être touché, » d'être mangé: nous l'avoiions aussi. Il dit en qua-» triéme lieu, que notre Seigneur s'offre lui-même. p & que le ministre nous présence le corps & le sang " de Jesus-Christ en prononçant les paroles & distri-» buant le sacrement : nous pensons de même.

> Et voici la différence qu'ils mettent entre Luther & eux : c'est premierement qu'ils enseignent que personne ne reçoit le corps de Jesus-Christ, s'il n'est sidéle & membre du fils de Dieu; au lieu que Luther & ses sectateurs croyent, que les bons & les méchans, les fidéles & les infidéles reçoivent le corps de Josus-Christ. 20. En ce qu'ils font consister la manducation du corps de Jesus-Christ, & sa présence, dans l'union de la nature de Jesus Christà nos ames; au lieu que Luther la fait consister dans la manducation orale du corps de Jesus-Christ. 3º. En ce que Luther dit nettement, que le corps & le sang de Jesus-Christ sont mangés & bûs corporellement & oralement dans l'eucharistie; termes dont ils ne veulent pas se servir sans explication. 4°. En ce que Luther ne veut pas admettre les explications qu'ils donnent, ni se contenter de leurs explications. Cependant ils proposent des moyens d'accommodement, & déclarent qu'ils sont persuadez que Luther & eux sont d'accord dans le fond sur la doctrine de l'eucharistie, Les Bohêmiensaussi fondez sur des équivoques envoyezent dans le même tems à Luther leur confessom do soi. Mais comme ils reconnolssient qu'on recevoit dans la céne le vrai corps & le vrai sang de Jesus-Christ, sans toutefois admettre la présen-

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 185 ce corporelle, il en fut offensé, & ne voulut point admettre les expressions dont ils se servoient.

A Geneve Guillaume Farel, & Antoine Saunier, CXVI. ayant été tous deux obligez par arrêt du conseil épis- me s'établit à Gecopal de vuider la ville sur peine de prison; Antoine Froment disciple de Farel, voulut soutenir seul art. 25. de ce livre. la cause de son maître, & pour y réussir, il fit affi- spond. bist. de Ge-neve tom. 1. liv. 2. cher dans Geneve qu'ils enseignoit à lire & écrire 8. 332. dans l'espace d'un mois. Sous ce pretexte il instruisoit les jeunes gens, & d'autres de la doctrine des' Protestans: & se fit beaucoup de disciples. Dans le' même tems prêchoit un cordelier nommé Christophle Bouquet, dont les sentimens n'étoient pas orthodoxes. Au sorir de ses sermons, on alloit entendre Froment dans une salle; & le premier jour de l'année 1533. la foule des auditeurs fut si nombreuse qu'on le prit, & on le porta dans la place du Molard afini qu'il prêchât publiquement ; le peuple: crient : prêchez-nous la parole de Dieus Froment, y fir un long: discours, au milieu duquel le magistratairiva, pour lui faire commandement de se taire. Ce qu'il refusa, abusant de ces paroles, qu'il valoit mieux obéir à Dieu qu'aux hommes; ce qui obligea le conseil de s'assembler, & de décreter prise de corps; contre ce nouveau prédicateur qui prit la fuire

Ceux du canton de Fribourg, avertis de ces nouveautez, envoyerent leurs députez à Géneve, pour ton de Fribourg déclarer aux habitans que s'ils recevoient l'hérosie, s'epposent à nouveautez. ils romproient l'alliance. Le conseil répondit, qu'il spond. bif. de Goe employoit tous ses soins pour l'empêcher, qu'il avoit me ut sur par p. 3331 même exhorté le grand vicaire de poursuivre vivement cette affaire : ce qui parut satisfaire les dépu-

Voyez plus haut

Les Suiffes du can-

tez. Mais les Protestans ne laissoient pas de s'assem-AN. 1533. bler dans les maisons, & d'y expliquer l'écriture sainte à leur maniere; ils firent même leur premiere céne dans un jardin hors la ville, & elle y fut distribuée par un nommé Jean Guerin Bonnetier que le peuple regardoit comme un sçavant théologien, quoique ce ne fût qu'un artisan. Peu de jours après Guerin étant recherché par les magistrats, s'enfuit, & il fut depuis ministre à Neufchâtel. Un religieux prêchant dans le couvent de Palaix, & criant beaucoup contre les Luthériens, Robert Olivetanprécepteur des enfans de Jean Chantems & parent de Calvin, se leva & disputa contre lui; ce qui excita: tant du tumulte, que s'il n'eût été protegé par ceux de de son parti, on l'auroît mis en piéces.

Les Suisses du canton de Berne, qui avoient embrassé la doctrine de Zuingle, ayant appris ce qui s'étoit passé Geneve, y envoyerent un deputé pour représenter au conseil, qu'on faisoit mal de persecuter ceux qui vouloient prêcher l'évangile, & parler de Dieu, ce qu'on avoit fait à l'égard de Farel, & ces reproches étoient joints à des menaces de romprel'alliance faite avec les Genevois, si l'on ne permettoit pas la prédication de la nouvelle doctrine. Ces plaintes des Bernois causerent de grands troubles dans Geneve. :

Les Catholiques prirent les armes pour se venger Milition à Genere de ceux qui avoient mandié ces lettres du canues & les Prote- ton de Berne. Les Protestans se mirent en état de défense; il y eut beaucoup d'hommes tuez, la ville étoit à la veille de se voir dans une horrible confusion. L'air retentissoit des écris des ecclésiastiques, qui animoient

Livre cent trente-quatrieme. 387 moient le peuple, & des pleurs des vieillards, qui s'attendoient à voir leurs enfans s'entretuer ou à pe- An. 1533. rir eux-mêmes de la main de ceux à qui ils avoient donné la vie. On avoit fermé les portes de la ville, & préparé l'artillerie pour assieger la maison d'un certain Baudichon de la maison neuve, où plus de deux cens Protestans s'étoient retirez, tous gens de résolution. On n'osoit parler de paix dans la crainte d'être soupçonné de Luthéranisme; mais par la médiation de quelques marchands de Fribourg, on en vint à un accommodement; les ôtages furent donnez de part & d'autre, & le conseil sit publier le lendemain ces articles. 1. Que toutes inimitiez cessetoient, & qu'on vivroit en bonne union sans s'attaquer les uns les autres de fait ni de paroles. 2. Que personne ne parleroit contre les sacremens de l'église, & qu'on laisseroit chacun vivre en liberté. 3. Qu'on obferveroit l'abstinence des viandes les vendredi & same. di. 4. Qu'aucun ne prêcheroit sans la permission des superieurs & syndics; qu'on n'avanceroit rien dans les sermons, qui ne se pût prouver par la fainte

grand vicaire: Cette paix néanmoins ne fut pas exactement observée. Dans le mois de May on reprir les armes, un neveautive & part chanoine nommé Verly fut mé, le syndic fut blessés, spond bift de Go-& les députez de Berne employerent leur crédit; neve ut supra. pour obtenir la liberté de conscience jusqu'à l'arrivée de l'évêque. Ce prélat y parut enfin le premier de Juillet, mais il en partit quinze jours après, pour se ranger du parti du duc de Savoye contre, la ville,

écriture. Les deux partis leverent la main, les féculiers devant les fyndics, & les ecclésiastiques devant le

Tome XXVII.

Le conseil le pria instamment de demeurer pour AN. 1533. mettre ordre aux affaires, mais soit qu'il craignît quelque sédition, ou qu'il eût d'autres desseins secrets, il prétexta son départ sur ce qu'il devoit aller en Franchecomté, où l'empereur faisoit tenir les états, & promit de revenir dans peu. Sur la fin de l'année un docteur de Paris nommé Fubity, étant venu de Montmelian pour prêcher l'Avent à saint Pierre, déclama beaucoup contre la doctrine des Protestans. Froment qui étoit de retour à Geneve, reprit publiquement ce prédicateur, & les desordres recommencerent. Ce qui obligea les Bernois à envoyer un député pour se plaindre qu'on chassoit les serviteurs de Dieu, qui ne prêchoient que la pure doctrine, au lieu qu'on devoit plûtôt chasser ceux qui, comme Furbity, ne prêchoient que l'erreur & le blasphême. Le concile, pour contenter les Bernois, mit ce docteur aux arrêts, & écrivit à Berne que Furbity étoit arrêté, qu'ils ne sçavoient pas néanmoins qu'il les eût outragés, & que s'ils l'avoient entendu, ils ne l'auroient pas souffert, eû égard à la consideration qu'ils avoient pour leurs seigneuries. Dans le même tems, un député de Fribourg arriva, & apporta des lettres, qui contenoient qu'on avoit appris que Farel étoit à Geneve avec d'autres de son parti, pour prêcher la doctrine nouvelle; qu'ils se donnassent bien de garde de le permettre, qu'autrement il n'y auroit plus d'alliance entr'eux; mais leurs remontrances furent inuites.

la congrégation des Barnabites.

Le pape approuva dans cette année par une con-Etablissement de Aitution datée de Boulogne le dix-huitième de Février, la congrégation des cleres regulers de saint

Livre cent trente-quatrie'me. 389 Paul dits Barnabites, dont trois gentilshommes, Antoine-Marie Zacharie, Barthelemi Ferrari & Jacques An. 1533. Morigia, avoient jetté les premiers fondemens à Mi-Bullar. 20. 1. Cle-ment, VII. constit. lan dans l'année 1530, mais ils ne furent confirmez 37. dans leur établissement qu'en cette année 1533. encore ne firent-ils des vœux solemnels qu'en 1535. après en avoir obtenu la permission de Paul III. qui leur donna le nom de clercs réguliers de saint Paul, les mit sous la protection du saint siège, & les exemta de la jurisdiction des ordinaires.

La faculté de théologie de Paris fit aussi quelques CXXI. Censures de la facensures dans cette année. La premiere dattée du dou- culté de théologie de Paris. ziéme de Janvier, fut portée à l'occasion d'une remon- D'Argentré in coll. trance de Molendino chantre de la Sainte-Chapelle, jud. de nov. error. sur la demande que faisoient messieurs du parlement com. qu'on leur envoyat six docteurs, à qui la cour pût communiquer quelques articles qui concernoient la foi: l'on députa Clerici, Molendino, Valentin, Ruffy, de Cornibus, & Proby, avec la permission qu'on accorda à ces députez d'en appeller d'autres avec eux, s'ils jugeoient que cela fût nécessaire: & dans le même tems la faculté délibera que dans l'assemblée prochaine on feroit un article pour examiner ceux qui pourroient être suspects d'hérésie, tant parmi les docteurs que les bacheliers, & y pourvoir, afin de satisfaire à la demande du roi. Le syndic Noël Beda se plaignit aussi de deux religieux bacheliers, qui avoient avancé dans leurs theses des choses contraires à la saine doctrine, & l'on résolut de leur interdire l'école, & la permission d'argumenter, jusqu'à ce qu'ils se fussent justifiez.

Le dix-neuvième du même mois de Janvier, la

Ccc ij

CXXII. On oblige Jerôme Sallignas à se retracter.

D'Argentré ibid.

faculté assemblée aux Mathurins, pour entendre les An. 1533. scédules de ceux qui devoient entrer en licence, Jerôme Sallignas lut la sienne pour soutenir sa sorbonique, & le syndic Beda le reprit d'avoir soutenu dans sa mineure ordinaire des propositions pernicieuses, eu égard aux conjonctures présentes ; il lui cita entr'autres celle-ci, qu'aucun laïque n'est obligé à la priere vocale; & le syndic lui demanda s'il vouloit le soutenir dans le sens qu'elle présente; que s'il étoit dans cette résolution, lui syndic s'opposoit à sa réception jusqu'à ce que la faculté en eût déliberé. Sallignas répondit qu'il n'approuvoit point le sens mauvais que sa proposition pouvoit souffrir, qu'il le condamnoit même, que ce n'avoit jamais été son sentiment, & qu'il vouloit toute sa vie penser comme la faculté. Le syndic lui demanda encore comment il expliquoit la proposition contenue dans la même these, que les sacremens ont pû être instituez par un pur homme. Et Sallignas répondit qu'il n'avoit voulu dire autre chose, sinon qu'une pure créature par la puissance absoluë de Dieu a pu satisfaire à Dieu pour le peché du premier homme. Que cela posé, une telle créature auroit pû instituer des sacremens quant aux matieres & quant aux formes. A quoi le syndic repliqua, que cette explication renfermoit plus de curiosité que d'édification, & parce que Sallignas dit qu'il étoit du sentiment de la faculté, on en demeura là.

La faculté approuve les scrmons de M. Clichton

Le douzième de Février, oui le rapport des docteurs Loret, Gillan, Devilliers & Quesirus, qui avoient été nommez par la faculté pour examiner les sermons de Me Clichtou, docteur & chanoine de

200

Livre cent trente-quatrieme. 391 l'église de Carentan, qui paroissoient imprimez, sur l'oraison dominicale, la salutation angélique, le An. 1533. symbole, le décalogue, les sept sacremens, les dimanches & fêtes de l'année, les mysteres de la sainte Vierge, & d'autres saints; la faculté accorda son approbation à ces discours, & permit qu'ils fussent publiez.

Le vingt-sixième de Novembre elle s'assembla chez les Dominicains, & devant elle comparurent deux religieux Augustins, qui avoient debité dans leurs sermons beaucoup de choses repréhensibles, & sur tout un d'eux nommé Coureau dans les discours qu'il avoit prêchez à saint Sauveur. On nomma des commissaires pour en informer, & faire leur rapport; & on s'assembla à ce sujet : mais parce que l'un d'eux ne comparut pas, on remit la déliberation au lendemain. Ce jour-là un des deux accusez se trouva aux Mathurins, où il fit ses excuses sur les propositions qu'on lui imputoit, & il parut se soumettre avec tant d'humilité, que la faculté, après l'avoir fait retirer & après avoir déliberé pendant plus d'une demie-heure, le fit appeller par Nicolas Ulreare, qui tenoit la place du doyen: l'accusé dit qu'il rétractoit sincérement ces propositions, en présence de toute la faculté. Et le premier de Décembre il se présenta, & pria la faculté de lui pardonner, promettant de ne plus enseigner les mêmes choses, & condamnant tout ce qu'il avoit dit d'opposé aux sentimens reçus; mais quelque division s'étant élevée parmi les docteurs, & le nombre n'étant pas suffisant pour décider, on se retira.

Le vingt-neuvième Décembre la faculté s'assem- la faculté de quelbla chez les Mathurins à l'occasion du zéle que té- ques dosteurs in-

fup. t. 1. in append.

moignoit le roi François I. pour extirper l'hérésie de A N. 1533. son royaume, & empêcher qu'on n'y répandît la mau-D'Argentré ut vaise doctrine. On y chanta une messe solemnelle du Saint-Esprit pour en rendre à Dieu des actions de graces, & le prier de fortifier sa majesté dans un si pieux dessein, & d'accorder à son zéle d'heureux luccez. Après la messe Me Pierre de Cornibus présenta à la faculté un bref du pape dont on sit la lecture devant tous ceux qui étoient présens. Comme ce bref étoit plein des témoignages de bonté & de bienveillance de Clement VII. envers la faculté, elle délibera pour en remercier le pape & lui écrire, après en avoir obtenu la permission du roi. Et sur la plainte que sit le même docteur de la part de sa majesté, que quelques membres de la faculté donnoient dans les nouvelles erreurs, & se laissoient séduire par l'hérésie; la faculté prit la résolution de procéder contre eux, & de prendre dans la prochaine assemblée les expédiens convenables pour satisfaire à la demande du prince.

L'hérésie commence à s'intro. duire en France.

mond hift, de la mai∬ance de l'hérésie, lev. 7. cb. 3.

Les plaintes du roi sur le progrès que l'hérésse faisoit dans son royaume étoient bien fondées, & il Florimond de Re- y avoit déja long-tems que Luther & Zuingle y avoient envoyez quelques-uns des plus habiles de leurs disciples, pour y répandre leurs erreurs. L'évêque de Meaux Guillaume Briçonnet s'étoit d'abord laissé surprendre par ces nouveaux docteurs; mais le parlement ayant fait informer contre eux, ils se sauverent en Allemagne, & le prélat reconnut sa faute. L'hérésie dans la suite ne laissa pas de trouver quelque protection à la cour de France par le moyen de Marguerite de Valois sœur de François I.

An. 1533.

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 393 laquelle en 1527, avoit épousé Henri d'Albret I I. du nom, qui portoit le titre de roi de Navarre, dont Ferdinand le Catholique s'étoit emparé. Cette princesse avoit beaucoup de penchant pour les nouvelles opinions. Jacques le Fevre d'Etaples obligé de s'enfuir de Meaux en 1523. s'étoit retiré d'abord à Blois, & quelques années après s'étoit rendu en Bearn auprès de cette princesse, qui y résidoit alors avec son mari. Elle accorda aisément retraite dans ses états à tous ceux qui vouloient éviter les poursuites de la justice : & ce fut dans cet esprit qu'elle reçut entr'autres Gerard Roussel, à qui elle accorda sa confiance, qu'elle fit d'abord abbé de Clerac, ensuite évêque d'Oleron; elle prenoit plaisir à l'entendre parler de la religion, & favorisoit ouvertement tous les religieux qui quittoient leur profession.

Le roi informé de sa conduite & de ses sentimens, lui manda de le venir trouver, & de se faire conduire par le sieur de Burie gouverneur de Guyenne. Sa majesté qui l'aimoit infiniment, & qui se souvenoit des fervices qu'elle lui avoit rendus dans sa prison de Madrid, la reçut avec joye, & après quelques reproches sur son inclination aux nouvelles opinions, il lui donna toutes sortes de marques d'estime & d'amitié. La princesse s'en servit adroitement pour insinuer en quelque forte une partie de ses propres sentimens dans l'esprit de son frere, ou du moins pour lui en inspirer moins d'éloignement. Elle le mena au sermon d'un nommé le Cocq curé de saint Eustache, qui prêcha assez clairement l'hérésie de Zuingle sur l'eucharistie, prenant pour texte ces paroles de saint Paul. » Ne cherchez point ce qui est

. Histoire Ecclesiastique.

" sur la terre, mais ce qui est au ciel, où Jesus-AN. 1533. " Christ est assis à la droite de son pere; insinuant sous des expressions équivoques, qu'il ne falloit pas s'attacher à ce qui est sur l'autel quand on célébre la messe, mais qu'il falloit s'élever par la foi jusqu'au ciel pour y trouver le fils de Dieu, suivant ces paroles du prêtre; élevez vos cœurs, Sursum corda. Le roi voulut voir le prédicateur en particulier; il le sit venir dans son palais, il l'écouta dogmatiser à son aise; mais les cardinaux de Lorraine & de Tournon obligerent ce curé à se retracter publiquement en présence de sa majesté, & à confesser hautement qu'il s'étoit trompé.

CXXVI. La reine de Nales heures en Fran-

Ce mauvais succès ne ralentit pas l'ardeur de la varre fait traduire princesse pour la nouvelle doctrine, elle employoit tous ses soins pour gagner le roi son frere, & enga-Beze hist ecclessast. gea Guillaume Parvi docteur de Sobonne, évêque de Senlis, & confesseur de sa majesté, à lui traduire en françois les prieres latines de l'église, dont on avoit retranché une bonne partie, & qu'elle fit imprimerselle même composa un ouvrage en vers françois, intitulé le miroir de l'ame pechereße, où il n'étoit fait aucune mention de saints & de saintes, ni de merites, ni de purgatoire, & même la priere qu'on appelle, Salve Regina, y étoit appliquée en françois à la personne de Jesus-Christ. Ce livre fut aussi imprime dans cette année 1533. Ce qu'il contenoit irrita extrêmement la Sorbonne, & Noël Beda syndie de la faculté en sollicita fortement la condamnation. La princesse sen plaignit au roi, qui voulant sçavoir les raisons de cette condamnation, sit venir le recteur de l'Université, alors Nicolas Cop, qui désavoua

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. savoua la censure. Cop avoit été élû recteur le 18. d'Octobre 1533. & dans la même année ayant ha- AN. 1533. rangué aux Mathurins le jour de la Toussaint, il fut déferé par les Cordeliers, comme ayant avancé dans ce discours des propositions hérétiques.

Ces religieux s'étant addressé au parlement, & non Le receur de l'us pas à l'université, Cop s'en plaignit dans l'assem-niversité déseré blée des quatre facultez, qui se tint dans la salle des un sermon héréti-Mathurins le 19. de Novembre, & nia qu'il eût avan-que. cé ces propositions, à l'exception d'une seule; il de- aniv. Paris. p. ve manda que l'Université intervînt, & se plaignît de l'injure qui lui avoit été faite lorsque ses ennemis s'étoient addressé à un autre tribunal : il y eut beaucoup de bruit dans cette assemblée; cependant les amis du recteur ne laisserent pas d'y faire arrêter, que l'Université étoit fâchée de l'injure qu'on venoit de faire à son corps, en déferant son recteur à un tribunal superieur, sans en avoir parlé à l'Université, devant laquelle ses accusateurs seroient citez à comparoître; mais il n'y eut point de conclusion, parce que les doyens des facultez de théologie & de droit s'y opposerent. Cop, dont l'affaire avoit fait du bruit à la Cour & dans Paris, craignant d'être arrêté & mis en prison, se cacha quelque tems, & ensuite se sauva à Basse. Quand l'Université sçut qu'il s'étoit retiré, & que le bruit se fut répandu que Guillaume Cop son pere qui étoit médecin du roi depuis 1530. étoit justement soupçonné d'être dans les sentimens nouveaux, & qu'enfin le recteur son fils étoit ami de Calvin qui logeoir alors à Paris au College de Fortet, elle n'insista plus pour sa défense, & établit par Interim Arnould Monart procureur Tome XXVII.

- de l'université pour faire les fonctions de recteur, & A N. 1533. recevoir les sermens jusqu'àce qu'on en eût élu un au-

CXXVIII Commencement the Calvin.

Calvin ou Cauvin, car c'étoit le vrai nom de son pere, étoit né à Noyon le dix de Juillet 1509. Après avoir étudié le droit à Orleans sous Pierre de l'Etoile, & ensuite à Bourges sous André Alciat, & s'être perfectionné dans le Grec sous la direction de Volmar qui professoit cette langue dans la même ville, il vint à Paris, où il fit imprimer en 1 532. un Commentaire sur les deux livres de Seneque de la Clemence, qu'il dédia à Claude Hangest abbé de saint Benoît : comme il mit le nom de Calvinus qui étoit son nom latinisé, au commencement dece Commentaire, on l'a appellé depuis Calvin, & il ne s'est point opposé à cette dénomination. Etant à Paris, il se sit bien tôt connoître à ceux qui avoient secretement embrassé la réformation, & il eut avec eux d'étroites liaisons qui fortifierent en lui le funesse penchant qu'il avoit pour toutes les nouvelles opinions. Nicolas Cop, ce même recteur de l'université dont nous venons de parler, avoit avec lui de frequentes conversations qui lui furent fort dangereuses. On ne fut pas long-tems sans s'appercevoir de l'ardeur de Calvin pour les erreurs du tems,&comme on vouloit prudemment prevenir le mal que ce genie vif & entreprenant pouvoit causer, le Lieutenant de police nommé Morin, se transporta au college de Fortet où Calvin demeuroit, pour se saisir de lui; mais quand on fut arrivé à sa chambre, on trouva qu'il s'étoit sauvé par la fenêtre, de laquelle il s'étoit coulé par le secours des linçeuls qu'on y vit attachez.

On veut arrêter Calvin, mais il se

Beze in vitá Calvini p. 13.

Papyr. Masson in vita Calvini.

PAR. 214.

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. 397 Il se retira alors en Saintonge auprès de Louis du -Tillet, chanoine d'Angoulême, frere de Jean du AN. 1533. Tillet greffier au parlement de Paris, & d'un autre du Tillet évêque de Meaux.

En Allemagne les Protestans continuoient leur assemblée à Smalkalde, & l'affaire qui paroissoit les intéresser principalement, étoit le rétablissement d'Ulric dans le duché de Wirtemberg, dont il avoit été chassé par les états de Souabe, qui s'étoient portez à cette résolution pour réprimer les extorsions que ce duc faisoit sur ses sujets. Charles V. qui ne négligeoit jamais aucune occasion d'augmenter le lustre & la splendeur de sa maison, trouva le secret de se faire prier par les états de vouloir les délivrer d'un gouvernement aussi tyrannique qu'étoit celui du duc de Wirtemberg; cet empereur répondit volontiers à CXXX. leurs prieres; il dépouilla le duc de toutes ses terres, pare du duché de & en donna l'investiture au roi Ferdinand son fre- Wirtemberg & en investit Ferdinand re, sans avoir égard aux sollicitations de la diéte d'Ausbourg, qui employa ses soins pour l'en détourner; ce qui fut cause que les Luthériens, dont Ulric suivoit la doctrine, firent leur affaire de la sienne; ils avoient assez de forces pour la pousser avec vigueur, mais l'argent leur manquoit, & l'empereur étoit devenu si formidable, que personne n'osoit en prêter pour lui faire la guerre. Il n'y avoit que François I. qui pûn leur rendre ce bon office; & le lantgrave de Hesse convaineu de la nécessité d'engager d'autant plus ce prince à protéger la ligue de Smalkalde, quielle lui devroit davantage, fit un voyage à la cour de France, où il arriva au commencement de l'année 1534. & or il fut magnifiquement Dddi. reçû.

A N. 1533. CXXXI. grave deHesse à la cour de France.

Sleidan, in comm. lib. 9. p. 271.

Il proposa au roi l'importance qu'il y avoit de recouvrer le duché de Wirtemberg, pour empêcher Arrivée du lant- la maison d'Autriche d'attenter désormais à la liberté Germanique, & il fut favorablement écouté; & comme la maison de Wirtemberg possedoit sur la frontiere du comté de Bourgogne un état détaché, qu'on nommoit le comté de Montbelliard, le lantgrave l'engagea au roi François I. au nom d'Ulric, pour la somme de cent mille écus d'or, à condition que si cette sommen'étoit pas rendue dans trois ans, à compter du jour de l'emprunt, cette principauté lui resteroit, & seroit réunie au domaine de la couronne de France; le traité ne contenoit rien davanrage, mais il y avoit deux articles à part, dont le premier portoit, que le roi considérant que les cent mille écus ne suffisoient pas pour recouvrer le duché, prêteroit une pareille somme, qu'il feroit esperer de ne jamais redemander, pourvû (& c'est ici le second article) qu'après s'être rendu maître de Wirtemberg, le lantgrave portât les armes victorieuses en Italie, afin d'y favoriser sa majesté très-chrétienne dans le recouvrement du duché de Milan. Ce que le lantgrave promit; mais dans l'appréhension qu'il eut que l'empereur ne le dépouillat pendant son absence, il manqua à sa parole. François I. lui proposa encore de faire agréer aux Protestans la tenuë du concile aux conditions marquées par le nonce, suivant la priere que le pape lui en avoit faite à Marseille; mais le lantgrave ne voulut point se charger de cette commission; & tout ce que le roi put obtenir de lui, fut qu'ils consentiroient que ce concile se tînt hors de l'Allemagne, comme ils l'avoient demandé.

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 399 Le roi rendit compte au pape du succès de sa négociation auprès du lantgrave par rapport au con- A N. 1533. cile, & lui demanda que les Protestans ne consen-Le roi propose au tiroient jamais qu'il fût assemblé en Italie: mais que pape la ville de Geneve pour la si sa sainteté vouloit agréer la ville de Geneve, il s'of- tenuë du concile. froit de la faire accepter aux princes de la ligue de Smalkalde. Sur cette lettre, Clement VII. entra en doute ou de l'affection du roi, ou du moins de sa prudence, qu'il trouvoit lui avoir manqué dans cette occasion, parce que la ville de Geneve qu'on proposoit pour la tenue du concile étoit déja infectée des nouvelles hérésies : jugeant donc qu'il n'étoit pas à propos d'employer dayantage la médiation de ce prince sur cette affaire, il lui écrivit seulement une lettre de remerciement de la peine qu'il s'étoit donnée, sans répondre sur la proposition faite de la ville de Geneve.

Le lantgrave ayant touché l'argent du roi de Fran- CXXXIII. ce, partit aussi-tôt pour l'Allemagne, & leva à pe- Le lantgrave leve tit bruit une armée plus considérable par l'expérien- che contre les troupes de Ferdice des officiers & par la valeur des soldats que par nand. le nombre, puisqu'elle n'étoit que de quinze mille sleidan in comm. hommes; il vouloit profiter de l'absence de l'empe-Raynald. ad hune reur qui étoit en Espagne, & des occupations du roi Paul Jove 1. 32. Ferdinand en Hongrie. Avant que de se mettre en campagne, il publia un manifeste où il s'étendoit sur l'innocence du jeune prince de Wirtemberg, qui n'avoit que quatre ans lorsqu'Ulric son pere avoit été dépouillé, & sur les anciennes constitutions de l'Empire, qui ne comprenoient pas les mâles des maisons souveraines dans la punition du chef, lorsqu'ils n'avoient point eu de part à son crime. Ferdinand fit ré-

Dddiii

400 Histoire Ecclesiastique.

AN. 1533. sons ne parurent pas convaincantes; mais le lantgrave qui craignoit avec fondement que Ferdinand
ne voulût l'emporter malgré la raison, & qu'il n'appuyât du secours des armes la foiblesse de ses raisonnemens, tâcha de le prévenir, & le treizième de Mai
vint sondre sur son armée auprès de Laussen petite
ville de Souabe dans le duché de Wistemberg sur le
Neker à deux lieuës au-dessus d'Helbron. Le prince
Philippe Palatin qui commandoit cette armée, ayant
eu le talon emporté d'un boulet de canon, & s'étant
retiré pour se faire panser, procura une pleine victoire aux troupes du lantgrave.

CXXXIV.
Il gagne la victoire & le duc de
Wirtemberg est
rétabli.

Sleïdan ut Suprà. Paul Jove ibido

Après cette défaite, toutes les villes & forteresses du pays de Wirtemberg rentrerent sous la domination du duc Ulric leur ancien seigneur. La maison d'Autriche, au lieu de tirer une vengeance proportionnée à l'affront qu'elle venoit de recevoir, comme s'en étoit vanté Charles V. en apprenant cette fâcheuse nouvelle, appréhenda que la facilité que les Protestans avoient trouvé à recouvrer le duché de Wirtemberg, ne sût un attrait pour les engager à entreprendre sur les autres états. Elle porta plus loin sa défiance, en voyant les François entrer dans le comré de Montbelliard, & en prendre possession ; c'est ce qui lui sit dissimuler son ressentiment, pour chercher indirectement les moyens de faire la paix avec les Luthériens. L'électeur de Mayence se chargea de la négociation auprès de l'électeur de Saxe, pendant que le due George agissoit auprès du lantgrave, qui étoit son gendre. Mais il y avoit un obstacle qu'il n'étoit pas ailé de lever. Ferdinand n'étoit point

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 401 reconnu roi des Romains par les Protestans, & l'électeur Jean Frederic y étoit toujours fort opposé, An. 1533. fondé sur une certaine maxime, qu'ayant été dans le college des électeurs en qualité d'ambassadeur de son pere, qui étoit malade lorsque l'élection se fit, & s'y étant vigoureusement opposé, il sembloit qu'il y allat de son honneur de continuer son opposition, & de soutenir la protestation de nullité qu'il avoit faite alors; & c'étoit l'embarras de l'électeur de Mayence, parce que l'empereur ne vouloit rien conclure avec les Protestans, qu'ils n'eussent auparavant reconnu Ferdinand, ceux-ci au contraire ne vouloient point le reconnoître, à moins que l'électeur Jean Frederic ne le reconnût avec eux.

Après plusieurs disputes & contestations, le tout CXXXV. se termina à l'avantage des deux partis, & l'on sit reconnoît Ferdideux traitez; le premier entre le roi des Romains & nand pour roi des Romains. l'électeur de Saxe, par lequel on convint. 1°. Qu'il Raynald, hoc anni ne se feroit aucune procedure de justice, contre qui ". 18. que ce fût pour fait de religion. 2°. Que la paix publiée par l'empereur seroit observée très-exactement. 3°. Que le roi Ferdinand au nom de l'empereur feroit surseoir à la chambre impériale, toutes les actions intentées contre les Protestans, sans y comprendre les Anabaptistes & les autres sacramentaires. 4°. Que l'électeur de Saxe non-seulement reconnoîtroit Ferdinand pour vrai & légitime roi des Romains, mais que de plus il le feroit reconnoître par les autres princes de la ligue de Smalkalde, qui tous ensemble lui en donneroient le titre. 5°. Que quand il s'agiroit à l'avenir d'élire un roi des Romains, du vivant de l'empereur, les électeurs s'assembleroiens

auparavant pour examiner les raisons, lesquelles AN: 1533 étant trouvées justes, on procederoit à l'élection suivant la forme prescrite par la bulle d'or, qui doit être inviolable. 6°. Que s'il s'y trouvoit quelque opposition, que les sentimens fussent partagez, & les résolutions differentes, tout ce qui se feroit, seroit censé nul & illégitime. 7°. Que Ferdinand promettroit de faire agréer & signer ce traité à l'empereur son frere & aux électeurs Catholiques dans toutes ses clauses. Enfin que le même Ferdinand s'engageoit à faire confirmer par l'empereur Jean Frederic électeur de Saxe dans la possession de tous ses biens & états d'ancien patrimoine, lui feroit donner l'investiture de l'électorat, & que sa majesté impériale approuveroit & ratifieroit son contrat de mariage avec Sybille fille du duc de Cleves. On se plaignit de ce traité, & de voir deux princes seuls disposer ainsi des loix de l'empire, sans avoir consulté les autres: mais toutes leurs remontrances furent inutiles, & le traité fut ratifié.

CXXXVL Traité de paix entre le roi des Romains & Ulric duc de Wirtemberg.

lib. 9. p. 278.

Le second traité signé & conclu le même jour, étoit entre Ferdinand roi des Romains & Ulric duc de Wirtemberg, & portoit 1°. Qu'Ulric rentreroit Bleiden. in comm. dans la possession de ses états, comme seigneur de légitime droit, qu'il en joüiroit paisiblement lui & ses successeurs 2°. Que le duché de Wirtemberg seroit à l'avenir un fief masculin de l'archiduché d'Autriche. 3°. Qu'en cas que les heritiers mâles légitimes vinssent à manquer, il retourneroit aux princes de la maison d'Autriche, pour dépendre de l'empire. 4°. Que le duc Ulric reconnoîtroit Ferdinand pour roi des Romains, & qu'il 'lui envoyeroir à ce sujet

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 403 un ambassadeur. 5°. Qu'il ne fera aucune alliance avec qui que ce soit contre les princes de la maison AN. 1534. d'Autriche. 6° Que le même duc & le lantgrave de Hesse ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, forcer personne à abandonner la religion Catholique, ni directement ni indirectement. 7°. Qu'ils laisseront jouir dans leurs états tous les ecclésiastiques de la même religion, de tous leurs biens, sans les trouble en aucune maniere. 8°. Qu'il sera permis à tous ceux qui auroient abandonné leur pays dans cetto guerre d'y retourner, & de joüir de leurs biens comme auparavant. 9°. Que tous les prisonniers de guerre des deux partis seront incessamment mis en liberté sans rançon. 10°. Que le lantgrave & le duc Ulric viendront eux-mêmes, ou envoieront des ambassadeurs pour demander pardon dans une audience publique au roi Ferdinand de tout ce qui s'est passé dans cette guerre. 11°. Que l'empereur accordera au duc Ulric l'investiture de ses états, & lui pardonnera de même qu'au lantgrave. Ces deux traitez furent conclus dans la ville de Prague en Bohême, & signez le vingt-neuviéme de Juin 1534.

Le pape ne put dissimuler son chagrin, quand il eut appris que la maison d'Autriche abandonnoit aux Luthériens une province aussi riche & aussi peuplée que celle qu'il venoit de céder, parce qu'étant dans le centre de l'Allemagne, il leur seroit plus facile d'infinuer leur doctrine dans les autres cercles de l'empire. Il en fit faire de grandes plaintes au roi des Romains, qui prétendit au contraire avoir rendu un grand service à la religion Catholique, en s'accommodant au tems, parce que, s'il n'eût cedé

Tome XXVII.

aux Luthériens ce qu'ils avoient déja recouvré, & AN. 1534 dont ils étoient absolument les maîtres, ils en auroient usurpé davantage, & peut-être se seroient-ils saisi du patrimoine entier de la maison d'Autriche. Le roi de France se plaignit aussi de son côté qu'on n'eût fait aucune mention de lui dans ces deux traitez, quoiqu'il eût si généreusement contribué au recouvrement du duché de Wirtemberg par l'argent qu'il avoit fourni au duc Ulric, qui d'ailleurs sui étoit encore redevable de la conservation de ce duché dans sa famille.

XXXVII.. Suite de l'affaire du divorce de Henri VIII.

Milord Hetbert

#, 68, 69. & feq.

Pendant que du Bellay évêque de Paris étoit allé à Rome pour négocier un accommodement entre cette cour & le roi d'Angleterre, ce prince fit assembift. regn. Henrici bler son parlement le quinzième de Janvier 1534. & Raynald. boe ann. par son ordre on travailloit en Angleterre à abolir entiérement l'autorité du pape. On y ordonnoit qu'on n'iroit plus à Rome pour aucune affaire; qu'on n'en tireroit plus aucunes bulles ni provisions pour les évêchez, abbayes & autres bénéfices; que toutes les causes dont on appelloit au souverain pontife seroient jugées en dernier ressort par le roi & son conseil; que les évêques ne pourroient plus Burnet bist. de la s'assembler que par son ordre; que les canons & les statuts qu'ils feroient n'auroient aucune force qu'il ne les eût approuvez. Tous les jours un prélat montoit en chaire dans l'église de saint Paul, & prêchoit au peuple que l'évêque de Rome n'avoir pas plus de pouvoir dans le royaume qu'un autre évêque dans son diocése.

reform. 0 l. 2. p. 212.

CXXXVIII.

Du Bellay, qui ignoroit cette conduite du roi d'An-Le pape accepte les propositions de révêque de Pacis. gleterre, out avec le pape une conference, dont le

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 405 résultat fut que, si Henri signoit les propositions que du Bellay venoit de faire de sa part, & qu'il AN. 1534envoyât un procureur à Rome, Clement de son côté Burnet biss. de la referm. liv. 2. p. députeroit des juges pour instruire le procès dans 199. la ville de Cambray, & ensuite prononceroit la sentence. Tout paroissoit si favorable, qu'on crut que le roi d'Angleterre gagneroir son procès. Jean du Bellay envoya une liste des cardinaux qu'il croyoit avoir gagnez; il en écrivit en ces termes en France & en Angleterre. Mais sa sainteté se vit tellement pressée par les ministres de l'empereur, qu'en vain elle leur allégua la parole qu'elle avoit donnée. Ils redoublerent leurs instances avec tant d'empressement, qu'ils tirerent enfin la parole du souverin pontife, que si la réponse de Henri par le courier que l'évêque de Paris avoit envoyé à Londres ne venoit pas dans un jour marqué, il ne se tiendroit plus pour engagé. Ce jour étant venu sans qu'on vît arriver le courier, les impériaux revinrent à la charge, & recommencerent leurs sollicitations, pour engager le pape à prononcer la sentence, & à publier l'excommunication: l'évêque de Paris demanda un délai de six jours, alléguant que dans une saison aussi fâcheuse qu'étoit l'hyver, mille accidens pouvoient arrêter un courier, sur-tout quand il falloit passer la mer; & ajoutant que sa sainteté ne pouvoit refuser un délai si court au roi d'Angleterre, après avoir attendu plus de six ans à juger sa cause; mais il ne put rien obtenir.

Aussi le pape intimidé par les cardinaux du parti CXXXIX. Le pape assemble de l'empereur, assembla le lundi vingt-troisième de son consistoire, & prononce sur la Mars son consistoire, où l'affaire fut proposée, & divorce.

Eeeij

406 Histoire Ecclesiastique. bientôt résoluë: de vingt-deux cardinaux assemblez,

fcbism. Angl. de la

AN. 1534. il y en eut dix-neuf qui furent d'avis que le mariage Sander. lib. 2: de de Henri & de Catherine étoit bon, & qu'on devoit. trad.p. 98. 6 99. obliger ce prince à la reprendre pour sa femme, sur peine d'encourir les censures ecclésiastiques. On croit que les trois cardinaux contraires à ce jugement étoient Trivulce, Rodolphi & Pisani. Les opinions recüeillies, la sentence fut dressée & prononcée; & le pape y déclare, qu'oüi le rapport de Jacques Simonetta, êvêque de Pesaro, auditeur du sacré palais & lieutenant de Paul Capisucchi, qui étoit absent, & de l'avis des cardinaux, il met toutes les procédures de Henri à néant, comme injustes, il lui ordonne de reprendre Catherine son épouse, d'habiter avec elle, déclare son mariage bon & valide, les enfans nez & à naître de ce mariage légitimes, lui défend de poursuivre davantage sa séparation, & le condamne envers Catherine son épouse à tous les dépens, dont néanmoins il se réserve la taxation.

CXL. Lá réponse du roi d'Angleterre arrive après coup.

Le Grand hift. du

liv. 4. p. 187.

Deux jours après que cette sentence eut été prononcée, arriva le courier, qui, à ce qu'on dit, venoit déclarer que le roi se soumetroit à tout; mais il n'est divorceto. 1. pag. pas aisé de sçavoir de quels ordres il étoit chargé, Mem. du Bella, & à quelles conditions Henri promettoit de se soumettre, puisque sa conduite démentoit assez une semblable promesse. A l'arrivée du courier plusieurs cardinaux proposerent de révoquer la sentence; & les évêques de Paris & de Mâcon se plaignirent hautement à sa sainteré, qu'elle ne leur eût pas tenu parole. Mais les partisans de l'empereur serroient de si près le souverain pontife, qu'il ne voulut rien retracter; il témoigna à la verité beaucoup de douleur de ce

LIVRE CENTTRENTE QUATRIEME, 407 qu'on l'avoit obligé de prononcer, & promit de faire ce qu'il pourroit pour contenter le roi d'Angleterre, AN. 1534. assurant qu'il n'avoit pas voulu qu'on prononçat la sentence avant Pâques, quoique plusieurs cardinaux: eussent demandé avec instance que cela se fit sur l'heure; on remarque même, qu'après avoir prononcé la sentence, il passa toute la nuit avec un grand nombre de docteurs, pour voir avec eux ce qu'on pourroit faire de mieux dans une si fâcheuse conjon-Aure; mais toutes ces peines ne firent rien changer à ce qui avoit été fait.

Henri VIII. ayant appris les procédures faites con- CXLI. tre lui à Rome, & les tristes nouvelles du mauvais gleterre la nousuccès de toutes ses négociations, ne garda plus aucu- velle de la sentenne mesure dans son ressentiment, & ne balança plus à Burnet bist. de la executer la résolution qu'il avoit prise de rompre Le Grand biss du toute correspondance avec le siège de Rome; & c'est divorce, tom. 1. ce qu'il fit en commençant de pouffer à l'extrémité sa nouvelle qualité de chef souverain de l'église Anglicane sous Jesus-Christ. Il s'y étoit déja préparé; ayant fait changer dans le parlement, tenu le quinzieme de Janvier jusqu'au dernier jour de Mars, toute la constitution du gouvernement spirituel de ses états. Ce parlement, qui n'étoit pas moins choqué que le roi de la conduite du pape, entreprit donc d'abolir entièrement sa puissance dans tout le royaume; & l'execution suivit de près la résolution qu'on en prit, puisque peu de jours après on sir un acté contenant divers articles, qui tendoient tous au même but, mais en paroissant toujours conserver la doctrine de l'église; car en révoquant la loi faite contre les hérétiques sons le regne de Henri IV. pat

Eec iij

- laquelle il étoit permis aux évêques de faire empri-An. 1534. sonner toutes les personnes qu'ils soupçonnoient d'hérésie; on confirma celles qui avoient été faites contre les hérétiques sous Richard II. & sous Henri V. & il fut arrêté que l'on ne pouisuivroit personne pour crime d'hérésie, que sur une accusation dans les formes appuyée par le témoignage de deux personnes; qu'après on envoieroit l'accusé en prison, mais qu'il auroit la liberté de se défendre en pleine cour; que s'il étoit trouvé coupable, & qu'il refusat d'abjurer, ou qu'il fût relaps, les juges pourroient le condamner capitalement, mais que la sentence ne seroit executée qu'avec la permission du roi.

CXLII. Articles du parlel'autorité du pape en Angleterre.

**2**0m. 14. p. 487. **∱** ∫09•

Dans les autres articles on confirmoit le statut ment pour abolit qui avoit aboli les annates; on ordonnoit qu'à l'avenir le pape n'auroit plus de part à l'établissement Atta puis Angl. des évêques, que quand un évêché seroit vacant, le roi feroit expédier au chapitre un congé d'élire; & que si l'élection n'étoit pas faite dans douze jours, après la permission donnée, elle seroit dévoluë au roi, à qui l'évêque élu prêteroit serment pour être ensuite sacré par l'archevêque, & que ceux qui refuseroient de se conformer à cette ordonnance, seroient sujets à la peine du pramunire. On abolissoit encore le denier de saint Pierre, toutes les procurations, délégations, expéditions de bulles & dispenses émanées de la cour de Rome, en sorte que ce seroit l'archevêque de Cantorbery qui donneroit les dispenses & qui feroit porter au trésor royal une partie de l'argent qui en reviendroit. Le mariage du roi avec Catherine, veuve du prince Arthus son frere, étoit déclaré nul, & il étoit ordonné qu'on ne donneroit

LIVRE CENT TRENTE QUATRIEME. 209 plus à cette princesse que le ritre de princesse douairiere de Galles; le mariage du même roi avec Anne AN. 1534. de Boulen étoit déclaré légitime, & la succession à la couronne établie dans les enfans qui naîtroient de ce mariage. De plus, il étoit dit que toute personne, de quelque qualité qu'elle fût, qui parleroit ou écriroit contre ce mariage; seroit traité comme traître au roi & à l'état, & que tous les sujets sans distinction seroient obligez de faire serment qu'ils obéiroient à ces ordonnances. Après cela il y avoit une liste des mariages défendus par la loi de Dieu, parmi lesquels se trouvoit celui d'un homme avec la veuve de son frere; & il étoit ordonné qu'en n'en souffriroit plus de tels à l'avenir, & que ceux de cette espece qui subsistoient encore servient dissous. Ce fut ainsi que l'autorité du pape sut entiérement abolie dans le royaume d'Angleterre par un acte du . parlement.

Cependant il confirmoit toutes sorres d'expédi- Le parlement détions tirées de Rome avant le douzième jour de clare qu'il veut Mars de l'année 1534. pourvû qu'elles ne fussent doctrine. point contraires aux leix de l'état, & déclasoit que le Burnet hist. de la roi ni ses sujets ne prétendoient point s'éloigner de la reforme liv. 2. p. vraie doctrine de Jesus-Christ, ni des articles de foi reçus par l'église Catholique. Cette loi fut faite du consentement des deux chambres : mais il n'y avoit dans la chambre-haute que l'archevêque de Cantorbery, avec les évêques de Londres, de Winchester, de Lincoln, de Bath, de Landasse & de Carlile avec douze abbez. Fischer évêque de Rochester s'opposa fortement à cet acte, mais inutilement. Le roi nomma trente-deux personnes, seize de la chambre haute,

. & autant de celle des communes, pour examiner les AN. 1534. loix ecclésiastiques, & confirmer ou annuller celles qu'ils croiroient conformes ou contraires aux loix du royaume.

CXLIV. Procès d'Elizegieuse de Kent.

Sander. de schism. Angl. l. 1. p 104. Le Grand bift. du div. l. 2. p. 279. Raynald. ad hunc ann. n. 6. 6 7.

Une affaire assez particuliere occupa le parlement beth Barthon reli-durant quelques jours. Ce fut le procès d'Elizabeth Barthon, qu'on appelloit communément la religieuse de Kent, & à qui Sanderus donne le titre de sainte Vierge de Cantin. Elle avoit, dit-on, été longtems affligée de convulsions, qui lui tournoient la bouche & plusieurs membres du corps, de sorte que plusieurs croyoient que la cause de ces effets si extraordinaires ne pouvoit être naturelle. La continuation de ce mal lui sit contracter une si grande habitude à se contrefaire ainsi par béaucoup de postures irrégulieres, qu'elle la conserva après avoir été guérie. Elle sit part de sa situation & de cette facilité qu'elle avoit à se contrefaire ains, en paroissant agir naturellement, elle en fit part, dis-je, à Richard Master son curé, qui lui conseilla de s'en servir, dans la vûë d'en zirer quelque profit. Suivant cet avis, quand le prétendu accès la prenoit, & qu'elle commençoit à accompagner ses extases de différentes contorsions, elle recitoit quelques maximes dévotes, qui combattoient la corruption du siécle, & principalement les hérétiques, & les auteurs des nouvelles opinions: elle rapportoit aussi differentes visions surprenantes, qu'elle disoit avoir reçuës de Dieu. A la fayeur de ces impostures, sa prétendue sainteté étoit admirée non-seulement du peuple, mais encore des personnes les plus qualifiées, tels qu'étoient les légats ou nonces du pape, Warham, archevêque de Cantorbery,

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 411 Cantorbery, Fischer évêque de Rochester, enfin presque toute l'Angleterre, un bon nombre de religieux & de religieuses de Sion, de la chartreuse de Londres & des couvens des Cordeliers de Richemond. de Gréenvick & de Cantorbery, fans parler de plusieurs autres. Morus voulut la voir aussi, & quoique ce grand homme la regardât comme une fille fort fimple, qu'il estimoit peu, & dont il parle assez mal dans une longue lettre qu'il écrivit à Cromwel pour se justifier dans l'esprit du roi, on ne laissa pas de l'envelopper avec Fischer dans le malheur de cette fille.

Elle avoit souvent parlé contre le divorce du roi, On l'arrête & on en disant que si ce prince épousoit Anne de Boulen, la met en prison avec beaucoup il mourroit un mois après; que Dieu l'abandonne-d'autres. roit, & qu'il feroit une fin tragique; soit qu'elle eût Burnet hist. de la ainsi parlé de son propre mouvement, soit qu'elle l'eût fait à la sollicitation des amis de la reine Catherine, devant lesquels elle avoit souvent tenu de semblables discours; le roi qui en fut informé, la fit arrêter dans le mois de Novembre 1533. & avec elle Richard Master son curé, le docteur Bocking, Richard Diering, Henri Gold curé d'une paroisse de Londres, Hugues Rich Cordelier, Richard Rilby. Thomas Gold, Edouard Twaittes gentilshommes., Jean Adesson, Thomas Laurens & Thomas Abel. Tous furent conduits à la chambre de l'étoile, où on reçut leurs dépositions, & pour lors on se contenta de les condamner à en faire une réparation dans l'église de saint Paul, pendant un sermon que prêcha l'évêque de Banger, la religieuse avec ses complices étant sur un échaffaut; après quoi on les Tome XXVII.

AN. 1534.

CXLJVI. Elle est condamnée à mort avec ies complices.

Spond. ad ann. 1534.14.7.

ramena de l'église à la prison. Mais Henri informé AN. 1534. que ceux qui étoient pris avoient tramé une conspiration contre lui, on examina l'affaire avec plus de soin dans le parlement de cette année, & Elizabeth Barthon fut condamnée à mort, & executée le vingtdeuxiéme d'Avril 1534. Ses complices souffrirent la même peine, à l'exception de quelques-uns dont on confisqua les biens, & qu'on condamna à une prison arbitraire. Rich eut sa grace, ou mourut en prison, & Anne de Boulen sit pardonner à ceux qui s'étoiens laissez séduire.

CXLVII. Serment prêté par les Anglois en conséquence de l'acte du parle-

Att.publ. Angl. ტ∫ო.

Henri voyant que beaucoup de ses sujets avoient autant d'amour & de respect pour Catherine & la princesse Marie sa fille, que de haine & d'horreur pour Anne de Boulen & toute sa famille, envoya tom. 14. Poz. 581. des commissaires de toutes parts pour recevoir le serment d'obéissance à la loi de la succession. On trouve un grand nombre de ces sermens dans le recüeil des actes publics; & Gardiner écrivant de Winchester le sixième de Mai, manda à Cromwel que les abbez, les prieurs & les gardiens des couvens, les curez des paroisses & des chapelles de la province, avoient tous prêté le serment avec soumission en présence du grand chambellan, de mylord Audley, & de plusieurs gentilshommes : que chaque supérieur avoit donné aux commissaires une liste des religieux de son monastere, qui avoient plus de quarante ans, & que l'on avoit nommé des députez pour recevoir les sermens, qui portoient en substance; que tous seroient fideles au roi; qu'ils reconnoisfoient solemnellement la validité de son second mariage, & promettoient d'être fideles à la reine Anne

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIE'ME. 413 de Boulen sa légitime épouse, & à tous les enfans qui en proviendroient, conformément à la loi faite tou-AN. 15346 chant la succession. On reconnoissoit encore par co ferment le roi pour chef suptême de l'église d'Angleterre; que l'évêque de Rome n'avoit pas plus d'autorité que les autres évêques, & l'on promettoit de renoncer à l'obéissance du pape, de n'avoir aucun égard à ses censures, de prêcher Jesus-Christ & son évangile d'une maniere simple, sincere, & conforme à l'écriture & à la tradition des docteurs orthodoxes & catholiques; de prier Dieu pour le roi comme chef souverain de l'église d'Angleterre, pour la reine, pour leurs enfans, pour l'archevêque de Cantorbery, & pour le reste du clergé. Ce même serment avoit été prêté par le parlement avant sa séparation.

Fischer évêque de Rochester, & Thomas Morus, CXLVIII. furent les seuls qui refuserent de souscrire à cet acte, resusent de préter & leur constance fut traitée de crime & de révolte. ce serment. Le conseil d'état étant assemblé à Lambeth, on sit divorce to. 1. pag. venir Morus, à qui l'on présenta le formulaire scel-281.

Burnet bift: de la lé du grand sceau pour le signer; mais il répondit ref. l. 2. p. 227.
Sanderus lib. 1. que sa conscience & le soin de son salut ne per-2, 105. mettoient pas qu'il signât ce formulaire: & comme on lui eut représenté que sa conscience le trompoit, & que c'étoit à lui à la réformer, le grand conseil du royaume étant d'une autre opinion : il repli? qua, que s'il étoit seul contre tout le parlement, il se défieroit de lui-même, mais que s'il avoit contre lui le grand conseil d'Angleterre, il avoit pour lui toute l'église, qui étoit le grand conseil des Chrétiens. Fischer parut après, & parla de même: ils offrirent

néanmoins tous deux de faire un autre serment pouis AN. 1534 assurer la succession aux enfans d'Anne. Cranmes auroit fort souhaité qu'on eût accepté cet offre, prévoyant les suites fâcheuses de la fermeté de ces deux grands hommes; il en écrivit même à Cromwel en termes très-pressans, pour l'engager à faire agréer ce parti au roi; mais ce conseil ne fut pas suivi. Henri outré contr'eux les envoya à la tour, leur sit ôter plume, papier, encre; priva Fischer du temporel de son évêché & de tous ses biens, & à peine lui laissat'on quelques mauvais habits pour se couvrir, de sorte qu'étant presque nud, il sit prier Cromwel de lui procurer quelque couverture, & je ne sçai si on lui accorda cette grace, quoiqu'il eût alors soixante & dix-neuf ans. Les séances du parlement furent remises au mois de Novembre, & on ne travailla point au procès des deux prisonniers jusqu'aux séances du mois de Décembre.

CXLIX.
Henri négocie
une alliance avec
François I. fans
faccès.

L'empereur s'étant chargé de faire executer la sentence du pape, en faveur du premier mariage de Henri contre le second, ce prince s'attendoit que sa majesté impériale alloit lui déclarer la guerre. Pour se mieux mettre en état de désense, il sit quelques avances auprès de François I. & souhaita fort de renouveller l'alliance avec sui par un nouveau traité. Mais le roi de France avoit ses vûes sur le duché de Milan, auquel il ne prétendoit pas avoit expressement renoncé par le traité de Cambray, & c'étoit dans ce dessein qu'il avoit marié son second sils avec Catherine de Medicis, parce qu'il ne croyoit pas pouvoir se passer du pape; d'ailleurs le roi d'Anglesterre venant de se déclarer ouvertement ennemi de

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME AND La sainteté, par la rupture éclatante qu'il avoit fait avec elle, il ne convenoit pas à sa majesté très-chré- AN. 1534. tienne de s'allier avec lui. L'action indigne commise fur la fin de l'année précédente envers un gentilhomme Milanois nommé Maraviglia, à qui François Sforce duc de Milan avoit fait couper la tête injustement. & quoiqu'il fût ambassadeur de France, lui fournis. foit un prétexte très-plausible de déclarer la guerre au duc, & de porter par conséquent ses armes dans le Milanez.

Dans ce dessein il pressa le comte Guillaume de Furstemberg de travailler à la levée de vingt enseignes de Lansquenets en Allemagne. Il ordonna qu'on formât sept légions, chacune de six mille hommes, à l'exemple des Romains, & de désigner les provinces où elles seroient levées.

Mais pendant tous ces préparatifs les affaires d'Italie changerent un peu de face par la mort de Clement Clement VII. VII. il étoit tombé malade au commençement de roul you in eleg. l'été d'une violente douleur d'estomac, à laquelle Ciaton. in vit. survint la sièvre, qui le tourment long-tems, & le pont. 2. 3. p. 448.

Duchessne hist, dec conduiste enfin au tombeau le vingt-cinquième de paper p. 397. Septembre 1534. âgé de 56. ans, après avoir célébré, le neuviéme jubilé & augmenté la bibliotheque du Vation d'un grand nombre de volumes recherchez avec beaucoup de dépense. Son corps fut d'abord inhumé dans l'église de saint Pierre, & ensuite transeré dans l'église des Dominicains de la Minerve avec les, cendres de Leon X. On a plusieurs lettres de ce pape, au roi de France, au roi d'Angleterre, à Salvian, à Sannazar & à d'autres.

Clement VII. avoit yû mourir ayant lui pendant: Fffiij

CLI. de Grammont.

Ciacon. in vitis pont. t. 3. p. 519. Aubery vie des cardinaux.

San-Marth. in Galliá christianá.

cette année seulement, cinq cardinaux, dont le pre-AN. 1534 mier est Gabriel de Grammont évêque de Tarbes, Mort du cardinal fils de Roger sénéchal d'Aquitaine, & d'Eleonore de Grammont: avant l'évêché de Tarbes il eut celui de Conserans après un de ses freres, & se distingua dans toutes les négociations dont il fut chargé; il fut très-consideré à la cour du roi François I. & fut un des ambassadeurs que la régente envoya en Espagne pour ménager la délivrance du roi. Il y étoit encore l'année suivante, & l'empereur Charles l'y sit arrêter, quand il eut appris la ligue du roi de France avec Henri VIII. roi d'Angleterre: mais comme les ambassadeurs qu'il avoit lui-même dans les cours de ces deux princes furent arrêtez dans le même tems,il se vit obligé de mettre en liberté l'évêque de Tarbes, qui s'en retourna en France, & fut aussi-tôt envoyé par le roi en Angleterre, avec ordre de négocier secretement la dissolution du mariage de Henri avec Catherine, & de proposer celui de Marguerite d'Orleans veuve de Charles duc d'Alençon, qui étoit sœur de François I. & fut mariée sur la fin de la même année avec Henri d'Albret roi de Navarre. On a cru que le cardinal Wolsey avoit persuadé à l'évêque de Tarbes de faire cette proposition. Le même prélat alla peu de tems après en ambassade à Rome, où le pape Clement lui donna le chapeau de cardinal le huitième de Juin 1530, ensuite il proposa le mariage du duc d'Orleans second fils du roi avec Catherine de Medicis, & persuada même à Clement de venir jusqu'à Marseille. Le cardinal se rendit par ses services de plus en plus agréable au roi, qui lui avoit donné l'évêché de Poitiers, & qui lui donna depuis les ar-

LIVRECENT TRENTE QUATRIEME. 417 chevêchez de Bordeaux & de Toulouse : il occupoit le dernier siège, lorqu'il mourut au château de Bal- AN. 1534, ma proche sa ville archiépiscopale, le vingt-sixiéme de Mars 1534. fort regretté du roi & de toute la cour; son corps fut porté à Balache pour être mis dans le tombeau de sa famille.

Le second est André de Valle, Romain, chanoine de saint Pierre & évêque de Milet ancienne ville de Mort du cardinal la Calabre; il fut promu au cardinalat le vingt-sixième Ciaconius ut suprà de Juin 1 5 17. par le pape Leon X. avec le titre de sain. 1. 3. 2. 350. te Agnès in Agone, qu'il changea pour celui de sainte Prisque. Ce souverain pontife le sit évêque d'Albano. ensuite de Preneste, & lui confia l'administration de plusieurs églises; aptès l'avoir créé son légat dans le royaume de Naples, il l'établit en 1520. archiprêtre de sainte Marie majeure; il fut aussi protecteur de l'ordre des religieux Minimes pendant sept ans ; il eut beaucoup d'autres emplois sous Clement VII. il assista aux conclaves où furent élus Adrien VI. & Clement VII. enfin il mourut à Rome le quatriéme du mois d'Août de cette année, & fut enterré dans l'église de sainte Marie de Ara Cali, où l'on voit son épitaphe.

Le troisième est Jean d'Orleans, qu'on appelloit le cardinal de Longueville, parce qu'il étoit fils de de Longueville. François comte de Dunois duc de Longueville, & Ciacon. utsuprà t. d'Agnès fille de Louis duc de Savoye: il étoit né à 3. P. 524. vie des Parthenay dans le Poitou l'an 1484. & le duc d'Or-card. Imns, qui fut depuis Louis XII. le fit élever avec tant de soin qu'il se distingua plus par son amout pour les lettres, par l'innocence de ses mœurs & la pratique des vertus chrétiennes, que par la haute no-

blesse de sa maison. Il eut d'abord l'abbaye du Bec. A N. 1534. & fut pourvû ensuite l'an 1502. de l'archevêché de Toulouse, qu'il gouverna vingt ans jusqu'en l'année 1522. que le chapitre d'Orleans l'élut pour son évêque : il y fir son entrée solemnelle le premier jour de Mai, & délivra cent quatorze criminels, selon le privilege accordé aux nouveaux évêques de cette ville ; il reçut dans son église Jacques V. roi d'Ecosse le onziéme Décembre 1530. lorsque ce prince épousa Magdelaine fille de François I. Ce fut par son consentement que les chanoines réguliers de saint Etienne de Toulouse furent sécularisez; car il garda cet archevêché avec l'évêché d'Orleans par dispense de Leon X. Enfin le roi François I. lui obrint un chapeau de cardinal, qu'il reçut du pape Clement VII. le dix-neuvième de Février de l'année 1533. Il ne jouit pas long-tems de cette dignité, puisqu'il mourut à Tarascon âgé de cinquante ans, dans la même année, en venant au-devant de ce pontife, qui devoit se trouver à Marseille. D'autres reculent sa mort au mois d'Octobre de cette année 1534.

CLIV.
Mort du cardinal
Enckenwert.

Ciacon. at fuprà I
som. 3.
Aubery via des
sardinaux.
San-Marth. in
Gall. sbrift.

Le quatriéme fut Guillaume Enckenwert, natif d'un bourg de Brabant près de Bois-le-duc, où il étoit chanoine, il le fut ensuite d'Anvers, puis prévôt d'Utrecht. Le cardinal Adrien Florent, qui fut depuis pape sous le nom d'Adrien VI. lui remit ce dernier bénéfice; & quand il fut élevé sur le siége pontifical, pour l'avoir auprès de sa personne, il le sit dataire, lui donna l'évêché de Tortose & le chapeau de cardinal le dixième de Septembre 1528. Clement VII. successeur d'Adrien en 1529. lui don-

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. na l'évêché d'Utrecht, & depuis ce tems-là on ne l'appella plus que le cardinal d'Utrecht. Charles V. An. 1534. l'honora toujours de sa faveur, & prit soin de lui faire élever un magnifique tombeau de marbre dans l'église des Alemands, où il fut enterré. Il mourut à Rome le trentième de Juillet 1534. âgé de quatrevingt-dix ans.

Le cinquieme est Thomas de Vio, surnommé Cajetan, parce qu'il étoit de Catete, Ville du rotaume de Naples. N'étant âgé que de trepte-neuf ans, le livre qu'il composa pour la défense du saint siège, où il pont. t. 3. p. 390.

Ughel in Red. fa. entreprit de prouver qu'un concile général ne pouvoit être assemblé que par l'autorité du pape, lui va- sardinaux. lut l'évêché de Caïete, ensuite l'archevêché de Pise, & enfin il fut élevé par Leon X. à la dignité de cardinal le onzième de Juillet 1517. il assista au conclave pour l'élection d'Adrien VI. qui l'envoya en 1532. légat en Hongrie, pour y soûtenir la guerre contre le Turc. Il en revint l'année suivante, & ayant été pris en 1527 par les imperiaux, lorsqu'ils entrerent dans Rome, il ne put recouvrer sa liberté qu'en leur païant cinq mille écus d'or. Il ne fut jamais si occupé, qu'il de donnât quelques heures à l'étude chaque jour, il s'en étoit fait un devoir, & c'est ce qui lui a fait composer tant d'ouvrages. Il acheva ses commentaires sur l'écriture sainte avant sa mort, qui arriva le dixiéme d'Août, ou selon d'autres le neuviéme Septembre 1534. à l'âge de soixanre-cinq ans & près de six mois. Il fut enterré sans aucune somptuosité, sous le portail de l'église de la Minerve avec une simple inscription, Tome XXVII. Ggg

Mort du cardinal Cajetan.

Aubery bift, des

qui marquoit seulement son nom, son ordre & sa

AN. 1534. qualité de cardinal.

CLIV. Ouvrages de ce

or lin. FF. Predic.

\*• 3 P. 392• 393•

Les premiers ouvrages de Cajetan, furent des commentaires sur les universaux de Porphyre, sur la lo-Ethard de seriptor. gique d'Aristote, de l'ame, du ciel & du monde. Il travailla ensuite sur la Somme de saint-Thomas avec Ctacon. ut suprà des commentaires qu'il fit dessus : cet ouvrage fut imprimé à Lyon en 1541. & avec quelques retranchemens à Rome en 1570. Ses traitez sur diverses matieres avoient été imprimez en même-temps aussi à Lyon, à la tête de la Somme de saint Thomas, & à Anvers en 1512. à la suite de la même Somme; mais ces deux éditions ne sont pas complettes, & on est obligé de suppléer par l'une à ce qui manque dans l'autre. Il s'appliqua beaucoup à l'étude de l'écriture sainte, dont il sit un commentaire litteral sur les seules paroles des textes originaux, ausquels il s'arrêtoit sans avoir égard aux explications des Peres; cependant il ne sçavoit point l'hebreu, & pour le nouveau testament, il suivit le texte & les notes d'Érasme, sans s'attacher à la vulgate, de quoi il sut blâmé par quelques théologiens, entr'autres par Ambroise Catharin, qui écrivit contre lui d'une maniere fort aigre. Son commencement sur la bible renferme le pentateuque, les livres historiques, les sapientiaux, les pseaumes, les trois premiers chapitres d'Isaïe, avec le nouveau testament, à l'exception de l'apocalypse, qu'il ne voulut point expliquer, parce qu'il ne pouvoit en comprendre, dit-il, le sens litteral, auquel seul il avoit résolu de s'attacher. Tout ce qu'il a fait sur l'écriture sainte, a été imprimé à Lyon en 5. volumes in-folio en 1639.

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 421

Outre ses commentaires sur la Somme de saint. Thomas, qui sont assez courts, il y a encore de lui An. 1534. des opuscules sur differens sujets, divisez en trois parties, à la fin de l'édition de la Somme de saint Thomas. Le premier traité est intitulé: De la comparaison de l'autorité du pape & du concile, divisé en vingthuit chapitres. C'est dans cet ouvrage qu'il releve beaucoup la puissance du pontife, & qu'il tâche d'affoiblir l'autorité des conciles de Constance & de Bâle, prétendant que l'église sans le pape n'a aucune autorité pour faire des loix, ni pour juger, quoiqu'il avouë qu'en certain cas l'on peut assembler un concile sans l'autorité du pape. Son embarras paroît quand il veut expliquer comment le concile peut déposer un pape hérétique, s'il n'a point d'autorité sur lui. Il examine ensuite les cas dans lesquels un concile peut les déposer, & les réduit au nombre de fix. Ce traité est suivi d'une apologie divisée en deux parties. Son traité de l'institution du souverain pontife roule sur les mêmes principes : on trouve un autre ouvrage sur l'attrition & la contrition; un autre sur la confession, dans lequel il établit sa nécessité, à l'égard de ceux qui ont commis des pechez mortels; un autre de la satisfaction; un septiéme traité du ministre du sacrement de pénitence; deux sur les indulgences; enfin sur l'ordre & sur le mariage. On trouve des choses assez curieuses sur les indulgences dans deux traitez particuliers qu'il a composez sur cette matiere, mais dont le détail meneroit trop loin. Cajetan traite les matieres avec beaucoup de méthode & de clarté, déduit assez bien

les conséquences de ses principes, mais ses principes AN. 1534 ne sont pas toujours vrais, ni bien établis, & il y a Dupin bibliot. des quelquefois des sentimens assez libres, principaleaut. ecclej. to. 14. ment dans ses commentaires sur l'écriture sainte. in 4. p. 123. 👉

CLVII. Les cardinaux enpour l'élection d'un pape.

Pauli 111. t. 3. p. 532. 6. Jeg.

Les obseques de Clement VII. étant achevez, les trent au conclave cardinaux entrerent processionnellement au conclave le onziéme d'Octobre 1534. Avant que de s'y en-Ciacon, in vita fermer, ils avoient résolu d'élire Alexandre Farnese, doyen du sacré college; & quelques historiens rapportent que Clement étant malade à l'extrémité, avoit dit en présence de plusieurs cardinaux, qu'on devoit regarder Farnese comme son successeur. Indépendamment de l'impression que ces paroles pouvoient faire sur les esprits, Farnese meritoit d'être chef de l'église. Il y avoit quarante & un an qu'il étoit cardinal; il avoit acquis une parfaite connoissance de toutes les affaires de la chrétienté; d'ailleurs il étoit bienfaisant, d'un esprit propre au gouvernement, & son âge qui étoit de soixante huit ans l'avoit rendu moderé. Comme le précédent conclave avoit duré soixante-quatre jours, on craignoit que celui-ci ne durât aussi long-tems, & on le craignoit avec fondement, parce que les partisans de l'empereur avoient résolu, de concert avec l'ambassadeur de ce prince, de prolonger l'élection du nouveau pape, jusqu'à ce qu'on eût reçu avis d'Espagne de l'intention de sa majesté impériale, & ils le firent assez connoître dès les premiers jours; mais ce fut sans succès.

CLVIII. Remontrances du cardinal Farnese dans le conclave.

Pour prévenir ces longueurs, on lut la bulle de Boniface VIII. qui porte qu'après vingt jours de conclave, on ne donnera plus aux cardinaux pour nourriture que du pain & du vin. Quelques-uns repré-

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 423 senterent au sacré collège que les contestations qui avoient été entre les cardinaux Colonne, des Ursins, AN. 1534. Cesarini, Joconacci, Cæsi, Trani & Farnese avoient été cause de la longueur du précédent conclave. Ce dernier cardinal prit de là occasion de faire voir adroitement les maux que causoient à la chrétienté de semblables dissensions, & les dangers dont Rome étoit menacée par ces longueurs; que les bons & les méchans accusoient également les cardinaux de ces désordres. Il ajouta ensuite, que ceux qui aux dépens de leurs travaux & de leurs continuelles fatigues, avoient rendu leur corps si célebre, ne devoient pas le laisser décréditer par leurs divisions. Qu'on les accuseroit de manquer de jugement & de n'avoir plus aucun sentiment pour le bien de leur patrie & pour la gloire du saint siège. Il demanda aux cardinaux s'ils croyoient qu'il leur fût plus avantageux d'être gouvernez par un tyran, ou par un étranger, que par un citoyen Romain; & pour finir son discours comme il l'avoit commencé, il les exhorta de quitter toutes sortes de sentimens d'animosité, pour ne s'attacher qu'au bien de l'église.

Ce discours de Farnese, joint à la résolution qu'on avoit déja prise, avant même que d'entrer au conclave, de l'élire pape, acheva de réunir les esprits en sa faveur. Le cardinal Trivulce qui gouvernoit ceux qui étoient attachez à la France, & qui seul pouvoit empêcher son exaltation, y donna les mains dans l'esperance de parvenir lui-même au pontificat après la mort de Farnese, qu'il ne croyoit pas fort éloignée, tant à cause de son grand âge que des fréquentes indispositions dont il étoit attaqué. Trivulce

donna sa parole à Hyppolite de Medicis, quoique An. 1534, le cardinal de Lorraine protestât qu'en se déclarant pour Farnese, il agissoit contre les intérêts du roi son maître. Les cardinaux attachez à l'empereur ayant plus mûrement consideré toute l'affaire, crurent que l'empereur agréeroit volontiers cette proposition, parce que le mérite de ce cardinal lui étoit connu; ainsi tous les cardinaux au nombre de trente-quatre qui se trouverent au conclave, l'élurent unanimement le matin du treizième d'Octobre, deux jours après s'être assemblez, ce qui n'avoit point encore d'exemple.

Il est élu pape & prend le nom de Paul III. Pallav. bift. conc. in fine p. 295.

Le nouveau pape prit le nom de Paul III. & fut couronné sur les dégrez de la basilique de saint Pierre le troisième de Novembre; tout le peuple ap-Trid. lib. 3. 6. 16. plaudit à son élection, & en témoigna sa joie publiquement.

> Paul III. étoit Romain, fils de Pierre-Louis Farnese & de Janelle Cajettan ou Cajette, sortie de la maison de Boniface VIII. né à Carin en Toscane l'an 1468. Son premier maître fut Pomponius Lœtus un des plus sçavans hommes de son tems, qui lui enseigna les humanitez à Rome. Dans la suite on l'envoya à Florence pour se perfectionner dans la langue latine, & apprendre le grec sous les sçavans professeurs qui y enseignoient. Albert Pigghius l'in-Atruisit dans les mathématiques; il apprit aussi l'astronomie, & écrivoit assez poliment en vers; étant de retour à Rome, Innocent VIII. le fit protonotaire apostolique; Alexandre VI. lui donna l'évêché de Montefiascone, & le chapeau de casdinal sous le titre de saint Côme & de saint Damien en

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 425 1423. n'étant alors âgé que d'environ 26. ans. Dès lors les plus grands emplois lui furent confiez & il An. 1534. les remplit dignement; il fut envoyé à Viterbe en qualité de légat, pour recevoir Charles VIII. roi de France qui alloit faire la conquête du royaume de Naples; il eut ensuite la légation de la Marche d'Ancône, Jules II. le gratifia de l'évêché de Parme, l'employa dans le concile de Latran, & changea son titre en celui de faint Eustache, qui étoit d'un plus gros revenu. Leon X. l'ordonna cardinal évêque de Tusculum: sous Clement VII. il fut successivement évêque de Palestrine, Sabine, Porto, Ostie, il avoit soixante-sept ans quand il fut élu pape.

Ses premiers soins après son élection, furent d'apporter quelques remedes aux maux qui troubloient Ses premiers l'église, & prenant une conduite toute disserente de bler un concile. celle de son prédecesseur, il parut autant souhaiter Pallav. bif. conc. l'assemblée d'un concile que l'autre en fut éloigné; il en sit même valoir la nécessité pendant la vacance du siège; il disoit hautement que tout le sacré college devoit le souhaiter; & par ce moien il mit dans ses interêts les cardinaux Allemands, & entr'autres ceux de Trente & de Saltzbourg qui le desiroient ardemment. Il gagna aussi par-là les créatures de l'empereur qui témoignoient désirer l'assemblée du concile, pour se délivrer des entreprises que faisoient les Lutheriens dans ses états; s'étant ainsi concilié ceux du parti de ce prince, & ayant mis Trivulce dans ses interêts, il ne trouva plus d'obstacle à son élection. Pour confirmer ces sentimens il voulut assembler le sacré collège avant que d'être couronné, & proposa aux cardinaux dans une con-

grégation generale le seiziéme d'Octobre la convocation du concile; il leur remontra vivement que sa tenuë ne pouvoit plus se differer, que sans cela il étoit impossible de voir les princes chrétiens vivre en bonne intelligence & les hérésies extirpées; il nomma trois cardinaux pour déliberer du tems, du lieu, de la forme & des autres préparatifs nécessaires, avec ordre de lui en dire leurs avis au premier consistoire qui se tiendroit après son couronnement, & il ajoûta que comme l'ordre ecclessastique devoit être réformé par le concile, & qu'il ne convenoit pas d'y réformer aussi les cardinaux, il falloit que dès-lors ils se réformassent eux-mêmes, sans quoi il ne pourroit tirer le fruit qu'il prétendoit de ce concile, dont les décrets n'auroient que très-peu de force, si les cardinaux n'étoient les premiers à donner l'exemple,

Premier con-

**2**. 559.

Dans cette vûë le nouveau pape assembla le pre-Premier con-fiftoire assemble mier consistoire après son couronnement le treiziépar le pape pour me de Novembre, & dit qu'avant toutes choses, il falloit procurer l'union des princes Chrétiens, ou du Pallav. loco su- moins prendre des assurances d'eux, que tant que le <sup>6 p. 297,</sup> Ciaconius t. 3. concile dureroit, ils ne se feroient point la guerre; qu'à cet effet, il leur envoyeroit des nonces pour en traiter avec eux, aussi-bien que des autres articles que le sacré college jugeroit à propos. Il rappella d'Allemagne son nonce Verger, pour apprendre de lui les dispositions dans lesquels se trouvoient les Protestans, & les remedes qu'on pouvoit apporter aux maux qui désoloient l'empire. Verger étant arrivé, assura sa sainteté, que le seul moien pour appaiser les troubles & faire revenir les protestans dans l'église étoit

Livre cent trente-quatrieme. étoit d'assembler un concile, & sur ce rapport le pape le renvoya en Allemagne en qualité de nonce, & le A N. 1534chargea de prendre des mesures avec les princes tant Catholiques que Protestans pour la tenuë du concile, d'empêcher qu'on ne tînt un synode national en Allemagne, & de proposer la ville de Mantouë pour le lieu du concile général.

Ce commencement de zéle édifia plusieurs per- CLXII. sonnes, & prévint en faveur de Paul: mais le choix neveux cardinaux. qu'il fit de deux de ses neveux pour les élever au ciacon. ibid. nt fue eardinalat, fit changer de sentimens. On étoit sur- prat. 3- p. 558. pris de voir un pape qui paroissoit d'abord si prudent, donner la pourpre, pour ainsi dire, à des enfans qui ne connoissoient pas les devoirs de cette dignité; on en murmura assez hautement. Paul III. en fut averti, & ne laissa pas de passer outre. Le premier de ces nouveaux cardinaux fut Alexandre Farnese, qui fut cardinal diacre avec le titre de saint Ange, & se distingua beaucoup dans la suite. L'autre fut Guy Ascagne Sforce de Santa Fiore, Romain, sils de Bosso Sforce comte de Santa Piore, & de Castel-Arquato, qui avoit épousé. Constance Farnese: il eut le titre des saints Vite & Modeste, puis de sainte Marie in Cosmedin, de saint Eustache & de sainte Marie in via lata. Le premier-n'avoit que quatorze ans, & le second seize

La mort de Clement VII. ne produisit aucun changement dans les mesures que le roi d'Angle- du parlement terre avoit prises pour rompre entiérement avec Burnet bift. de la la cour Romaine. Le parlement rassemblé le vingt- reform, liv. 2. 26 groisième de Novembre, confirma à Henri VIII.

Tome XXVII.

seulement.

Hhh

la qualité de chef souverain de l'église d'Angle-AN. 1534 terre, que le clergé lui avoit déja donnée, & le formulaire du serment dont on a parlé : on ajugea aussi au roi les prémices & les décimes avec les annates, ce qui chagrina le clergé, qui s'étoit persuadé qu'en les ôtant au pape, on ne les exigeroit plus; mais Henri vouloit s'attribuer les droits du pape. Il fit plus, car outre les annates & les premiers fruits des bénéfices qu'on lui accordoit, il se fit encore ajuger la dixième partie des revenus de tous les bénéfices. Par un autre acte on déclara traîtres tous ceux qui diroient ou écriroient quelque chose contre le roi, ou contre la reine; on marqua quels crimes seroient estimez crimes d'état, & l'on privoit les gens accusez de trahison du privilege des aziles. Un autre acte établissoit vingt-cinq évêques suffragans, dont chacun devoit dépendre de son évêque diocésain, qui pour remplir ces places devoit présenter deux sujets au roi, & le nommé se feroit sacrer par l'archevêque de la province. On délibera enfin de donner de l'argent au roi, qui de son côté accorda au peuple un pardon général.

Fischer & Morus prison perpétuelle

Burnet ut suprà

Le même parlement ayant que de se séparer, condamnez à une travailla au procès de Fischer & de Morus. Le roi les avoit exclus personnellement du pardon accordé au peuple: & comme ils persistoient toujours à refuser de faire le serment ordonné dans les séances du mois de Janvier, & confirmé dans celles-ci, le parlement les condamna à une prison perpétuelle & à la confiscation de tous leurs biens par deux arrêts particuliers. On embarrassa d'autres

LIVRE CENT TRENTE-QUA TE IE'ME. 429 ecclésiastiques dans la sentence de Fischer, parmi lesquels on nomme Christophe Plummer, Nicolas AN. 1534. Wilson Edouard Powel, Richard Fetheristone & Myles Wylis, qui n'avoient pas été favorables au second mariage du roi, & leurs bénéfices furent déclarez vacans, à commencer le deuxième de Janvier 1535 ...

Quelque tems après on vit paroître une proclamation de la part du roi, qui défendoit de don pour supprimer le ner le nom de pape à l'évêque de Rome, & or-nom du pape. donnoit d'effacer ce nom de tous les livres où il se trouvoit, afin d'en perdre la mémoire, s'il étoit possible, & l'on fit prêter aux évêques le serment, par lequel ils renonçoient expressément à l'obéissance du souverain pontife, qu'on n'appelloit plus qu'évêque de Rome. Sanderus dit qu'il fit executer cet sander. de schissime ordre avec tant de rigueur, que l'on punissoit de Angl. l. 1. p. 108, mort celui qui manquoit d'effacer le nom du papé de ses livres, de sorte que dans les tables, dans ses calendriers, dans les ouvrages des peres & des scholastiques, dans le droit canonique on voyoit ce nom rayé. On obligea même les particuliers d'écrire au commencement des œuvres de saint Cyprien, de saint Gregoire, de saint Prosper, & d'autres saints docteurs de l'église: » Que s'il y avoit quelque mot » ou quelque passage qui établit la primauté du pape, » l'on renonçoit à ce passage & à ce mot, & qu'en » cela on ne vouloit avoir aucune conformité avec » les peres & les docteurs. On défendit même sur peine de la vie toute communication avec le pape & ses adhérans hors de l'Angleterre; dans les litanies mêmes & autres prieres que l'on récite en particulier Hhhij

Hismoire Ecclesiastique.

ou en public dans les églises, au lieu de l'oraison que An. 1534. les fideles adressent à Dieu pour la conservation du vicaire de Jesus Christ, Henri sit substituer ces paroles impies » De la tyrannie de l'évêque de Rome & » de ses détestables excez, délivrez-nous Seigneur.

Progrès de la mouvelle réforme en

Cependant quelque zéle que parût avoir le roi pour conserver, disoit-il, la religion Catholique dans son royaume, la nouvelle réforme de Luther ne laissoit pas d'y faire du progrès. Les ouvrages de cet hérétique, malgré les défenses séveres qu'avoit faites Henri de les lire & de les garder, y étoient répandus de tous côtez : on en voyoit d'autres contre les déréglemens du clergé, contre l'invocation des saints, contre les reliques, contre le mérite des bonnes œuvres & contre le culte des images. Mais le livre qui sit le plus de bruit, sut la version du nouveau testament, par un nommé Tindal, Luthérien, dont l'évêque de Londres sit saissir les exemplaires & brûler publiquement par la main du bourreau, parce qu'elle contenoit plusieurs erreurs. Tindal en sit faire une seconde édition en Flandres, & la fit passer en Angleterre. Le clergé la censura, & en promit une plus correcte. On vit paroître un autre écrit intitulé la requête des pauvres, dans lequel les pauvres se plaismoient que les charitez qui devoient leur être faites étoient enlevées par des moines fainéans qui étoient à charge au public sans lui rendre aucun service; le roi vit cet écrit & en parut content, mais Morus avant sa prison le réfuta par un ouvrage sous le tirre de requête des ames du purgatoire. Un nommé Jean Frith lui repliqua & parla en vrai Luthérien dans son ouvrage, mais dans la suite il sit un traité contre la présence

Sander, de schism. Angl. l. 1. p. 89.

Livre cent trente-quatrieme. 431 réelle qui lui attira la haine des Catholiques & la colere du roi, qui croyoit cet article hors de doute.

An. 1534.

La dispute qui avoit commencé par la plume, devint dans la suite plus tragique, & l'on fit souffrir la Angleterre conmort à plusieurs personnes reconnues pour héréti- damnez au seu. ques, entr'autres à Hitton vicaire de Maidstone, à Burnes bist. de la ref. l. 2. sur la fin. Bilney qui fut brûlé, à Richard Byfield, religieux d'Edmond-Roi & disciple de Barnes, à qui l'on sit faire d'abord abjuration, mais qui étant venu à Londres, & recommençant à débiter ses erreurs, fut condamné au feu, à Jacques Bainham, qui abjura aussi d'abord, mais qui devenu relaps fut aussi executé; on n'épargnoit pas même les cendres des morts. Guillaume Tracy de la province de Vorchester ayant mis dans son testament qu'il ne laissoit son ame qu'à Dieu, par la médiation de Jesus-Christ, en qui seul il mettoit sa confiance, sans rechercher l'intercession des saints, qu'ainsi fi ne faisoit point de legs à l'église, ne souhaitant pas qu'on priât pour son ame. Sur ce testament l'évêque de Londres condamna Tracy comme hérétique; on déterra son corps, & on le sit brûler." La mauvaise intelligence de l'Angleterre avec Rome donna du courage aux Protestans, qui se relâchoient de leur précaution à mesure qu'ils voyoient la rupture s'avancer: mais on insinua à Henri que pour justifier le reste de sa conduite, il devoit paroître plus attaché que jamais à la religion Catholique. Gardiner évêque de Winchester ennemi juré de la nouvelle réforme, & attaché à la cour de Rome, quoiqu'en l'affaire du divorce il eût tenu pour le roi, & eût même signé le serment de la succession, portoit Henri à ne point pardonner aux Hérétiques.

Hhhiii

CLXVIII. favorise les Pro-

Bossuet bift. des variat. l. 7. to. I. 1.7. p. 87. 4.88.

Mais rien ne relevoit davantage les esperances des AN. 1534 nouveaux réformateurs, que la protection d'Anne Anne de Boulen, qui se déclaroit assez hautement pour eux; tavorile les Pro-testans en Angle- elle choisit pour ses aumôniers Schaxton & Latimer. ausquels elle fit donner les évêchez de Salisburi & de Vorchester. Cranmer archevêque de Cantorbery Sanderus ut suprà étoit du même parti, avoit les mêmes vûes, & contribuoit de tout son pouvoir à l'avancement de la nouvelle doctrine, en ménageant toutefois la faveur du roi, pour lequel il avoit à l'extérieur une complaifance aveugle. Thomas Cromwel se joignit à eux dans le même dessein, & ce fut lui que le roi établit son vicaire général au spirituel, visiteur de tous les couvens & de tous les privilegiez d'Angleterre. Tous ensemble concouroient à établir l'hérésie en Angleterre; mais un parti aussi fort traversoit avec chaleur les mefures de Cranmer & de Cromwel. Ce parti étoit composé du duc de Norfolk, de Gardiner évêque de Vinchester, de Longland évêque de Lincoln, & de presque tous les ecclésiastiques qui avoient quelque accès à la cour. Ils avoient tous gagné la confiance de Henri par leur complaisance sur l'affaire du divorce & sur la suprémacie, quoiqu'en cela ils trahissent les sentimens de leur cœur. Par cette condescendance, ils se mettoient en état de s'opposer efficacement aux nouveaux réformateurs dans tous les articles qui ne regardoient pas le souverain pontife.

'CLXIX. On táche d'introduire la nouvelle Florimond de Remond hift, de la mai∬ance de l'hé-

La nouvelle réforme faisoit aussi quelque progrès en France; & il y avoir déja à Paris plusieurs perréforme en France sonnes qui l'avoient embrassée. François I. qui vouloit rétablir les lettres en France, faisoit venir de tous visse liv. 7. ch. 4. côtez des hommes sçavans. Quelques - uns venus

LIVRE CENT TRENTE-QUATRIEME. 433 d'Allemagne, pour remplir les chaires de professeurs des Langues grecque & hébraique, répandirent le A N. 1534. Lutheranisme dans l'université. Marguerite reine surius in comm. de Navarre sœur du roi, qui avoit été séduite par ment. lib. 9. p. 28, Roussel évêque d'Oleron, partisan secret de Luther, favorisoit l'erreur à la cour, & y faisoit valoir les sentimens de la réforme; d'un autre côte les Sacramentaires, qui tâchoient de s'introduire dans le royaume, semoient par tout des libelles contre les dogmes Catholiques, & le roi d'Angleterre sollicitoit François I. de l'imiter dans son schisme, & de rompre entierement avec le pape.

Mais les hérétiques se firent tort à eux-mêmes par l'insolence de leur conduite; ils eurent la hardiesse de hérétiques faire afficher dans le mois de Novembre de cette an- font afficher des née des placards remplis de blasphêmes contre la sainte Eucharistie, & contre le facrifice de la messe, & naire de Bayle à pleins d'injures contre la personne du roi, contre les 3. pers. 17. évêques & le clergé; ils eure même Laudace de les af- steidan. in comm. ficher non-seulement aux carrefenne, aux places publiques & aux porres des églifes ; mais même aux portes du Louvre, & à celle de la chambre du roi, pendant son absence, lorsqu'il étoit à Blois. François I. fut tellement irrité d'une conduite si insolente, qu'il ordonna que tous ceux qu'on convaincroit d'hérésie seroient condamnez à mort, & établit des chambres de justice pour faire leur procès & les juger. Six Lutheriens furent brûlez; on fit des recherches contre les autres, & on punit du même supplice tous ceux qui furent opiniâtres dans leurs sentimens. Sleidan rapportant la maniere dont on éxécutoit ces he-liv. 4. rétiques, dit qu'il y avoit au milieu de chaque bu- Sleidan. ut suprà

placards.

Voyez le Diction-Part. Navarre to.

434 Histoire Ecclesiastique.

AN. 1534 attachoit les criminels, qu'ensuite on allumoit le feu au-dessous d'eux, & les boureaux lâchant doucement la corde, laissoient couler jusquà la hauteur du feu ces miserables pour leur en faire sentir la plus vive impression, puis on les remontoit de nouveau en haut, & après seur avoir fait soussfrir ce cruel tourment à diverses reprises, on les laissoit tomber dans les slammes, où ils expiroient.



## LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE ME.

AN. 1534

Orlandin biff

Endant que l'hérésie se répandoit de toutes Naissance d'Ignaparts, il s'éleva dans l'église par la providence ce & sa vie jusqu'à divine un nouvel ordre de religieux, qui devoit sa societé. en peu de tems se rendre très célebre. Ce nouvel institut est dû à un gentilhomme Navarrois qui pag. ;. mérite ici sa place à juste titre. Il se nommoit Ignace, & naquit en 1491. de Bertrand Ignace & de Marine Saëz de Balde, sous le regne de Ferdinand & d'Isabelle, dans le château de Loyola en cette partie de la Biscaye Espagnole, qu'on appelle aujourd'hui Guipuscoa, & il fut le dernier de trois filles & de huit garçons; son pere l'envoya de bonne heure à la cour du roi Ferdinand, dont il fut page; mais l'amour de la gloire & l'exemple de ses freres, qui avoient embrassé la profession des armes, lui firent quitter la cour pour aller servir l'état sous le duc de Najarra, qui s'appliqua avec soin à le former dans les exercices militaires. Ignace, qu'on appelloit en sa langue Innigo, s'acquit dans cet emploi beaucoup de réputation; il aima la poësie, & fit quelquefois de bon vers; il partageoit son tems entre la galanterie & les travaux de la guerre.

Telle fut sa vie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, que François I, roi de France avant fait assiéger Pampelune par André de Foix frere de Lautrec; Ignace alla s'enfermer dans la place, & essaya en vain d'empêcher les assiégez de se rendre, ce qui Tome XXVII.

- l'obligea de se retirer dans la citadelle, résolude la AN. 1534: défendre au prix de son sang; mais le gouverneur, voyant les François maîtres de la ville, avoit pris l'allarme, & ne se rassura que sur la capitulation qu'on lui offroit. Les assiegeans proposerent des conditions qu'Ignace trouva si dures, qu'on rompit la conference, & comme on reprit aussi-tôt l'attaque, Ignace qui se trouva sur la bréche, fut blessé d'un éclat de pierre à la jambe gauche; & un boulet de canon dans le même tems lui casla la jambe droite. Il se sit porter au château de Loyola, où il fut si dangereusement malade, qu'on lui administra les sacremens de pénitence & d'eucharistie la veille de la sête des apôtres saint Pierre & saint Paul ; mais il guerit contre toute espérance & n'en fut pas meilleur chrétien, la vanité le possedoit tellement, que pour ne rien perdre de ces agrémens que sui procuroit une taille avantageule, il n'est point de douleurs ausquelles il ne s'expola; la jambe ayant été mal bansée la première fois, on fur oblige de la lui casser une seconde fois; il se fit couper jusqu'à un os qui ayançoir trop au-dessous du genoux, & il se faisoit tirer violemment cette jambe avec une machiné de fer, afin qu'elle ne fût pas plus courte que l'autre.

Comme il se vit obligé de garder le lit quoiqu'à sa jambe près, il se portat assez bien, il demanda quelque Roman pour se désennuyer en le lisant; & comme on n'en trouva aucun, quoique ces sortes d'ouvrages de chevalerie errante ne fussent pas rares en Espagne, on lui apporta les livres qu'on

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 457 put trouver, entr'autres une imitation de Jesus-Christ & les vies des Saints. Il les lut sans autre dessein que de s'amuser; mais insensiblement il y prit goût, les grands exemples de vertu, de pé- Conversion d'I nitence, de renoncement au monde, qu'il remar- orlandin. pag. & qua dans la vie des Saints, le toucherent & lui donnerent la pensée de se convertir. Mais ce ne fut pas fans éprouver de grands combats; la passion de la guerre, l'inclination qu'il avoit pour une Dame qu'il aimoit d'un côté, d'un autre les pensées de l'éternité, le néant du siécle, la folie de ses plaisirs, le faux bonheur qu'on y goûte, partageoient son esprit, & y produisoient des effets biens differens. Enfin la grace fut victorieuse, & lui ayant entierement changé le cœur, elle lui sit prendre une constante résolution de se donner entierement à Dieu.

Le premier usage qu'il voulut faire de ses bons mouvemens, fut d'aller dans la terre Sainte, pieds nuds & revêtu d'un sac : il partit pour cet esset en l'an 1522. à dessein de s'embarquer à Barcelonne; mais la peste faisant alors de grands ravages dans cette ville, il differa l'exécution de ce dessein, & prit le chemin de Notre-Dame de Montferrat qui est à une journée de Barcelonne.

Etant arrivé à une Bourgade qui est au pied de la montagne, il acheta pour son voyage de la ter-Notre-Dame de re Sainte, qu'il comptoit de faire ensuite, un ha- Montsferrat. bit de grosse toile, une ceinture & des sandales Benhours Vie de Si de corde avec un bourdon & une calebasse, & entra dans l'église de Montferrat en équipage de pé-

lerin. Là après s'être confessé à un religieux Fran-An. 1534 çois, il sit ce qu'on appelloit en Espagne la veilorlandinhist. l. 1 le de ses armes, c'est-à-dire, qu'il veilla toute la Mefeus l. 1.6.4 nuit en prieres, tantôt se tenant debout, tantôt en s'agenouillant, & se consacrant ainsi de tout son pouvoir au service de la bienheureuse Vierge; il pendir son épée à un pillier proche de l'autel pour marquer qu'il renonçoit à la milice séculiere; il communia de grand matin & partit

> reconnu de quelques personnes de Biscaye ou de Navarre.

rese & s'y retire dans l'hôpital. Orlan, in bist. l. 1. ∫aint Ignace l. 11

Ignace étant parti de Montferrat le jour de Ilatrive à Man l'Annonciation de la Vierge en habit de pelerin; il poursuivit son chemin jusqu'à Manrese à trois lieues de Montferrat, & s'y retira dans l'hôpital, Bouhours vie de en attendant qu'il pût aller s'embarquer à Barcesonne pour son voyage de la terre Sainte. Là il eut Mafins l. 1. e. 5. toute la liberté qu'il désiroit pour faire pénitence sans être connu; il y jeûna toute la semaine au pain & à l'eau, excepté le dimanche qu'il mangeoit un peu d'herbes cuites; il se serra les reins d'une chaine de fer, il prit un rude cilice sous son habit de toile ; il châtioit son corps trois sois le jour, couchoit sur la terre & dormoit peu, outre cela il alloit mendier son pain de porte en porte, affectant un air grossier, & toutes les manieres d'un gueux. Son visage tout couvert de crasse, ses cheveux fales & jamais peignés, sa barbe & ses ongles qu'il laissoit croître, rendirent sa figure affreuse & ridicule à tout le monde; aufsi dès qu'il paroissoit, les enfans le montroient au doigt, lui

aussi-tôt de Montferrat dans la crainte d'être

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 439. jettoient des pierres & le suivoient par les rues avec de grandes huées.

Cependant le bruit ayant couru dans Manrese qu'il pouvoit bien être un homme de qualité qui faisoit pénitence; il alla se cacher dans une caver- tire, dans une cane sous une montagne. déserte à un quart de lieuë de Manrese. Les mortifications excessives qu'il y Orlandin us supra pratiqua, affoiblirent extrêmement sa santé & lui ". 20. p. 5. 6.6. causerent des foiblesses continuelles, ensorte que quelques personnes qui avoient découvert sa retraite l'y trouverent évanoui, le firent révenir de sa défaillance, & le remenerent malgré lui à l'hôpital de Manrese, où il fut attaqué de la tentation de quitter le genre de vie qu'il menoit, & de s'en retourner chez lui. Il n'en fut délivré que par une siévre qui devint si violente en peu de jours qu'on désespera de sa vie; il en revint toutefois. Il fut encore tenté de présomption qui le portoit à se regarder comme un saint, & il ne s'en délivra qu'en rappellant dans sa mémoire les péchez de sa vie les plus énormes, & les plus honteux, & envisageant l'enfer qu'il avoit merité tant de fois. Une plus rude tentation l'éprouva: il perdit le calme interieur & ses joyes spirituelles, & ne sentit plus que du trouble & des secheresses; il lui vint des scrupules qui le tourmenterent extrêmement; à chaque pas qu'il faisoit, il croyoit offenser Dieu, & le remede qu'il y trouva, fut de s'abandonner tout-àfait aux avis de son confesseur, & de continuer toujours ses pratiques de pénitence, dans la pensée que plus il étoit troublé, plus il devoit être si-

Il est reconnu à Manrese & se re-

Į ii iij

. Bouhours ut suprà pag. 36.

Dans ses perplexitez il se retira chez les reli-·A N. 1534. gieux Dominicains de Manrese; mais loin d'y trou-Les religieux ver du soulagement, il se sentit encore plus tour-Dominicains de menté qu'à l'hôpital; il y tomba dans une noire vent chez eux par mélancolie; & étant un jour en sa cellule, il eut la pensée de se jetter par la fenêtre pour sinir ses maux. Il revint néanmoins de cet état en implorant la grace de celui en qui il avoit mis toute sa confiance. Mais passant à une autre extrêmité, il résolut de ne prendre aucune nourriture qu'il n'eût rétabli la paix dans son ame. Il jeuna sept jours entiers sans boire ni manger, & qui plus est, sans rien relâcher de ses exercices accoûtumez, & sans doute auroit-il été plus loin, si son confesseur ne lui eût ordonné de prendre quelque nourrirure. Dieu récompensa cette obéissance en lui rendant sa premiere tranquilité.

On prétend que ce fut à Manrese qu'il composa le livre des exercices spirituels, lequel est un recuëil de méditations qui renferme une méthode particu-

liere pour la réformation des mœurs.

Il va s'embar-

Après-dix mois de séjour en ce lieu, il en parquer à Barcelonne tit & alla s'embarquer à Barcelonne, d'où il arripour son voyage de la terre Sainte. va à Cajette en cinq jours, après une navigation Orlandin ut sup, i, assez perilleuse, sans autre provision qu'un peu de 1. n. 32. p. 8. pain qu'il avoit mendié. De-là il prit le chemin de Rome, seul, à pied, jeunant tous les jours, & mendiant son pain selon sa coûtume. Il y arriva le dimanehe des Rameaux 1523. & en partit huit jours après Pâques, ayant reçû la bénediction du pape Adrien VI. dans le dessein de se rendre à Venise. Y étant arrivé il y passa quelques jours,

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME. 441 & comme le navire qui portoit les pelerins de Jerusalem étoit parti, il obtint du doge qui étoit alors André Gritti, la permission de s'embarquer sur la Capitane qui étoit prête d'aller en l'isle de Chypre, où la république envoyoit un nouveau gouverneur. Il arriva heureusement dans cette isle, & il rencontra au port le navire des pelerins tout prêt à faire voile; il entra dedans, & après quarante huit jours de navigation depuis son départ de Venise, il arriva enfin au port de Jassa, qui est l'ancienne Joppé de la Palestine, le dernier jour du mois d'Août. Il prit aussi-tôt le chemin de Jerusalem par terre, & s'y rendit le quatre de Septembre avec les autres pelerins. Il visita tous les lieux faints avec beaucoup de dévotion, les restes du temple de Jerusalem, la grotte de Bethléem, le Jardin des Olives, le mont du Calvaire, tout occupé des grands mysteres qui y avoient été accomplis.

Son dessein étoit de s'arrêter dans la Palestine, VIII. pour travailler à la conversion des infideles, mais demeurer en Papour ne rien faire en cela de son propre mouve-estrenvoyé. ment, il s'adressa au pere Gardien des religieux orlandin. ut suprà de saint François établis à Jerusalem ; il lui pro- 1.9. 11. 38. Bouhours ibid. duisit les témoignages qu'il avoit apportez d'Ita- 1.72. ·lie, & lui déclara le désir qu'il avoit de demeurer dans le pays, pour s'appliquer à de bonnes œuvres, l'assurant qu'il ne seroit point à charge à leur maison, & qu'il le prioit seulement d'avoir soin de sa conscience. Le Gardien ne voulant rien décider de lui-même, renvoya Ignace au Provincial qui étoit à Bethléem : mais celui-ci qui avoit

un pouvoir du saint siège, pour renvoyer ou re-AN. 1534 tenir les pelerins & les missionnaires, qu'il ne trouvoit pas à propos d'employer, ne voulut jamais lui permettre de demeurer, & lui conseilla de retourner en Europe, tant pour la rareté des aumônes qui ne suffisoient pas à l'entretien des religieux, qu'à cause des dangers ausquels on étoit à tous momens exposé dans un pays où les Turcs étoient absolument les maîtres; & quand Ignace voulut insister, le provincial lui repartit avec un ton d'autorité, de partir dès le lendemain, le menaçant de l'excommunier s'il n'obéissoit pas. Ignace se rendit aussi-tôt; mais pour satisfaire plus pleinement son envie, il retourna seul au mont des Olives sans aucun guide; & parce qu'il n'avoit point d'argent, il donna le canif de son écritoire aux Turcs qui gardoient l'endroit où l'on voyoit les vestiges des pieds de Jesus-Christ; il observa ainsi tout ce qu'il voulut; & partit le lendemain pour Jerusalem afin de s'en retourner en Chypre, Le patron d'une barque le reçut sur son bord pour l'amour de Dieu. Le tems fut d'abord assez favorable, mais ayant changé, le vaisseau pensa périr, & après une navigation, de près de deux mois, il arriva à Veni-

Orlandin, n. 39.

se sur la fin de Janvier 1524. Ignace pensant que Dieu le destinoit à la con-Il revient à Barce-version des pecheurs, & persuadé qu'il n'avoit pas dier la Grammai- la science nécessaire pour y réussir, prit la résoorland hift. societ. lution de retourner à Barcelonne pour y vaquer 4 1. 2. 46. 6 47. à l'étude. Y étant arrivé, il s'adressa à Jerôme Ardebal, qui enseignoit publiquement la Grammaire, pour le prier de le recevoir au nombre de ses disciples

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 443 disciples, mais comme Ignace étoit déja âgé de trentetrois ans, il ne fit pas de grands progrez dans les AN. 1534. sciences. Quelqu'un lui conseilla de lire un ouvrage Bonhours vie de d'Erasme, qu'on croit être le manuel du soldat chré- P. 81. tien; Ignace le lut, mais il en fut bien-tôt dégoûté, with B. Ignatiil. quoique cet ouvrage soit solide & bien écrit, & il 1.6.13. p. 69. en abandonna la lecture.

Bouhours vie de

Son tems n'étoit pas néanmoins tellement partagé entre les études & ses exercices de dévotion, couvent de reliqu'il n'en réservat aussi pour travailler au salut du gicuses, & il che prochain. Il tâchoit de retirer les ames du vice par orland. bift. L. E. des discours édifians, & son zéle éclata sur tout " 50.1-11. dans une occasion qui lui attira beaucoup de mauvais traitemens. Il y avoit à Barcelonne entre la porte neuve & la porte saint Daniel, un couvent de filles, fameux par la vie scandaleuse qu'on y menoit, & qu'on appelloit le monastere des Anges. Ignace entreprit de convertir ces religieuses, & il y réussit : il prit leur église pour le lieu de ses dévotions; il y alloit faire oraison tous les jours quatre ou cinq heures; cette assiduité attira la curiosité des religieuses, elles voulurent lui parler, il les écouta, & tournant la conversation sur les devoirs de la vie monastique, on dit qu'il leur parla avec tant de force, que renrrant en elles-mêmes, elles prirent la résolution de mener une conduite plus réguliere, & exclurent de leurs parloirs tous ceux avec qui elles entrerenoient des commerces illicites. Ceux qui avoient le plus d'habitude dans ce monastere furent au désespoir de ce changement, & dès qu'ils en sçurent l'auteur, ils eurent recours à la vengeance. Après diverses in-Tomé XXVII. Kkk

sultes dont ils attaquerent Ignace, ils le firent assom-An. 1534. mer à coups de bâton avec Puygalte chapelain du monastere, par deux esclaves Maures proche la porte de saint Daniel. Le chapelain en mourut, & Ignace fut laissé pour mort sur la place, mais Dieu lui

rendit encore la santé.

philosophic à Al-

Maffée in vita B. matik c. 17.

Bouhours Vie de Orland, bift, 1, 1. n. 53. p. 12.

Lorsqu'il fut rétabli, il quitta Barcelonne de l'a-El va étudier en vis de quelques personnes habiles qui lui conseillerent d'aller étudier en philosophie dans l'université d'Alcala fondée depuis peu par le cardinal Ximenés. Il y alla, mena avec lui trois jeunes homsaint Ignace, 1.2. mes qu'il avoit convertis, & qui voulurent le suivre; leurs noms étoient, Caliste, Artiaga & Cazerés; un quatriéme, François de nation & qui avoit été page de dom Martin de Cordoue viceroi de Navarre, se joignit à eux; tous cinq étoient habillez de même, portant une sourane de serge grise avec un chapeau de même couleur en forme de cloche, & ils ne vivoient que d'aumônes, mais ils ne demeuroient pas ensemble : les quatre difciples étoient logez par charité chez deux personnes de pieté, & Ignace avoit son logement dans l'hôpital, d'où il alloit aux écoles. L'impatience qu'il avoit de se rendre propre à la conversion des ames, lui sit embrasser l'étude avec beaucoup d'ardeur; & comme il croyoit avancer beaucoup en abrégeant les matieres, à peine eut-il commencé son cours, que ne sçachant encore que quelques termes de logique, il se jetta dans la physique & dans la théologie scholastique. On expliquoit dans cette université la logique de Soto, la physique d'Albert le Grand, & la théologie du maître des

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 445 sentences & tous les jours Ignace prenoit ces trois leçons successivement; mais toutes ces diffe- An. 1534. rentes études dans un homme âgé de trente-six ans, qui n'avoit point de principes, causerent une si grande confusion dans son esprit, que tout son travail se réduisit à ne rien sçavoir; ainsi rebuté du peu de progrez qu'il faisoit dans les sciences, il s'appliqua entierement aux bonnes œuvres & à la conversion des pecheurs avec ses quatre disciples, qui dans les commencemens secondoient assez bien

son zéle.

Mais en 11727. l'indiscretion de deux femmes de qualité mere & fille, l'une & l'autre veuve, qu'il fait lui attiqui avoient beaucoup aimé le monde, & qui rent de fâcheuses dans les commencemens de leur conversion voulurent faire quelque chose d'extraordinaire, don-faine Ignaceliu. 2. na lieu à quelques accusations contre Ignace. Le orlandin, in bife dessein de ces femmes dévotes étoit de s'habiller en pauvres, de parcourir toute l'Espagne en mandiant leur pain, de visiter tous les hôpitaux, & d'y servir les malades. Elles consulterent là-dessus Ignace, qui les traitta de folles, & leur representa que la sainteté ne consistoit pas à courir, mais à regler la vertu sur son état, & à aimer la retraite: sur ces avis elles changerent de résolution, mais ce fut pour commettre un autre imprudence; elles voulurent entreprendre le voyage de Nôtre-Dame de la Guadeloupe, & celui du saint Suzire de Juen, secretement, à pied, demandant l'humône, & vêrnës en peterines penicentes. Comme elles étoient de qualité, riches, & connues dans

Bouhours vie do

le pays, cette action y fit grand bruit; on s'en Kkk ij

XIII. Il est arrêté & mené publiquement en prison.

Bouhours at suprà 1.99.

Orland. n. 96. Ribadeneira in vita fancti Igna-#i 6. 14 p. 73.

prit à Ignace, & le docteur Cirol professeur en An. 1534. théologie qui étoit ami de ces dames, & qui avoit beaucoup de crédit à Alcala, s'étant plaint qu'on souffroit un homme sans science, sans caractere, se mêler de direction; on arrêta Ignace, & on le mena publiquement en prison.

Cette nouvelle ne fut pas plûtôt répanduë dans Alcala, que beaucoup de personnes de distinction s'interesserent pour sa délivrance; & lui allerent offrir leurs services dans la prison, mais il les remercia tous, content, disoit-il, de participer aux ignominies de la croix ; il ne voulut pas même prendre d'avocat. Il y avoit déja dix-sept jours qu'il étoit prisonnier, lorsque le grand vicaire vint l'examiner, & comme toute l'accusation étoit fondée sur le pelerinage des deux devotes; interrogé? s'il en étoit l'auteur, il repondit qu'au contraire, il l'avoit déconseillé, craignant que la jeune veuve qui étoit belle, ne s'exposat pendant cette course à quelque inconvenient; cette justification ne le tira pas d'affaire, & pendant qu'on faisoit de nouvelles informations, les deux pelerines arriverent au bout de six semaines de courses. On les interrogea juridiquement; elles confirmerent tout ce qu'Ignace avoit dit, & fur leur déposition, le prétendu eriminel fut absous & élargi par une sentence qui lui fut prononcée le quarante-deuxième jour de sa prison, le premier de Juin 1527. Dans cette sentence on lui désendoit, comme n'étant pas théologien, d'expliquer au peuple les mysteres de la religion, jusqu'à ce qu'il eût étudié quatre ans en théologie, & on lui ordonnoit à lui & à ses com-

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME. 447 pagnons de prendre l'habit ordinaire des écoliers. Ignace peu satisfait de ce jugement résolut d'aller AN. 1534trouver l'archevêque de Tolede Alphonse de Fonse-

ca qui étoit pour lors à Valladolid.

Ce prélat le reçut avec beaucoup de bonté, & XIV. après avoir entendu ses raisons, lui conseilla d'al-que où il est encoler étudier à Salamanque, où il pourroit continuer orland, ut suprà l. l'exercice de son zéle pour le salut du prochain, en i.n. 6.. p. 13. lui promettant sa protection, & lui donnant de Boukours ibid. p. quoi faire le voyage avec ses compagnons : il Ribadoneira in viy alla; & en attendant qu'il pût reprendre ses études, il faisoit des catechismes, & des instructions familieres; mais il y fut exposé à de nouvelles persecutions: à peine eut-il commencé ses fonctions de pieté, que beaucoup de personnes parmi les gens de bien se plaignirent hautement qu'on permît à un simple laique de faire des instructions au peuple, & d'exercer presque l'office de pasteur, en dirigeant les consciences. Les religieux de saint Dominique du monastere de saint Estienne, entrerent dans ces sentimens. Comme il se confessoit à un de ces peres, on l'invita à dîner dans le couvent; Ignace l'accepta, & après le repas, le souprieur le mena dans une chapelle avec son disciple Calliste, qui l'avoit accompagné, il les interrogea, il leur parla fortement contre leur conduite, & les fit mener tous deux dans une cellule où ils furent enfermez sous la clef. Trois jours après, Frias grand vicaire de l'évêque de Salamanque, les sir enfermer dans le cachot comme des séditieux & des hérétiques, & on leur attacha le pieds aveq des chaines.

448 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Dès que le bruit de cette emprisonnement sut ré-An. 1534 pandu, on courut de tous côtez à la prison : Fran-Ignace & tous ses çois de Mendoza, qui fut depuis cardinal, voulut disciples sont mis voir Ignace, & fut édissé de ses réponses. Le orland. ut suprà grand vicaire Frias vint interroger les deux prin. 61.
Boubours p. 108. Sonniers. Ignace pour toute réponse lui mit entre les mains le livre des exercices spirituels, & lui apprit le logis des trois autres disciples qu'on alla prendre, pour être aussi mis dans un cachot séparé. Frias prit avec lui trois docteurs pour examiner le livre & la conduite d'Ignace. Après cet examen ils le firent venir, & lui firent plusieurs questions, qu'il expliqua si à propos, qu'ils furent surpris qu'un homme qui avouoit n'être pas sçavant, pût néanmoins donner des reponses si justes. Pendant ce tems-là, les autres prisonniers rompirent les portes du cahot, & se sauverent tous, excepté les compagnons d'Ignace, qu'on trouva seuls dans la prison, ce qui contribua à faire voir leur innocence. Ils furent pourtant jugez, & après vingtdeux jours de prison, ils furent absous par une sentence, qui leur permettoit d'instruire le peuple, à condition que dans leurs instructions, ils ne parleroient point de la distinction du peché mortel & du peché veniel, jusqu'à ce qu'Ignace eût étudié quatre ans en théologie.

Ignace ne fut gueres plus content de cette sen-Il quitte l'Espagne & vient en France, tence que de celle d'Alcala, & il prit le parti de quit-Orland n. 63. 6 ter non-seulement Salamanque, mais aussi l'Espa-Boubours liv. 2 gne, & de venir en France, dans le dessein de re-Ribadeneira L. 2. commencer ses études dans l'université de Paris, Missie l. 1. e. 18. qui étoit depuis long-tems la plus célebre de l'Eu-

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 449 rope. Il se rendit donc à Barcelonne, où ses amis lui sirent un petit fonds pour avoir de quoi subsister, ayant remarqué que le peu de progrès qu'il avoit fait dans les sciences jusqu'alors, venoit en partie de ce qu'il perdoit beaucoup de tems à mendier son pain. Il en partit seul au mois de Décembre, ayant laissé en Espagne ses compagnons, qu'il ne vit pas fort disposez à le suivre, & étant arrivé à Paris au commencement de Février de l'an 1528. il prit une chambre dans le college de Montaigu avec quelques écoliers Espagnols, & commença par fréquenter les basses classes âgé de trente-sept ans, pour reprendre la grammaire; mais y ayant été volé par un de ses condisciples, à qui il avoit consié sa bourse, & n'ayant plus de ressource pour vivre, il fut contraint de se retirer à saint Jacques de l'hôpital, où les Espagnols étoient reçus; mais n'y ayant que le couvert, il alloit mendier son pain de porte en porte. Quelques compatriotes se retirerent auprès de lui, orlandin. n. 621 pour profiter de ses instructions & de ses bons exemples, & c'est ce qui lui attira de nouvelles affaires.

A N. 1534.

On l'accusa de cacher de mauvais desseins sous Ribadeneira in de belles apparences de pieté, & deux célebres doc- 6.3. teurs, Pierre Ortiz Espagnol, & Jacques Govea Portugais, le firent déferer à l'inquisiteur Matthieu Ory, c'est-à-dire, au prieur des Jacobins de la ruë saint Jacques, à qui le pape Clement VII. avoit donné une commission d'inquissteur à l'occasion des hérésies de l'Allemagne, (car jamais le tribunal de l'inquisition ne fut établi en France.) Cet inquisiteur qui étoit ravi de cette occasion pour vois

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. Ignace & l'entendre raisonner de sa doctrine, le sit An. 1534. chercher, mais on ne le trouva pas, parce qu'il étoit allé à Rouen, pour rendre service à l'Espagnol qui l'avoit volé, & qui étoit tombé malade en cette ville.

Il va en Flandres secours des mar-

Boubours at suprà P. 117.

le faisoit chercher, & que son absence le rendoit suspect, revint promptement à Paris, & s'alla présenter au prieur des Jacobins, qui n'ayant rien trouvé de répréhensible dans sa doctrine, ni dans ses mœurs, le renvoya continuer ses études, sans lui chercher quelques imposer aucune peine. Cependant il falloit vivre, chands Espagnols. & les aumônes qu'il recevoit n'étant pas suffisances pour sa nourriture, un religieux de ses amis lui conseilla d'employer le tems des vacances à faire un voyage en Flandres, où il tireroit quelques secours des marchands Espagnols, qui trasiquoient à Anvers & à Bruxelles; il suivit cet avis, & les secours qu'il tira de Flandres le firent vivre deux années, après lesquelles il alla chercher des aumônes en Angleterre auprès d'autres Espagnols qui demeuroient à Londres. Après avoir achevé ses humanitez à Montaigu, il alla faire sa philosophie au college de sainte Barbe, où le zéle avec lequel il portoit les écoliers à la vertu, au préjudice de leur devoir de classe, le mit si mal avec Jean Pegna son professeur, & Jacques Govea principal du college, l'un Espagnol & l'autre Portugais, qu'ils résolurent tous deux de lui faire donner la salle, c'est-à-dire d'assembler tout le collège dans une salle au son de la cloche, où les régens viendroient avec des yerges à la main frapper l'un après l'autre

Ignace ayant appris à Rouen que l'inquisiteur

XVIII. Son professeur & le principal du college veulent le punir. ibidem.

LIVRE CENT TRENTE CINQUIEME. 451 sur le coupable en présence des écoliers, & le chasser ensuite publiquement. Ignace en sut averti, & An. 1534. bien loin de prendre la fuite, comme ses amis lui conseilloient, il crut qu'il devoit s'exposer à cette humiliation; mais un moment après pensant plus sainement, il alla trouver le principal, à qui il sit si bien comprendre la pureté de ses intentions, que celui-ci fâché de s'être trompé, le conduisit dans la salle, non pour l'humilier, mais pour lui Ribadeneira e. 32 faire excuse en presence de tous ceux qui y étoient, d'avoir voulu lui faire souffrir ce qu'il ne meritoit pas.

Le professeur qui avoit excité la tempête, voulant aussi réparer l'injure qu'il lui avoit faite, eut beaucoup plus d'attention pour le faire avancer dans ses études, & chargea un pauvre garçon, mais habile, qui demeuroit dans le college, de lui faire tous les jours des repetitions, & d'en prendre un soin particulier. Ce jeune homme qu'on nommoit Pierre le Fevre, étoit né de pauvres parens à Villaret, petite ville de Savoye l'an 1506. Il occupoit dans ce college une chambre avec un XIX. autre jeune gentilhomme de Navarre, qui n'é-vre & Xavier au college de sainte toit pas plus à son aise, & qu'on appelloit Fran- Barbe. çois Xavier; tous deux avoient achevé leur cours Orlandin bift. l. I. de philosophie, & se disposoient à étudier en théologie. Ignace se mit avec eux dans la même chambre pour la commodité de ses études, & sit d'assez grands progrès par les soins de le Fevre, & par son application particuliere, pour être reçu maître-ès arts à la fin de son cours, qui étoit alors de trois ans : il alla ensuite commencer la théologie Tome XXVII.

452 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

chez les religieux Dominicains, pendant laquelle AN. 1534. sentant croître le zéle, qu'il avoit pour le salut des ames, il résolut d'établir un nouvel ordre de religieux, & d'en tirer les membres du corps de l'uhiversité de Paris.

Il choisit des com-

Mofeus ut Supra.

Le premier sur lequel Ignace jetta les yeux, fur pagnons pour éta- ce même Pierre le Fevre qui avoit été son repetiteur ; il lui découvrit le dessein qu'il avoit de se consacrer entierement à la conversion des infideles, & lui demanda s'il vouloit lui servir de compagnon. Le Fevre embrassant Ignace, lui dit, qu'il le suivroit jusqu'à la mort; mais avant que de s'engager tout-à fait, il voulut faire un voyage dans fon pays, & durant son absence Ignace entreprit de gagner François Xavier, qui enseignoit alors la philosophie au college de Beauvais; quoiqu'il demeurât toujours dans celui de sainte Barbe. Il étoit fils de Jean Jasse gentilhomme de Navarre & de Marie Aspelcuëte Xavier, & neveu du fameux docteur Navarre. Il étoit né le septiéme d'Avril 1506. dans le château de Xavier, qui est au pied des Pyrenées. Il étoit le dernier d'un grand nombre d'enfans, qui embrasserent presque tous la prosession des armes : pour lui plein des espérances du siecle, il crut pouvoir mieux s'avancer par la voye des dignitez ecclésiastiques; sa noblesse, la beauté de son esprit, le succès de ses études lui enfloient le cœur, nonobstant le mauvais état des affaires de sa maison; Ignace comprit d'abord, qu'il n'étoit pas aisé de le réduire, cependant il en vint à bout.

Le Fevre étoit de retour de son voyage, bien

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 453 résolu de s'arracher constamment à Ignace, & de le regarder comme son pere. Son exemple détermina Xavier, qui étoit son ami; cette conquête fut suivie d'une autre. Deux jeunes hommes d'un esprit excellent s'attacherent tout d'un coup à lui; l'un étoit Jacques Laynez, né à Almacan dans le tris Leynos lib. L. royaume de Castille, au diocese de Siguença, de parens riches & pleins d'honneur, qui eurent soin d'élever leurs enfans dans la pratique de la vertu. Laynez après avoir été reçu docteur à Alcala, vint à Paris, où il étudia à fond la théologie. L'autre nommé Alphonse Salmeron, né proche de To- gnons qui se joilede en 1516. n'avoit que dix-huit ans quand Il se joignit à Ignace. Un autre Espagnol nommé Li n. 76. 6 seq. Nicolas Alphonse, & surnommé Bobadilla du lieu unell 21/2135. de sa naissance proche de Palence dans le royaume de Leon, fut son cinquiéme compagnon; il étoit très - pauvre, mais d'un bon esprit, & il avoit enseigné la philosophie à Valladolid avant que de venir en France : le sixième fut un gentilhomme Portugais, appellé Simon Rodriguez d'Avezedo, qui étudioit à Paris depuis quelques années aux frais du roi de Portugal, qui le protégeoit.

Ignace fut fort content du choix qu'il venoit de faire; mais faisant réflexion sur la legereté de l'esprit humain, il crut devoir fixer la bonne vodonté de ses nouveaux disciples par des engagemens indispensables. Après les y avoir préparé par les -prieres & les jeunes, & leur avoir exposé le dessein qu'il avoit de travailler au salut des ames, pour imiter plus parfaitement Jesus-Christ, & d'aller

A N. 1534. XXI. François Xavier se joint à Ignace. Orlan. l. 1. n. 84. ரு் 85. p. 18. Ribad. in vita pa-

Autres compagoent à Ignace. Orland.hift. fociet. Bouhours Vie de S. HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1534.

XXIII. Ignace & les compagnons font leurs. premiers vœux à Montmartre.

n. 90. p. 20. Bonhours l. 2. pag. Ribad. 1. 2. c. 2.

dans la Palestine, dans laquelle il y avoit une riche moisson à recueillir, il ajoûta qu'en attendant un tems favorable pour l'execution d'un si pieux dessein, il vouloit s'engager par un vœu exprès, & leur demanda s'ils étoient dans les mêmes sentimens. Tous déclarerent d'un commun accord, qu'ils étoient résolus de suivre son exemple, qu'ils le reconnoissoient pour leur pere, & orlandin, ut suprà promirent de ne le quitter jamais; il les mena le jour de l'Assomption de l'année 1534. dans l'église de Montmartre proche Paris, où le Fevre, qui avoit été ordonné prêtre depuis peu, leur dit la messe, & les communia dans la chapelle soûterraine. Après avoir reçû le corps de Norre-Seigneur, ils firent tous sept ensemble d'une voix haute & distincte, le vœu d'entreprendre dans un tems prescrit le voyage de Jerusalem, pour la conversion des infideles du Levant, de quitter tout ce qu'ils possedoient au monde, excepté ce qui leur étoit nécessaire pour ce voyage, & en cas qu'ils ne pussent entrer dans la Terre-Sainte ou y demeurer, de s'aller jetter aux pieds du pape pour lui offrir leurs services, & aller sous ses ordres par tout où il lui plairoit de les envoyer; ils s'obligerent encore à ne rien exiger pour leurs fonctions, tant pour être plus libres dans leur ministere, que pour fermer la bouche aux Luthériens, qui reprochoient aux prêtres de faire un trafic honteux des choses faintes.

XXIV. Pratiques spiriorit à ses compagnons.

Ce vœu étant fait, il s'appliqua avec soin à entuelles qu'il pres- tretenir la ferveur parmi ses disciples, & établir entr'eux une parfaite union. Pour cela il leur pres-

Livre cent trente-cinquieme 455 crivit les mêmes pratiques de pieté, certaines méditations & certaines pénitences chaque jour, des entretiens spirituels, la lecture de l'imitation de Banhours vie de Jesus-Christ, l'examen de conscience plusieurs fois 8-143dans la journée, la confession, la communion les dimanches & les fêtes; & de peur qu'ils ne tombassent dans le relâchement, il les obligea à renouveller leurs vœux dans les années suivantes le même jour de l'Assomption de la Vierge; mais comme les quatre derniers de ses compagnons n'avoient pas encore achevé leurs cours de théologie, il leur donna jusqu'au mois de Janvier 1537, pour vacquer à cette étude; & on les attendant, il travailla de son côté à arrêter le cours que les nouveldes hérésies prenoient en France, tant celle des Luthériens que des Sacramentaires, qui tâchoient de s'introduire dans le royaume. Pendant ces utiles occupations, il n'oublioit pas d'offrir à Dieu tous les jours ses chers disciples, il s'offroit lui-même en sacrifice pour eux; il se retiroit ou à Notre-Dame des thamps, qui est aujourd'hui l'église des Carmelites du faubourg saint Jacques, ou dans une des carrieres de Montmartre, qui lui représentoit la solitude de Mantele, & là il vacquoit à la contemplation des choses divines, & traitoit rudement son corps. we want in the

Ces nouvelles austeritez ruinetent ses forces, & lui causerent une langueur qui ne lui permet- conseillent de retoit plus de s'appliquer à aucun exercice de pie gne pour sa santé. té ou d'étude 3, il eut recours à ides semedes qui Bouhours ibid, furent absolument inutiles, ensorte que les me- ori decine qui le voyoient jugeant que lair de Pa- n, 90. pag. 22.

ris lui étoit contraire, lui conseillerent de retour-An. 1534. ner en Espagne, & d'aller reprendre son air natal. Ses disciples se joignirent aux médecins, & redoublerent leurs instances pour le déterminer à ce voyage, auquel il se résolur enfin, mais moins pour rétablir sa santé, que pour se conserver les compagnons que la providence venoit d'associer à son zele. Trois d'entr'eux, Xavier, Salmeron & Laynez avoient des affaires domestiques qui les obligeoient d'aller en Espagne avant que de renoncer à leurs biens ; il craignoit que la vûe de leur patrie & les sollicitations des parens n'ébranlassent leur vocation, & qu'avec toute leur ferveur ils ne succombassent aux caresses & aux larmes de leurs familles; ainsi pour ne pas exposer la vertu de ces trois jeunes proselytes à ces tentations, il voulut bien se charger de leurs affaires, & les expédier lui-même; mais il ne fit le voyage qu'en l'année suivante 1535. après être convenu avec ses six disciples, qu'après avoir fini en Espagne leurs affaires & les siennes, il iroit les attendre à Venise, où ils viendroient le joindre au commencement de l'année 1537. pour passer tous ensemble dans la Terre-Sainte & y accomplir leur WOUL .

Troubles en Allemagne désordres en Allemagne, se rendirent dans cette les Anabaptiftes année 1534. maîtres de la ville de Munster. D'aLa Bixardiere in bord ils ne purent s'empater que de la moitié avec la maison de ville, est le magistrat conservat l'autre moitié, ce qui ne servit qu'à augmenter la sédition. Quelques uns voulurent s'employer pour

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE ME. 457. un accommodement, & l'on proposa la liberté de religion pour les trois partis de catholiques, AN. 1534 de Lutheriens & d'Anabaptistes qui étoient dans la ville; mais ces derniers résolus de ne s'y point soûmettre, écrivirent à ceux des leurs qui s'étoient déja beaucoup multipliez en Vestphalie, de se rendre incessamment à Munster avec promesse d'être bien récompensez. Il n'en fallut pas davantage pour remplir la ville d'une infinité de gens sans aveu; les plus riches bourgeois ne doutant plus d'être pillez, transporterent leur effets ailleurs. La magistrat qui voyoit la ville dans un extrême danger, & qui ne se sentoit pas assez fort pour arrêter ces furieux, se retira après avoir enlevé tous les papiers de la maison de ville, & fut suivi des chanoines, des ecclésiastiques, des caholiques romains, & de plusieurs bourgeois; ceux qui demeurerent tâcherent de faire quelque résistance; mais comme leurs ennemis étoient en trop grand nombre, ils se virent forcez de se retirer, de même que les Luthériens: & les Anabaptistes devenus par-là les seuls maîtres de la ville, créerent la ville de Mundouze juges les plus insolens de leur secte pour gouverner.

François Waldeck évêque de Munster dépossedé de sa ville, eut recours aux princes & aux états voisins pour s'y rétablir : & comme tout le monde étoit également interessé à empêcher ces furieux de se rendre maîtres de l'autorité publique, on remit l'affaire au mois de Décembre suivant, où la diéte assemblée à Coblens travailleroit à contenter l'évêque; en attendant ce tems-là, on

Cochl. boc ann. P.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Lutheri c. 26. Raynald, hoc ann. #. 19. 20. 👉 Jeq.

- lui envoya quelque troupes, avec lesquelles, aidé An. 1534. des secours de l'électeur de Cologne & du duc de Sleidan. ut suprà Cleves, il mit le siege devant la ville, & résolut P. 311.
Ulemberg in vita de l'emporter d'assaut. Les Anabaptistes ne se virent pas plûtôt investis, que Jean Matthieu, dont nous avons déja parlé, dit que Dieu lui avoit revelé que chacun devoit apporter dans sa maison tout ce qu'il avoit d'or, d'argent, de pierreries & de bijoux, & lui avoit ordonné, que quiconque y manqueroit, fût sur la champ puni de mort; soit par zéle ou par crainte, il fut obéi, & s'étant accredité par une voye si étrange, il déclara que Dieu ordonnoit aussi de brûler tous les livres, excepté l'écriture sainte. A l'instant on vit chaçun s'empresser de les porter dans la place publique où ils furent brûlez, de sorte qu'après le siege il ne s'en trouva aucun, quelque exacte recherche que l'on en fit. Un serrurier nommé Trutelinge ayant osé dire quelques mots de raillerie sur un embrasement si bizarre, Matthieu le manda, & sans autre formalité lui passa au travers du corps la hallebarde qu'il tenoit. Il eut encore la vanité de faire écrire ses loix sur des rables, & de les exposer aux portes de la ville, & afin que le peuple eût plus de veneration pour elles, il sit accroire que le Saint-Esprit les lui ayoit dictées.

XXVIII. Mort de Jean Becold lui suece-

Anabaptist. l. 3.

Dans le tems que l'évêque assiégeoit la ville, Matthieu; Jean les Anabaptistes sirent une vigoureuse sortie, dans laquelle ils eurent un heureux succès. Jean Matthieu Meshov, bistoria qui les commandoit voulut en faire une seconde, & courant au lieu où il sçavoit que les soldats étoient assemblez

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 459 assemblez, il leur dit de la part de Dieu de le suivre, & qu'ils tailleroient en pièces les assiégeans: An. 1534. après ces paroles il se mit sans armes défensives à la tête d'un bataillon qu'il forma, & sortit le premier par la porte de saint Maurice qu'il se sit ouvrir. Il Fut si bien reçu des Allemands, qu'il le tuerent à la premiere attaque, & tous ceux qui l'accompagnoient, à la réserve de quelques-uns qui en allerent porter la nouvelle dans la ville. Jean Becold, qu'on nommoit aussi Jean de Leyde, lui succeda. Il passoit pour un grand prophéte, & il assura que la fin malheureuse de son prédécesseur lui avoit été révelée, & que Dieu lui avoit commandé d'en épouser la veuve; il aposta le plus sidele de ses disciples nommé Kni- steiden, ut supra pardolling, qu'il avoit fait premier consul, & l'in-Atruisit très-bien à faire le prophéte; ce fut par cet artifice qu'il parvint à la royauté. Le siège de Munster avoit été changé en blocus, l'évêque se contentant de bâtir des forts à l'entour & de les garnir de soldats, pour empêcher que rien n'entrât dans la ville.

Jean de Leyde n'en fut pas plûtôt informé, qu'il demeura dans une extase feinte qui dura trois jours; de Leyde établit après lesquels faisant semblant de ne pouvoir parler, il demanda du papier, une plume & de l'encre, & hist. Anabapt. écrivit que la volonté de Dieu étoit que son peuple fût gouverné par douze patriarches, comme l'avoient. été les Juifs; il nomma ensuite ses douze meilleurs amis, il les fit reconnoître en cette qualité, & ne se laissa voir à personne, que le peuple ne les eût mis en possession de l'autorité absoluë. Il ne les y laissa pas long-tems, & l'on reconnut bien-tôt qu'il ne les Tome XXVII. Mmm

Jean Becold on la polygamie.

An. 1534.

.. HISTOIRE ECCLESIASTIQUE, 1 avoit élevez que pour regner seul en leur place; en effet il proposa peu de tems après des articles qui contenoient, que le mariage n'attachoit pas si absolument un homme à une seule femme, qu'il n'en pût avoir en même tems plusieurs; il proposa aux. prédicateurs Anabaptistes d'examiner si cela étoit contraire à l'écriture sainte. Mais ceux-ci rejetterent cet article & les autres qui leur furent proposez : sur leur refus, de Leyde assembla le peuple, à qui il les fit approuver par menaces, & aussi-tôt après il épousa trois semmes, entre lesquelles étoit la veuve de Jean Marthieu. Un seul de l'assemblée, scandalisé d'une décision si opposée à la doctrine évangélique, se mir à crier que ce sentiment étoit faux & contraire à la sainte écriture, ce qu'il prouva; mais il lui en coûta la vie. Becold qui prétendoit gouverner d'une maniere si despotique que sa volonté servit de loi, lui sit dans le même tems couper la tête, sans autre forme de procès. Les plus sensez ayant horreur d'une action si tyrannique, & connoissant qu'ils étoient misérablement trompez, formerent le dessein de livrer la ville à l'évêque; mais leur dessein ayant été découvert, Becold les six tous arrêter & mourir par differens supplices, promettant les premieres places dans le clel à ceux qui leur serviroient de boureaux, & qui auroient plûtôt, obéi,

Ses fourberies & ses artifices pour obtenit la dignité

impr. à Amsterd. en 1700. **Sk**id. lik. 10. pag.

Ayant établi la polygamie dans la ville, & épousé lui-même jusqu'à dix-sept femmes, toutes dépendantes de la veuve de Jean Matthieu, qui seul portoit. Hist des Anabapt. le nom de reine, il sit casser le regne des donze juges, qui ne dura que neuf semaines, & leur sit dire par Tuscoschierer orsévre de Warmdorp, autre sanati-

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME. que qu'il avoit mis dans ses intérests, que comme le seigneur avoit autrefois établi Saul sur Israel, & après lui David, bien qu'il ne fût qu'un simple berger, de même il établissoit Jean de Leyde son prophéte roi en Sion. Les juges qui virent bien que cetté prétendue prophétie ne venoir que de l'ambition de Becold, y réfisterent d'abord; mais le fourbe acheva la comédie comme il l'avoit commencée. Il dit que malgré lui le prophéte l'établissoit roi; que s'il lui étoit permis de suivre son inclination, il choisiroit plûtôt la derniere condition que celle de souverain; mais que l'esprit de Dieu qui le conduisoit forçoit son penchant, & contre sa volonté, il se sentoit porté sur le trône du royaume de Sion; qu'il ne l'avoit point voulu découvrir à personne, parce qu'il n'étoit pas bienséant qu'une verité qui sui étoit si glorieuse sortit premierement de sa bouche, & qu'il ne l'avoit supprimée qu'en attendant que Dieu la manifestat à quelqu'autre, ce qui venoit d'arriver dans la personne de Tuscoschierer.

Son discours fini, il commanda aux juges de quitter leurs charges, & de le reconnoître pour roi. Ils roi de Munster. lui répondirent que la chose ne dépendoit pas deux, mais du peuple, sans lequel on ne pouvoit établir de 147. 6 148. roi. Becold à ce refus jetta les yeux sur Tuscoschie-Meshow. ut supra. rer, & s'écria tout d'un coup, comme s'il eût été sur- s'ript. Luth. hee pris. Hé bien, voilà un prophète, qu'il parle! l'or- r fevre ne demeura pas court à ce commandement, il se tourna vers les juges, & leur dit : de la part de Dieu, faites assembler le peuple à la place du marché, parce qu'il a quelque chose à vous déclarer. Cet ordre fut exécuté dans le moment, & le peuple étant Mmmij

Heresbachius in bist. Anabapt. pag. ann.p. 170.

assemblé, l'orfevre faisant toujours le personnage AN. 1534 d'un prophéte, lui dit : » Ecoute, Israël, voici ce que » l'éternel ton Dieu t'ordonne, vous déposerez de » leurs charges les juges, l'évêque & ses ministres, » & en mettrez d'autres en leur place; vous choistrez » douze personnes ignorantes pour annoncer ma pa-» role au peuple. Et toi, dit-il à Jean Becold, en lui » présentant une épée nue, reçois cette épée que le » pere te donne, il t'établit roi pour gouverner nons seulement à Sion, mais encore sur toute la terre; 🕯 & pour étendre ta domination, jusqu'à ce que tout » soit entierement soumis à ton pouvoir. Après cela Becold fut proclamé roi avec des acclamations de joye de tout le peuple, & le vingt-quatriéme de Juin 1534. il fut couronné dans le cimetiere de saint Lambert, & prit les marques de la royauté.

Son autorité roïale dans Munfter.

A peine fut-il reconnu roi qu'il changea la face des affaires, & gouverna avec une pompe, une magnificence, une autorité plus grande que celle de tous les rois; il fit battre monnoye, sur laquelle il y avoit d'un côté deux épées en sautoir, avec cette inscription, Dans le royaume de Dieu, comme il n'y a partout qu'un Dieu, qu'une foi, qu'un baptême, & autout le nom de la ville de Munster, en l'année 1534-De l'autre côté l'on lisoit en latin ces paroles de saint Jean: Si quelqu'un ne renaît de l'eau cor de l'esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu , le verbe s'est fait chair, & il a habité en nous. Un de ses plus grands soins fut d'envoyer ses émissaires en differentes provinces, autant pour en tirer du secours, que pour y débiter son nouvel évangile. Vingt-six furent de ce nombre ; il en envoya sept à Osnabrug, six à

Sleiden in comm Cocklane ut Supra

AN. 1534.

LIVER GENT TRENTE GINQUIEME. 463 Coesfeld, cinq à Varmdorp, & huit à Soche. Ils parzirent le quinzième d'Octobre 1534, après que le roi eut fait donner à chacun une piece d'or. A peine étoient-ils entrez dans les lieux de leur départe. ment, qu'ils y couroient comme des insensez, & crioient d'une voix terrible: convertissez-vous. On les arrêta, & tous furent condamnez à mort, excepté un certain Henri Hilversum de Goylande, qui fut remis avec quelques autres entre les mains de l'évêque, & avec lequel ce prélat concerta une entreprile secrette, moyennant sa grace.

Cet Hilversum revint donc à Munster, le roi lui demanda pourquoi il avoit abandonné ses confre-ques uns de ses res, & comment il osoit retourner lui seul, sans avoir landerien souffert de la part des ennemis, puisqu'il n'ignoroit pas que par ce crime il méritoit la mort. Hilversum sit semblant d'être inspiré, & lui dit; c'est par l'ordre de Dieu que je reviens, j'étois en prison, & j'en suis sorti d'une maniere miraculeuse. L'ange qui m'en a tiré m'a donné ordre de vous dire, que Dieu vous a livré trois puissantes villes, Amsterdam, Deventer, & Wesel, vous n'avez qu'à y envoyer des prophétes, qui par la prédication de l'évangile en doivent convertir les habitans, & les réduire sous votre puissance. Le roi combla d'honneur & de bienfaits ce prétendu prophéte, & pour profiter de l'avis qu'il avoit imaginé, il choisit Jacob de Kampen, voyez plus Bas les qu'il créa évêque d'Amsterdam, & lui donna pour articles 98. 6 99 adjoint un autre Jean Matthieu de Middelbourg en Zelande. Vers le même tems, e'est-à-dire dans le mois de Decembre, Jean de Leyde, fur les nouvelles qu'on lui manda que ses freres Anabaptistes s'attroupoient

Mm m iii

HASTOIRE ECCLESIASTIQUE.

en Hollande 3 en Frize, & dans les Provinces voisines pour venir à son secours, leur envoya Jean de

Galen pour se mettre à leur tête.

Les Anabaptistes publient le livre du Rétablissement.

Sleidan. in comm. ub. 10. p. 914.

Pendant le siège de Munster, les Anabaptistes publierent un livre intitulé du rétablissement, comme se c'eût été par leurs violences, que la religion chrétienne, qu'ils prétendoient avoir été durant plusiours fiecles dans une corruption générale, devoit être rétablie dans sa premiere pureté. Ils supposoient pour principe dans cet ouyrage, que le regne de Jesus-Christ alloit commencer; que Jean de Leyde étoit un autre Jean-Baptiste, venu pour frayer le chemin, mais d'une maniere aussi differente, que le second avenement du Sauveur étoit different du premier; c'est-à-dire, que saint Jean-Baptiste étoit venu pour annoncer la pénitence aux pécheurs, & Jean de Leyde au contraire pour les exterminer par toute la terre, afin qu'elle ne fût plus habitée que par Jesus-Christ, & par les prédestinez; que le peuple avoit également le pouvoir de déposer les magistrats & de les créer, & qu'encore que les apôtres n'eussent eu aucune jurisdiction en ce qui regardoit le temporel, les ministres de l'église Anabaptiste ne laissoient pas de jouir du droit d'avoir des armes, & de s'en servir, jusqu'à ce qu'ils eussent achevé de réduire tous les états de l'ancien & du nouveau monde dans une seule république, toute composée de veritables Chrétiens, c'est-à-dire, de gens qui vécussent dans une entiere communauté, & qui ne possedassent rien en propre; que le pape & Luther étoient tous deux. de faux prophétes; mais que le scond étoit pire que le premier; qu'il n'y avoit de vrais mariages que ceux des Anabaptistes, & que tous les autres n'étoient que des concubinages : ils enseignoient en An. 1534core dans ce livre, qu'avant le jugement dernier.

Jesus-Christ viendroit regner sur la terre pendants
mille années, après la destruction de tous les impies,

& que les sideles regneroient aussi tout ce tems-lai
avec lui. Les Luthériens étoient les plus maltraitez
dans cet ouvrage, entr'autres Melanchton, Justes
Menius & Urbain le Roi.

Quelques semaines après, le nouveau prophéte: XXXV. orfévre sonna de la trompette dans toutes les rues, pondent à ce livre pour inviter le peuple à prendre les armes, & à se sleid. L. 10. p. 325. trouver au parvis de la grande églife, afin de faire une sortie sur les assiégeans, & les repousser de la ville. Tous s'y rendirent au nombre de quatre à cinq. mille hommes, & trouverent un repas préparé. Ils eurent ordre de se mettre à table, & après eux man-fait faire la céne à gerent encore ceux qui étoient en faction, au nom-fes Anabaptistes. bre de mille; le roi & la reine servoient avec leurs 2. 2. 2. 2. 215. courtisans, & le repas fini, le roi prit du pain, qu'il locan, p. 277. distribua à tous les assistans, en disant: prenez, mangez, annoncez la mort du Seigneur. La reine ensuite. prit la coupe, pleine de vin, qu'elle distribua de même, en disant : buvez, annoncez la mort du Seigneur: de Leyde ensuite & ceux qui l'avoient aidé à servir, se mirent à table à leur tour, mais le premier quitta. le repas pour aller transher lui-même la tête à un officiendes affiégeans, qui avoit été fait prisonnier; il revint ensuite se remembre à table, & raconta ce qu'il venoit de faire, en s'applaudissant d'un ton aussi grave, que s'il eût raconté quelque action héroique.

466 Historre Ecclesiastique.

Sleidan, ut suprà p. 316. Cochl. p. 212.

écrivent au lantgrave de Hesse.

Dans le même teme les états des provinces du Rhin, A.N. 1534 érant assemblez à Coblentz vers le mois de Decembre de cette année, ordonnerent qu'on accorderoit des secours à l'évêque de Munster, pour rentrer dans la ville, & en chasser les Anabaptistes; ils écrivirent de même aux assiegez, que s'ils ne se mettoient à la raison, & s'ils ne se soûmettoient aux magistrats en leur obéissant, & en chassant leur roi chimerique, tout l'empire entier contribueroit de ses forces pour les réduire; mais les rebelles firent peu de cas de ces remontrances, & de ces menaces; ils écrivi-Les Anabaptistes rent même en particulier au Landgrave de Hesse au mois de Janvier de l'année suivante 1535, en faveur Sleidan, p. 317. de leur conduite & de leur doctrine, prétendant que l'une & l'autre étoit juste & évangelique. Dans cette lettre ils font une ample exposition de leurs sentimens, & s'expliquent sur les trois mondes qu'ils reconnoissoient; ils disoient que le premieréroit peri par les eaux du déluge, que le second avoit duré depuis Noë jusqu'à eux; mais qu'il périroit par le feu, & que le troisséme seroit celui de mille ans, où regneroit la seule justice, parçe qu'il ne seroit composé que de Jesus-Christ & des prédestinez. Ils ajoutoient que le second ne finiroit que par l'entiere destruction de l'antechrist, & de sa puissance, & qu'alors le trône de David renversé depuis la captivité de Babylone, seroit rétabli, & les prédictions des prophétes entierement accomplies. Ils ac-

XXXVIIL Réponse du lant-

grave.

Ce prince ayant lû leur lettre & ce livre, charsteidan, no suprà, gea quelques théologiens d'y répondre, & parce

compagnerent cette leure d'un exemplaire de leur

livre du rétablissement.

que

que ces hérétiques disoient en peu de mots d'une maniere assez obscure, que c'étoit Dieu plûtôt An. 1535. qu'eux-mêmes, qui avoit établi leur roi; il leur demande dans cette réponse, pourquoi ils ne citent pas les passages qui montrent que cela leur est permis, & pourquoi ils n'ont pas fondé leur conduite sur quelques miracles: car Dieu, dit-il, avoit prédit par les prophétes la venue de Jesus-Christ long-tems avant qu'elle arrivât, & d'une maniere si claire, qu'on lit le lieu & le tems de sa naissance, sa famille & ses parens. Les Anabaptistes demandoient que leur cause fût examinée en justice réglée. Le lantgrave répondit qu'il n'étoit plus tems, attendu qu'ils. avoient usurpé la puissance du glaive, & avoient causé des troubles & des malheurs, dont ils devoient être punis, & que personne n'ignoroit que la fin qu'ils se proposoient, étoit de renverser toutes les loix & de ruiner les états. Il ajoute qu'on leur a envoyé de fideles ministres, qui les ont dû solidement instruire; mais que loin d'en prositer, ils se sont soulevez contre les magistrats, ils ont rejetté la saine doctrine qu'on leur prêchoit, & n'ont travaillé qu'à s'emparer du bien d'autrui; il leur reproche encore d'avoir plusieurs femmes, de s'être fait un roi chimérique, de ne pas croire que Jesus-Christ ait pris une nature humaine dans le sein de

Marie, de forcer les gens de mettre leurs biens en commun, & de refuser le pardon aux pécheurs. Les Anabaptistes peu effrayez de ces reproches, quelque justes qu'ils fussent, répondirent au lantgrave avec assez de hauteur, & lui envoyerent un livre en langue vulgaire, intitulé Des mysteres de l'écri-

Nnn

Tome XXVII.

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 467

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

ture, rempli de visions & de faux principes, ce qui An. 1535 ne faisoit que les rendre encore plus coupables. Comme la ville de Munster étoit toujours assiégée, la famine fut si grande dans le mois de Février, que plusieurs mouroient de saim. Une des semmes du roi Jean de Leyde, touchée de compassion pour ces malheureux, dit par hazard, qu'elle ne pouvoit croire

Becold ou de Leyde coupe la tête à une de les femmes

Sleidan, ut suprà lib. 10. p. 319.

que Dieu eût condamné tant de personnes à moufir de misere, pendant que le roi avoit abondante provision de tout dans sa maison, non-seulement pour le besoin, mais encore pour faire bonne chére. De Leyde offensé de ce discours, sit mener cette femme à la place publique avec toute sa famille, & après avoir ordonné à la prétenduë coupable de se mettre à genoux, il lui reprocha son crime imaginaire, lui trancha la tête, & voulut que sa mémoire fût en exécration. Cette exécution faite, les autres femmes se mirent aussi-tôt à chanter, & à rendre graces au pere céleste; elles danserent ensuite, le roi menant le Branle, & exhortant le peuple à sauter & à se réjouir, quoiqu'il n'eût que du pain & du sel pour toure sa nourriture. Le jour de Pâques étant vonu sans qu'il parût aucun figne qui annonçât la délivrance de la ville, Jean de Leyde, qui les avoit jusqu'alors amusé de belles promesses, voulant se couvrir de quelque prétexte, contresit le malade pendant six jours, après lesquels il parut dans la place publique monté sur un âne aveugle, & dit au peuple, que le pere célefte l'avoit chargé de tous leurs pechez, qu'ainsi ils étoient purs à présent & délivrez de tout vice; que telle étoit la délivrance qu'il leur avoit promise & qu'ils devoient s'en contenter.

LIVRE CENTITRENTE-CENQUIEME. Luther au milieu de rous ces troubles ne demeura pas dans le filence; il envoya à ceux de Munster AN. 1535. un écrit très-vehement contre les Anabaptistes, dans Ecrits de Lucher lequel il dit qu'il ne sçait comment déplorer l'état de Munster. ces malheureux, chez lesquels il paroît que, tous les steidan ut saprà demons habitent; néanmoins, continuë-t'il, il nous faut louer la bonté de Dieu, car quoiqu'à cause du mépris de l'évangile, des blasphêmes prononcez contre le nom du Seigneur, & le meurtre d'une infinité de gens de bien, l'Allemagne merite rous ces fleaux, il ne laisse pas de réprimer les efforts de saran, & ne lui permet pas de faire de plus grands desordres, nous avertissant par tous ces évenemens ragiques de Munster, de réformer nos mœurs, & de mener une vio chrétienne. Il parla ensuite de l'écrit que les Anabaptilles avoient publié & dit qu'ils y font voir toute leur rage & toute leur fureur, qu'en premier lieu, ils y onseignent des errours absurdes contre la foi & contre Jesus-Christ , comme s'il n'étoit pas né de la Vierge Marie, quoiqu'ils le reconnoissent pour fils de David, ce qui est contraire à l'écriture sainte, qui dit que le Christ a été conçu & formé du sang de sa mere. De plus ils condamnent le bapteme du tems passe, qu'ils regardent comme une invention humaine, & non pas comme l'ouvrage de Dieu. Luther pascourt ainsi tous les articles de la doctrine des Anabaptistes qu'il refute en même-tems. D'autres écrivirent suffi contre que, Cochlens in attis Bntraucres Cockleb, qui refuta les wingt un articles ad ann. 1514-pag.

ne, maketous ces scrito ne devidoient rien. Dantelo mois d'Avril, Ferdinand roi des Romains

equi contencient les principaux chess de leur dostri-273.

Nan ij

HISTOIRB ECCLESIASTIQUE.

lih 10. p. 322.

fit tenir par ses ambassadeurs une diéte à Wormes 🕽 AN. 1535. à la requête des princes, pour le secours de Mun-Diéte de Wormes ster, parce que les villes qui avoient été taxées dans pour le secours de l'assemblée de Coblens, tenuë au mois de Decembre dernier, n'avoient encore rien contribué. Les députez de ces villes y vinrent & protesterent qu'ils se présentoient non pas par rapport au decret fait à Coblens; mais pour obéir à l'empereur & au roi Ferdinand; & après cette protestation, il y eut de grands débats entre eux & le princes pour cette contribution. L'affaire fut toutefois décidée, & l'on arrêta qu'on fourniroit à l'évêque de Munster un secours pour cinq mois, qui monteroit à la somme de vingt mille écus d'or qu'on payeroit chaque mois : que quand on se seroit rendu maître de la ville, on pardonneroit aux habitans qui seroient trouvez innozens; qu'on rétabliroit dans leurs biens ceux qui sans être chefs de parti, se trouveroient alors dans la ville, ou qui se seroient transportez ailleurs. Ce decret ainst rendu, l'on ne pensa plus qu'à l'exécuter, l'évêque donna le commandement de l'armée an comte d'Oberstein, & lui livra ses troupes; mais -parce que la contribution ne se fit qu'assez tard & avec beaucoup de négligence, il ne se fit rien d'a--bord de remarquable, outre que les officiers furent souvent exposez à voir tous leurs soldats se soulever contre eux faute de payement, & coururent risque de perdre la vie.

> Cependant la situation de la ville étoit telle qu'on y manquoit entierement de vivres & de munitions, sans aucune espérance de pouvoir s'en procurer. Le peuple se voyoit reduit à la derniere misere, & la

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME. 471 crainte de tomber entre les mains de l'évêque de Munster, les inquiétoit encore davantage; on en AN. 1535. vit pourtant plusieurs qui ne pouvant prendre la résolution de se laisser mourir de faim dans leurs maisons, s'alloient jetter si décharnez dans le camp de leurs ennemis, qu'ils les excitoient à avoir compassion d'eux, & à leur épargner la vie. L'évêque de Munster touché de la misere de son troupeau, sit ietter dans la ville des billets pour avertir les habitans, que s'ils vouloient lui livrer Jean de Leyde, & quelques autres des plus coupables, l'on pardonneroit au reste. Quelques-uns de ces billets étant tombez entre les mains de de Leyde, il fit poster des gardes pour empêcher qu'aucun ne se sauvât desormais dans le camp ennemi, & lui-même se fit garder avec encore plus de soin qu'auparavant; mais malgré sa vigilance & ses menaces, il se forma contre lui une conspiration si secrette, qu'elle échappa à sa connoissance.

Un soldat nommé Hanskevan de Langestram, La ville de Manqui avoit deserté de l'armée de l'évêque pour quelque crime qu'il avoit commis, & s'étoit réfugié auprès de de Leyde, voulut profiter de la consternation Hift. des Anabape des habitans, pour mériter son amnistie auprès de lon ancien maître: pour exécuter son dessein, il sonda un fossé de la ville, & l'ayant passé sans danger, il vint trouver l'évêque, à qui il proposa que s'il vouloit lui donner quelques soldats, il leur montreroit un chemin, par où l'on pourroit aisément se rendre maître de la ville. L'évêque se fiant à sa parole sit sommer le vingt-deuxième de Juin pour la derniere fois les assiegez de se rendre, & sur leur Nnnij

Ret trahie par un

Sleidan p. 3234

refus, il s'avança sur les onze heures du soir vers le An. 1534. lieu où le transfuge le conduisit avec l'élite de ses troupes, qui furent suivies d'assez près du reste de l'armée Allemande. Cestroupes se coulerent dans le fossé, d'où étant montées sur le bastion Maurice, elles couperent la gorge à ceux de la garnison, qui n'étoient pas de leur intelligence, & ceux qui en étoient les introduisirent dans la ville par la fausse porte, dont ils avoient la clef, & dès qu'ils furent entrez, ils firent main-basse sur tous ceux qu'ils rencontrerent. Le tumulte que ce carnage causoit, ayant éveillé Jean de Leyde qui étoit au lit, il se leva, prit ses armes & se faisant accompagner d'une troupe des siens, il voulut gagner le cimetiere de saint Lambert pour s'y défendre jusqu'à l'extremité: cette action dura près de deux heures, & les Anabaptistes furent d'abord assezheureux pour recouvrer la faus-Te porte, & pour la fermer, ensorte que ceux du por les troupes de parti de l'évêque, qui étoient entrez au nombre de cinq cens, furent long-tems sans avoir aucune communication avec ceux qui étoient encore dehors; mais enfin les premiers firent de si grands efforts', qu'ils se saisirent d'une porte par où leurs compagnons entrerent. Les Anabaptistes repoussez à leur tour, reculerent jusqu'à la maison de ville où le combat recommença, mais les assiegeans s'en rendirent bien tôt les maîtres. Jean de Leyde, Knipperdolling son lieutenant général, & ceux qui lui avoient servi d'instrument pour abuser le peuple, furent faits prisonniers: Rotinan devenu plus futieux par cerre défaite s'enfonça comme un homme au desespoir dans l'endroit où le combat étoit le plus rude, &

Sleidan ibid. nt Juptà.

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 473 ayant été tué, son corps servit de jouet aux soldats, après qu'il se furent lassez du carnage. La ville fut AN. 1535. pillée, l'évêque s'appropria la moitié du butin avec toute l'artillerie; ensuite il licentia ses troupes, à la réserve de deux régimens, qui furent en garnison dans la ville : ainsi finit le regne des Anabaptistes de Munster, le vingt-quatrième de Juin 1535, après avoir duré seize mois.

> Traitement qu'on Hist. des Anabapt. imp. à Amsterdam en 1700. n. 2. pag.

Jean de Leyde deux jours avant ce changement, avoit eu l'insolence, non-seulement de refuser la paix, fait à Jean de qu'on lui offrit à des conditions honnêtes, mais encore d'oser dire avec une fierté dont lui seul étoit capable, qu'il étoit prêt de pardonner à ceux qui, après avoir mis bas les armes, viendroient lui demander pardon; & que ceux qui s'opiniâtreroient à lui faire résistance, ne devoient esperer aucune grace. Pour le punir de son orgüeil, on le promena avec ceux de sa secte de cercle en cercle par toute l'Allemagne pour y servir de risée, ou pour satisfaire la curiosité de ceux qui vouloient contempler à leur aise un homme dont l'impudence étoit montée au plus haut degré. Après avoir ainsi servi de spectacle dans plusieurs provinces, on le traita comme un misérable avec la derniere indignité: on l'attacha à la queue d'un cheval, & on le -conduisit dans un château à quatre lieues de Munster, pour y demeurer jusqu'à ce que la diéte indiquée à Wormes eût ordonné de son sort.

Certe diéte se tint le treizième de Juillet, & le NLV. roi Ferdinand y fit demander par ses ambassadeurs, si après la prise de Munster, on ne devoit pas exterminer tous les Anabaptistes, & faire main basse Sleidan in comma sur eux. Il avertit aussi les princes de redoubler leurs

qui regarde Mun-

instances auprès du pape, pour le prier d'assembler AN. 1535 au plûtôt le concile. On répondit à ces deux demandes, 1°. qu'on avoit déja reglé quel devoit être le sort des Anabaptistes. 2° Que l'empereur avoit assez pressé Paul III. sur le concile, & qu'ils ne se flattoient pas d'avoir plus d'autorité sur l'esprit de ce pape. L'évêque de Munster demanda aussi d'être dédommagé des pertes qu'il avoit faites pendant que les Anabaptistes avoient été maîtres de sa ville, & d'être remboursé des dépenses qu'il lui avoit fallu faire pour lever & entretenir ses troupes, & se plaignit que les sommes promises dans la derniere diéte n'avoient pas encore été payées; mais comme l'afsemblée n'étoit pas assez nombreuse, l'on remit la décision à une autre diéte, qui fut indiquée pour le premier de Novembre.

Autre diéte pour

Ce jour arrivé, l'ambassadeur de Ferdinand exposa le sujet pour lequel on étoit assemblé, & dit steidan. p. 324. qu'il s'agissoit d'établir une forme de gouvernement à Munster, mais qu'il falloit examiner lequel étoit le plus convenable. Le député de l'évêque de cette ville prenant aussi tôt la parole, exposa les grandes dépenses que son maître avoit faites, les emprunts ausquels il vouloit sarisfaire, outre deux forts qu'il avoit fait construire, & dans lesquels il étoit obligé d'avoir garnison; mais il fut répondu que l'évêque avoit eu la meilleure partie du butin, qu'il s'étoit emparé de toute l'artillerie, & qu'il s'étoit rendu maître des biens des citoyens, quoique toutes ces choses appartinssent au domaine de l'empire; qu'il étoit juste d'en faire l'estimation, & de les comparer avec les dépenses dont il se plaignoit, & qu'en cas qu'elles

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 475 qu'elles excedassent, on avoit intention de le satisfaire. Ensuite il fut ordonné que l'évêché de Mun-An. 1535. ster seroit sief de l'empire, suivant l'ancienne coutume; que les nobles & les bourgeois seroient rétablis dans leurs biens, pourvû qu'ils ne fussent point Anabaptistes, & que pour ce qui concerne la religion, l'évêque se conduiroit selon les décrets de l'empire; qu'au printems de l'année suivante les ambassadeurs des princes se transporteroient à Munster, & s'informeroient de l'état des citoyens; qu'on conserveroit les innocens; qu'on feroit démolir tous les forts bâtis par les Anabaptistes; que l'évêque même abattroit ceux qu'il avoit construits, & qu'il puniroit incessamment Jean de Leyde, Knipperdolling & Creching qu'on avoit fait prisonniers; mais l'électeur de Saxe, le lantgrave, le duc de Wirtemberg & le prince d'Anhalt protesterent publiquement contre ce qui venoit d'être ordonné touchant la religion. Les députez des villes protestantes firent de même, & s'opposerent à la démolition des anciens forts, en consentant toutefois que les nouvelles forteresses fussent rasées.

Pendant qu'on promenoit çà & là le roi chimerique de Munster avec ses deux compagnons, les théo-théologiens Pro-logiens du lantgrave de Hesse voulurent entrer en de Leydeconference avec lui sur les principaux articles de la sleidam. un suprai. doctrine des Anabaptistes, qui concernoient le roiaume de Jesus-Christ, les magistrats, la justification, le baptême, la céne du Seigneur, l'Incarnation & le mariage. De Leyde leur abandonna d'abord avec assez defacilité une partie de ce qu'il croyoit, & au second entretien il proposa que si on vouloit lui Tome XXVII

HISTOIRE ECCLESIATIQUE.

faire grace, il feroit changer de religion & ra-An. 1535: meneroit à l'obéissance des magistrats un nombre presque infini d'Anabaptistes, cachez dans la Frize, dans la Hollande, dans le Brabant & dans l'Angleterre; mais la proposition ne fut point acceptée, soit que le crime de ce prétendu prophése parût trop énorme, soit que les princes fussent persuadez qu'il y alloit de leur honneur de punir exemplairement un homme qui avoit combattu leur fouveraineté par principe de conscience; ainsi on le conduisit avec ses deux compagnons à Felget, où l'évêque de Munster les interrogea en présence de l'électeur de Cologne & des députez du duché de Cleves.

XLVIII. Il parok devant

Sleidan. in comm. lib. 10. p. 325. Hift. des Anabapt. n. 3. p. 49. Meshov. in hift. Anabapt.

De Leyde parut devant l'évêque avec autant de l'évêque de Mun-fierté que s'il eût été encore maître de Munster. Le prélat lui ayant demandé de quel droit & par quelle autorité il s'étoit emparé de la ville capitale 🕏 il répondit en interrogeant l'évêque à son tour; qu'il lui dît lui-même de quel droit & par quelle autorité il prétendoit que la ville de Munster lui appartînt. L'évêque lui dit, sans paroître s'offenser de son impudence, que son chapitre l'avoit élu, & que le peuple l'avoit accepté; & moi, dit de Leyde, c'est Dieu qui m'a destiné pour commander à toute la terre, & j'ai été reconnu en cette qualité par tout ce qu'il y a de véritables fideles. Enfin l'évêque lui ayant dit qu'il-ne pourroit jamais réparer le dommage qu'il lui avoit causé par la destruction de tant d'églises, de monasteres & de faints lieux, de Leyde répondit : faites-moi enfermer dans une cage de fet couverte d'une peau de cuir, & qu'on me promene

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 477 partout sans me laisser voir qu'à ceux qui donneront Seulement un liard, par là vous amasserez plus d'argent Ax. 1535 que votre armée ne vous a couté, & que je vous ai fait de dommages.

L'évêque voyant son insolence, se lassa de l'inter- XLIX.
Supplice de Jean roger, & il fut condamné à mort. On l'attacha de Leyde & de ses à un poteau, où deux bourreaux avec des tenailles ardentes, & toutes en feu lui pinçoient la chair 25. 40. 1535. par tous les endroits du corps; mais pendant la ri- Sehard in oper. gueur de ce supplice qui dura plus d'une heure, Jean de Leyde témoignoit beaucoup de patience, & imploroit la misericorde de Dieu, avec de grands sentimens de pieré & de repentir. Comme il souffroit beaucoup, & qu'on craignit de changer ses sentimens de religion en désespoir, on lui perça le cœur d'une épée, & ce fur ainsi qu'il mourut le vingtdeuxième de Janvier 1536. Les dispositions chrétiennes, dans lesquelles il avoit paru finir ses jours, ne purent toucher les compagnons de son supplice, ces miserables s'endurcirent en le voyant se repentir, & moururent sans avoüer qu'ils fussent coupables; & sans retracter aucune de leurs erreurs. Leurs corps furent mis dans des cages de fer, & suspendus à la tour de saint Lambert dans la ville ; celui de de Leydo au milieu, élevé au-dessus des autres de cinq à six pieds.

Jean de Geléen autre célébre Anabaptiste, périt Entreprise de Jean ausli dans l'entreprise qu'il avoit formée sur Amster-Geléen Anabaptille, sur la ville dam, dont il vouloit se rendre maître. C'étoit un d'Amsterdam. homme qui avoit appris le métier de la guerre, & Hist des Anabasti qui étoit devenu capitaine; il se retira à Munster au- 1700. près de Jean Becold ou de Leyde, qui sur la pré-vide suprà n. 13.

Ooo ii

renduë prophétie d'Hilversum dont on a parlé, en-AN: 1535. voyace Jean de Geléen en Hollande, avec une somme considérable d'argent, l'établit général des troupes Anabaptistes de Hollande & de Frise, & lui commit le soin de soumettre au roi de Sion les trois villes d'Amsterdam, Deventer & Wesel : revêtu de cet ordre, il partit de Munster le vingt-unième Décembre 1534. & se rendit en Hollande; il y forma un puissant parti, qui entreprit de le rendre maître d'Amsterdam, & de quelques autres villes considerables: mais le coup ayant manqué, Jean de Geléen ne pensa plus aux interêts de Becold, mais aux siens; & se voyant poursuivi en Hollande pour ses entreprises, il se retira secretement dans Amsterdam déguisé en marchand, & demeura dans la maison de Guillaume Corneliste, en changeant de nom, parce que le sien étoit connu dans toute la Hollande par la confession des Anabaptistes prisonniers; mais craignant d'être reconnu, malgré toutes ces précautions, un nommé Henri Goëtlebeir, lui conseilla d'aller à Bruxelles pour tâcher d'y obtenir fon amnistie de la gouvernante des Pays-bas, sœur de l'empereur Charles V. Geléen suivit cet avis, & ayant obtenu le pardon qu'il demandoit, à condition qu'il seroit contraire aux Anabaptistes, dont il avoit toûjours pris le parti, il revint à Amsterdam, s'y fit voir publiquement sous son veritable nom, s'y vantoit même d'avoir été rebaptisé, sit mettre sur la porte de sa maison les armes d'Espagne; & comme on sçut qu'il étoit chargé de négociations, & qu'il renouvelloit tous les jours ses belles promesses de livrer Munster à l'empereur, ce qui avoit été une des conditions de

An. 1535.

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 479 son pardon, il recevoit des visites des personnes les plus distinguées. Par là il sit de grandes habitudes, & forma adroitement un parti assez puissant pour entreprendre l'execution du projet qu'il avoit formé de surprendre Amsterdam, & de s'y faire une république d'Anabaptistes sur le pied de celle de Munster. Ce fut le dixième de May 1535. qu'il commença son entreprise. Il assembla les siens & leur distribua à chacun une piece d'or, comme les arrhes de l'engagement qu'ils contractoient, & l'on convint que la cloche de l'hôtel de ville serviroit de signal. Le jour marqué étant venu, le dessein fut découvert; le magistrat & les principaux bourgeois se défendirent avec beaucoup de valeur, & après un grand nombre de meurtres de part & d'autre, les Anabaptistes, qui ne purent se sauver, se jetterent dans la maison de ville, où ils furent forcez. Jean de Geléen se retira dans une de ses tours, & en tira l'échelle après lui, mais s'étant exposé du côté qui regardoit la place du marché toute remplie de gens armez, il reçut un coup de mousquet qui le précipita du haut en bas.

Les magistrats s'appliquerent ensuite à faire la re-cherche d'un prétendu évêque d'Amsterdam nom- de Campen prémé Jacob de Campen, qui avoit été créé par de Ley-tendu évêque d'Amsterdam. de, & se tenoit caché depuis plus de six mois dans la Dans Phistoire des ville. On promit une somme considerable d'argent Anabapt. n. 5. à celui qui pourroit s'en saisir, ou qui découvriroit le lieu de sa retraite; on désendit sous peine de la corde de le loger, on sit mourir tous ceux qui furent convaincus de lui avoir donné retraite, & on commanda de le dénoncer avant le coucher du so-

leil. Enfin après beaucoup de perquisitions, ayant AN. 1535. été trouvé caché dans un amas de tourbes, qui sont des mottes de terres, dont on se chausse en Hollande, on le conduisit en prison, & on lui sit son procès. On l'exposa avec une mitre de papier en tête sur l'échaffaut, pour servir de jouet & de raillerie au peuple, ce qui dura plus d'une heure, ensuite on lui coupa la langue, pour le punir des erreurs qu'il avoit enseignées, & la main qui avoit rebaptisé; enfin on l'attacha sur un banc, & on lui sépara la tête du corps avec une hache. Son corps fut jetté au feu, & la tête fut mise avec la main droite au bout d'une pointe de fer, pour être exposée. Ainsi périrent les Anabaptistes de Munster & des Pays-bas: mais la complaisance qu'on eut en Angleterre, pour en retirer quelquesuns échappez à la juste punition qu'on faisoit d'eux, fut très-funeste à ce royaume, qui n'étoit déja que trop divisé depuis long-tems, par la mauvaise conduire d'Henri VIII.

Burnet bift. de la

Ce prince après avoir établi sa supremacie sur l'é-Severité du roi glise d'Angleterre, avec les violences qu'on a rapgurd de ses sujett. portées, ne pensa plus qu'à la faire valoir, & à pusef. l. 3. au comm. nir tous ceux qui lui seroient contraires. Le nombre en fut grand, parce qu'il trouva beaucoup de contradictions, & que cette uniformité, qui avoit paru dans les résolutions du parlement & du clergé, étoit dans plusieurs un effet de la crainte plûtôt que de la persuation.

> Plusieurs religieux qui condamnoient les nouveax reglomens, furent les premieres victimes de la fureur de ce prince. Ils furent arrêtez, jugez & exécutez selon toute la rigueur des loix; mais Henri crai-

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME. 481 gnant qu'on n'attribuât cette severité au penchant qu'on lui imputoit pour la nouvelle réforme, affecta An. 1535. d'user de la même rigueur envers ceux qui en étoient convaincus, & les fit mourir avec les autres. Ce fut Il fait faire le pro-alors que l'univers déplora le supplice des deux plus cès à Jean Fischer & à Thomas Mogrands hommes en sçavoir & en pieté. Thomas Mo-rus. rus qui avoit été grand chancelier, & Fischer évêque sleidan. in comm. de Rochester; ils étoient déja prisonniers à la tour, & leur fermeté leur avoit attiré la confiscation de · leurs biens, avec la perte de leur liberté; mais ce n'étoit pas assez pour contenter la haine que le roi portoit à leur amour pour la justice, & il résolut de les faire mourir, pour intimider tous ceux qui auroient été en état de lui résister. Jean Fischer s'étoit conservé dans les bonnes graces de Henri jusqu'à l'affaire du divorce; mais cette affaire ayant brouillé ce prince avec tous ceux qui ne crurent pas devoir entrer dans ces vûës, Fischer fut exposé à bien des mauvais traitemens, qui ne finirent qu'avec sa vie. Pendant traitemens, qui ne inirent qu'avec sa vie. Pendant LIV. qu'il étoit en prison, Paul III. le créa cardinal du le fait cardinal. titre de saint Vital, dans une promotion qu'il sit le ciacon. at suprà ta vingtiéme de Mai. Le pape esperoit inspirer par là 3. P. 574. à Henri VIII. plus de vénération pour ce prélat, & empêcher qu'on n'attentât à sa vie: mais le contraire arriva, il paroît que cette démarche du pape hâta même la mort de Fischer; puisque le roi l'ayant appris, parut plus irrité contre lui, prenant cette élévation pour un affront qu'on lui fzisoit. Il commanda aux juges d'interroger le prélat s'il avoit recherché cet honneur par ses lettres, ou par ses amis, ou même s'il en avoit eu connoissance. Fischer répondit que, graces à Dieu, il n'avoit jamais eu d'am-

482 Histoire Ecclesiastique.

An. 1535. on l'en auroit soupçonné autrefois, l'état dans lequel il se trouvoit, son grand âge, la mort dont il étoit menacé à tous momens, sa prison & ses chaînes le justifioient assez là-dessus. Le roi à qui l'on sit ce rapport, loin de s'appaiser dit, en se mocquant du pape, qu'il envoie son chapeau de cardinal quand il voudra, je ferai en sorte que quand il arrivera, la tête pour laquelle il est destiné, ne subsiste plus. En esset Henri sit faire incessamment le procès à Fischer, qui fut condamné le dix-septiéme de Juin au supplice qu'on fait soussir aux coupables de leze-majesté, & le vingt-unième du même mois 1535. il eut la tête tranchée.

LXV.
Ses ouvrages.

Dupin bibliot. des
ant. ecclef. to. 14.
in 4. p. 145. 6
fuiv.
Bellarm, de feript,
seclef.

Il avoit gouverné pendant trente années l'église de Rochester, & y avoit établi de très saints reglemens. Au jugement des sçavans, il a passé pour le plus docte écrivain qui ait confondu les erreurs de Luther, d'Oecolampade & des autres novateurs; & l'on a tous ses ouvrages recüeillis en un seul volume in folio, & imprimé à Wirtzbourg en 1597. à la tête desquels on a mis le traité de Henri VIII. contre Luther, dédié au pape Leon X. sous le titre de Défense des sept sacremens de l'église contre Luther. On tient que ce fut par son conseil & son secours que ce prince publia ce livre. Comme Luther y fit une réponse fort aigre, Fischer entreprit la désense de son prince, & sit contre la réponse de Luther un traité divisé en douze chapitres sur la doctrine des sacremens. On a encore de lui une réfutation de la défense que cet hérétique avoit faite des propositions condamnées par la bulle de Leon X. & l'article sur

LIVRE CENT TRENTE-GINQUIEME. 484 la primauté du pape, est le plus long & le plus tra-vaillé. Il a aussi composé cinq livres de la verité du An. 1535. corps & du sang de Jesus-Christ dans l'eucharistie contre Oecolampade; un traité en forme de conférence contre Luther, pour défendre la nécessité & l'autorité du sacerdoce; une refutation du traité que Velenus avoit écrit, pour prouver que saint Pierre n'étoir jamais venu à Rome; & un discours contre les écrits de Luther, prononcé le jour auquel les Livres de cet hérétique furent brûlez en Angleterre; Paceus l'a traduit de l'Anglois en Latin. Il y a encore un traité de critique divisé en trois livres, pour prouver qu'il n'y a qu'une seule Magdelaine, conre le Févre d'Etaples, qui foutenoit qu'il y en avoit eu trois; un commentaire moral sur les sept pseaumes de la pénitence; un sermon sur la passion de Jesus-Christ; un autre de la justice des chrétiens, un raité des moyens de parvenir à la souveraine perfeczion de la religion, qu'il composa dans sa prison; un discours sur la charité, un traité de la priere, & des paraphases de quelques pseaumes. Fischer étoit très-bon théologien, & avoit étudié l'égriture sainte & les peres. Il avoit beaucoup de bon sens & un jugement très-solide, & peut passer pour un des plus exacts & des plus judicieux controversistes du seiziéme siécle.

Thomas Morus compagnon de la prison de Fischer, comme il l'avoit été de sa résistance aux entreprises injustes de Henri, ne tatda pas à le suivre encore dans son supplice. Quand il eut appris la mort de co prélat, il s'adressa Dieu; & lui dit : pu'il se trouvoit indigne de la gloire du martyre; Tome XXVII.

~ » que son mérite ne répondoit pas à celui du saint A N. 1535., évêque qui venoit de le souffrir; que toutefois il "demandoit à sa bonté de lui faire part de son calice. Après ces mots les larmes coulerent de ses yeux, & fon visage ne pouvant plus cacher sa triftesse, on crut qu'il avoit peur, & qu'enfin on pourroit le refoudre à obéir. Beaucoup de personnes de qualité le vinrent trouver pour lui parsuader de se soumettre; mais comme ils ne purent rien gagner sur sa constance, sa femme y vint après toutes les autres, & le conjura de ne la vouloir point si-tôt abandonner, ni ses enfans, ni sa patrie. Comme elle repetoit souvent les mêmes choses, il lui demanda combien de tems il pourroit encore vivre suivant le cours de la nature; & sa femme ayant répondu qu'il pourroit vivre encore vingt ans, il n'y a pas d'apparence repliqua-t'il de préferer vingt ans à l'éternité.

Quand on vit qu'il perséveroit dans sa résistance, ses persécuteurs allerent jusqu'à lui ôter ses livres, qui faisoient son unique consolation. On le priva aussi d'encre & de plumes, asin qu'il n'eût plus de commerce avec personne. Dans une si triste situation, il tint ses fenêtres toujours fermées, & s'entretenoit continuellement avec Dieu. Son Geolier lui ayant demandé, quel plaisir il prenoit dans ces tenebres: Il faut bien fermer la boutique, dit-il, quand toute la marchandise est enlevée, il appelloit ainsi

fes livres.

Quand ses commissaires l'interrogerent sur ce qu'il Son interroga-toire & ser répon- pensoit du statut qui abrogeoit l'autorité du pape, & faisoit le roi chef de l'église Anglicane; il répondit qu'il ne connoissoit pas de semblable statut. Le duc

LIVRECENT TRENTE-CINQUIEME. 485 de Norfolk, lui repliqua que cette ordonnance avoit été établie par les suffrages de tous les ordres du roïau- AN. 1535. me, & qu'il eût à déclarer sa pensée. » Si vous m'a-» viez traité comme un veritable Anglois, repartit » Morus, je croirois ce que porte votre ordonnance, mais après m'avoir tenu en prison comme un érranger & un ennemi, quelle déclaration me deman-» dez-vous, moi qui suis un membre retranché de »la république, & il insista toujours à répondre, qu'il ne pouvoit approuver une chose qu'il ignoroit.

On l'accusa d'avoir écrit de sa prison à l'évêque de Rochester, pour le confirmer dans la résolution, qu'il avoit prise de ne point approuver l'ordonnance du parlement. On le pressa encore de dire son sentiment sur cette loi: & Morus se voyant comme assuré de son martyre, s'ouvrit à ses juges avec plus de liberté, & leur déclara ouvertement ce qu'il en pensoit. « Par la grace de Dieu, dit-il, jai tou-» jours fait profession de la religion Catholique & Déclaration de Romaine; & quoique je n'aye jamais eu dessein avant sa mort. » de m'en départir, ayant portant oui dire quel-sander. de schissin; » que fois, que la puissance du pape, quoique loua- d'agl. l. 1. p. 1274 » ble à la verité & légitime, n'étoit que de droit humain, j'ai reconnu que l'interêt de l'état vouloit » que l'on approfondit la question, & que l'on re-» montât jusqu'à l'origine de la puissance pontifica-» le : je me suis appliqué à cet étude sept ans entiers, & enfin j'ay trouvé que la puissance du pape qu'on » venoit d'abroger temerairement, pour ne rien dire - de pis, étoit non-seulement louable, mais légitime & nécessaire; qu'elle étoit encore de droit di-» vin. C'est là ma croyance, dans laquelle avec la

P pp ij

» grace de Dieu je prétens mourir. A peine eur-il An. 1535, achevé ces paroles, que tous s'écrierent, que c'étoit un traître & un rebelle, entr'autres le duc de Norfolk lui dit, qu'il faisoit bien voir la haine qu'il portoit à sa majesté.

· Morus lui répondit qu'il rendroit témoignage de sa fidelité, & qu'il prioit Dieu de lui être aussi favorable, qu'il avoit toujours été fidele, & très-affectionné à son prince. Celui qui lui avoit succedé dans la charge de chancelier, lui demanda, s'il prérendoir passer pour plus homme de bien & plus éclaicré que tant d'évêques, d'abbez & d'autres ecclesias. riques, que toute la noblesse d'Angleterre, que tant de juges, que le parlement, enfin que tout le royaume. Morus repliqua, qu'à un évêque de son parti il en opposeroit cent qui jouissoient de la gloire; que le nombre des martyrs & des confesseurs, qui avoient suivi son sentiment, surpassoit beaucoup co-Jui de la noblesse Angloise qui lui étoit contraire; & que l'autorité du parlement, qui même n'avoit Bossus hist. des pas été libre dans cette occasion, ne pouvoit entres en concurrence avec celle de toute l'église ce grand conseil des chrétiens, & des conciles generaux tenus il y a plus de mille ans; qu'à la verité l'Angle-

P. 7. 366.

à mort.

terre favorisoit leur opinion, mais que la France, Il est condamné l'Espagne, l'Italie, & tout le reste de la chrétiente la condamnoit. Les juges crurent ne devoir pas permettre à l'accusé d'en dire davantage devant le peuple ; de sorre qu'après avoir prononcé la sentence de -mort, on le ramena en prison.

-1 Une de ses filles que Sanderus nomme Margue-Sanderus ut supra. Stayleton in vita tite, qu'il cherissoit-tendrement & à qui il avoit

Livre cent trente-cinquie'me. 487 appris les langues grecque & latine, l'attendoit sur le chemin pour lui dire le dernier adieu. Morus An. 1535. l'embrassa & lui donna sa bénédiction; comme il avoit encore la tête panchée sur l'épaule de sa fille; la femme de Jean Harris son secretaire, consultant plus en cette occasion l'amitié que la modestie, se jetta à son cou & l'embrassa : mais Morus l'en rei prit, parce qu'il craignoit que cette action ne scandalisât quelqu'un. Il employa en prieres le tems qui se passa entre sa condamnation & sa mort. La veille il écrivit à sa fille avec du charbon, & sur du papier qu'il avoit surpris, pour lui mander, que bientôt il ne seroit plus à charge à personne; qu'il brûloit d'envie de voir son Dieu, & de mourir le lendemain, qui étoit l'octave du prince des apôtres, & la fête de la translation de saint Thomas de Carrobberi, jour de grande consolation pour lui. Il parloit ainsi, parce qu'il mouroit pour la défense de la primauté de saint Pierre, & que toute sa vie al avoit en une dévotion particuliere à faint Thomas. Dieu exauça de si justes voux. Le sixième de Juillet, étant arrivé au pied de l'échaffaut, & l'échelle n'étant pas commode, il dit à un des valets du bourreau: Donnez-moi la main pour monter .: le 'n'en aurai pas besoln pour desbendres de l'erre ob Après avoir fini la priere : 8 chanté le pleannie Miserere, il prit le peuple à temoin qu'il mouroit Supplice de Modans la profession de la foi catholique ; sapostolique che la tete. - & Romaine: Enfuite ikinin fai tête! finule !billot pour Sanderne ut supra recevoir le coup mortel ; mais dans le inbenentenéme s'étant apperçu que sa barbe qu'il avoit laissé croître, s'étoit engagée sous son menton, cela le fit

P pp iij

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

lever promptement, en disant à l'exécuteur qu'il se AN. 1535: donnât un peu de patience, jusqu'à ce qu'il eût mis sa barbe dans une autre situation, puisque n'ayant point commis de trahison, il n'étoit pas juste qu'elle fût coupée. Ainsi la mort ne l'étonna point, il la Souffrit avec: la joye & la constance des anciens marryrs. Toute l'Angleterre gemit de ce spectacle, & crut avoir tout perdu, en perdant ce genereux défenseur de la vraie religion. On donna son corps à sa fille; quoiqu'elle eût appris que l'évêque de Rochester avoit été enterté sans prêtre, sans croix & sans suaire, dans la crainte qu'on avoit d'offenser le roi, elle voulut rendre à son pere les derniers devoirs de la sépulture, & le fit ensevelir honorablement, personne n'ayant en assez de cruauté, pour empôcher une fille de rendre ce pieux devoir à son pere.

Portrait de Mo-

Ainsi perit cette illustre victime de la primauté ecclessastique, dont Erasme nous a laissé ce portrait Inter epist. Erafmi: si juste & si naturel ; c'est dans une de ses lettres où Mo-L. 10. quaff. 30, ad rus est dépeint comme un homme accompli , pieux, squitable, de bonne humeur, agréable en conversation, humble, charitable, constant, en un motorné de toutes les belles quaditez que l'homme peut l'oubsiter. Se maison étoit comme le domicile des muses: il écrivoit très-bien en latin; mais il étoit encore plus habile dans la langue grecque. Il s'était exercé à toutes sorres de stiles, pour s'en faire un bon. Personne ne parloir mieux sur le champ. Il avoit l'espric présent de pénetrant; sa mémoire ne lui manquoit jamais: ses pensées sont fines, son discours est vif, élegant & sublime; il ne manque point de sel ni de subtilité; il étoit même quelquesois

LIVRE CENT TRENTE CINQUIE ME. 489. picquant dans la dispute; il fut généralement estimé de tous les sçavans de son tems, & n'eut point d'autre AN. 15,35. adversaire parmi les gens de lettres, que Germain Brico qui sit l'Antimorus. Quelques épigrammes que Morus avoit faites contre une description de Brice en vers : d'un combat d'un vaisseau François conduit par le capitaine Hervés, contre deux Anglois, furent l'oca casion de cette querelle Brice sut si vivement touché de la maniere dont Morus avoit raillé sa pièce, qu'il fit une satyre très-picquante contre lui sous le titro d'Antimorus, qui ne parut que long-tems après les épigrammes. Ce livre fut assez mal reçu du public, & les gens de lettres le trouverent très-mauvais. Erasme té+ moigna à Brice, qu'il n'approuvoit pas son procedé, & lui manda qu'il s'étoit fait plus de tort par cet écrit; . qu'il n'en avoit fait à Morus. D'autre côté il engagea Morus à supprimer la réponse qu'il avoit faite, & celui-ci lui écrivit avec beaucoup de moderation sur se sujet. On voit parmi les lettres d'Erasme, une de Morus sur la démission de sa charge de chancelier avec son épitaphe, & l'on y trouve beaucoup d'esprit.

Le plus considerable des ouvrages que nous ayons de lui est son Utopie; qui contient en deux livres le Thomas Morres plan d'un république parfaite à l'imitation de Platon. seile servin. de Rien n'est plus agréable, & en même tems plus instru- Paul Jov. in elog. ctif, & plus utile pour la vie civile, que cet ouvrage. Il ost rempli d'un grand nombre de maximes & de lois, dont on peut faire un très-bon usage dans les états, & il découvre les sources de tous les maux dont ils sont affligez. Il a encore faic en deux livres une réponse à l'ouvrage de Luther contre le roi d'Anglererre, qui paroît mieux écrite que celle de Fischer, mais on il

Erafm. l. 13; epift. 15. 16.

Pellarmin. de

HISTOIRE ECCUESTASTIQUE.

y a moins de profondeur & de solidité. Il composa AN 1335 dans sa prison une explication de la passion de Jesus. Christ, qui contient des reflexions morales sur l'histoire qui en a été écrite par les quatre évangélistes; mais cet ouvrage n'est pas achevé, il finit à cet endroit de l'évangile où il est dit, que les Juiss mirent la main sur fesus; parce qu'on se saisit alors de sa personne, & qu'on ne lui permit pas d'en écrire davantage. On lui donne encore un autre ouvrage fait de même dans sa prison, sous le titre de soulagement dans l'adversté, ce traité n'a point été imprimé. Enfin on a de lui une belle priere tirée des pseaumes, pour implorer le secours de Dieu dans la tentation; outre l'histoire de Richard III. roi d'Angleterre qui n'est pas achevée, des épigrammes, & des traductions de quelques traitez de Lucien : telles sont les œuvres de Thomas Morus, qui furent imprimées in-folio à Louwain en l'année 1566.

établir sa primau-Le Grand hill. d 282. & 283. j

• Fischer & Morus ne furent pas les seules victimes Excès du roi de la cruauté d'Henri VIII. Peu de tems avant leur mort on avoit traîné sur la claye un docteur en théologie de l'abbaye de Sion, trois Chartreux, & diwreste. I. 148. un prêtre pour le même sujet ; on les avoit pendus, puis ouverts, ensuite on leur avoit arraché le cœur & les entrailles, & on avoit mis leurs corps en quartiers. Depuis ce temeil n'y eut aucun homme de bien en Angleterre, qui n'eût lieu de craindre pour sa vic. Renaud Polus qui fut depuis cardinal, & qui étoit toujours hors du royaume, depuis que le roi avoit porté plusieurs fois la main sur son épée pour le tuer, parce qu'il lui étoit contraire, adressa à ce prince du lieu de la retraite un traité de l'union de l'églife, qui

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 491 ne fit qu'augmenter la colere de Henri, ensorte que ce prince promit cinquante mille écus à celui qui An. 1535. lui apporteroit la tête de ce prélat. C'étoit par de semblables violences qu'il travailloit à établir son pouvoir despotique sur l'église d'Angleterre; il punissoit indifferemment les Catholiques & les Protestans, & il devint le plus sanguinaire de tous les princes.

Le premier acte qu'il sit de sa primauté, sur de LXIII. donner à Cromwel la qualité de son vicaire géné-vicaire général ral au spirituel, & celle de visiteur de tous les cou- pour le spirituel en Angleterre. vens & de tous les privilegiez d'Angleterre. Ce sander, de schisse. Cromwel étoit Anglois de nation, fils d'un maré- Angl. l. 1. p. 87. chal, & avoit appris le métier de tondeur; mais ennuyé de cette profession, il se sauva de la maison de son maître, & après s'être fait soldat, s'étant trouvé en cette qualité au sac de Rome, il repassa en Angleterre, & se mit au service du cardinal Wolsey, qui lui apprit l'art de se conduire à la cour. Comme il étoit fort laborieux, & qu'il ne manquoit pas de bon sens, le cardinal le préfera bien-tôt à plusieurs de ses domestiques, & l'on peut dire qu'il l'honora de sa bienveillance. Cromwel en témoigna beaucoup de reconnoissance; & ce fut peut-être le seul qui appuya les intérêts de son maître, & le défendit dans sa disgrace. S'étant ensuite poussé à la cour, il ne fit plus qu'étudier les inclinations de Henri pour le flatter en tout ce qu'il pourroit. Anne de Boulen, au parti de laquelle il étoit attaché, parce qu'il étoit partisan de la nouvelle réforme, ne servit pas peu à l'avancer auprès du roi, qui le fit en très-peu de tems baron d'Oukam, dans la petite Tome XXVII.

province de Rutlant, & quelque tems après garde AN. 1534 des chartres royales, ensuite secretaire d'état, puis chancelier de l'ordre de la Jarretiere, comte d'Essex, grand chambellan; enfin il le choisit non-seulement pour premier ministre dans les affaires d'état, mais encore pour son vicaire général dans les affaires spirituelles; & dans l'année suivante; il le créa son vice gérent, & voulut qu'en cette qualité, il présidat aux assemblées du clergé, qu'il connût de routes les matieres ecclésiastiques, tout ignorant & tout laïque qu'il étoit. Cromwel agit en cette qualité, comme on devoit l'attendre d'un homme qui joignoit une grande ignorance à de grandes préventions, & à de fortes passions. Il ne sit point de bien, & sit beaucoup de mal. Un des premiers conseils qu'il donna au roi, fut de supprimer les monasteres. Henri goûtant son avis, mit en délibération dans son Sander. de sebismer conseil, si à cause des scandales, des mœurs dissoluës angl. l. 1. p. 138. & des differentes factions des moines, prétexte qu'il prenoit pour couvrir son avidiré, il ne seroit pas à propos de supprimer tout d'un coup tous les monasteres. La question proposée sut vivement débattuë, à cause des differens partis qui se trouvoient dans le conseil: Cranmer & Cromwel regardoient cette suppression comme un coup de partie, qui tendroit à établir le Luthéranisme en Angleterre; mais d'un autre côté le duc de Norfolk, qui n'étoit pas encore exclus du conseil, les évêques de Winche-

ster, de Lincoln, & quelques autres qui n'avoient souscrit qu'à regret à tout ce qui s'étoit fait contre le pape, ne pouvoient se résoudre à donner les mains à cette suppression. Ils comprenoient bien qu'après

Henri propose dins son conseil la suppression des monalteres.

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME 493 cela il n'y auroit plus aucune ressource pour reconcilier le royaume avec le saint siège, en cas que An. 1534. les affaires changeassent de face, parce que ceux qui seroient en possession des biens ecclésiastiques ne voudroient pas s'en désaisir. Le roi ayant donc entendu les raisons des uns & des autres, comprit aisément que l'affaire n'étoit pas d'une si facile exécucion, & prévit bien qu'il ne pourroit supprimer en même tems toutes les maisons religieuses, sans offenser la plus grande partie de ses sujets; il résolut donc en lui-même d'y travailler par degrez, & pour cet effet de commencer par ordonner une visite générale des monasteres, afin de connoître les titres de leurs revenus, la vie des religieux & des religieuses, la maniere dont les regles de chaque ordre étoient observées.

Le roi ne doutoit pas que cette visite ne décou- Lxv. vrît plusieurs abus qui lui faciliteroient les moyens lement la visite. d'executer son dessein. Il étoit extraordinairement irrité contre les religieux, qu'il regardoit comme les Burnet biss. de la perturbateurs de son repos; d'un autre côté l'espe-reform. 1. 1. 3. rance de profiter de leurs biens, ne contribúoir pas peu à lui faire pousser cette affaire avec ardeur. Thomas Cromwel fut choisi pour ordonner cet examen en qualité de vicaire général; ce choix fit assez comprendre quelles étoient les vûes du roi, puisqu'il se servoit du ministere d'un homme qui n'étoit rien moins qu'ami des religieux. L'archevêque de Cantorbery commença la visite de sa province au mois de Mai, après en avoir obtenu la permission du roi; on commençoit à faire ainsi tous les actes de la jurission ecclésiastique par l'autorité royale; & tout

Suprà.

Qqqij

le but de cette visite, comme de toutes les autres ac-A N. 1535. tions de ce tems-là, étoit de bien établir la primauté ecclésiastique du roi. L'archevêque n'avoit rien tant à cœur alors, & le premier acte de jurisdiction que sit l'évêque du premier siège d'Angleterre, fut de mettre l'église sous le joug, & de soumettre aux rois de la terre la puissance qu'elle avoit reçuë d'en haur. L'ordre que Cranmer avoit obtenu du roi portoit, que conformément à la coutume, & suivant les droits de son siège métropolitain, il lui fût permis de faire sa visite. Stockesley évêque de Londres, ne se soumit à cette visite qu'après trois differentes protestations, pour conserver tout au moins les droits des privilegiez.

LXVI. Instructions donfaires pour cette

13.p. 248. ₼ fuiv.

Dans le mois d'Octobre, Cromwel fit commenn'es aux commisse cer la visite générale des monasteres, & l'on en commit le soin principalement au docteur Leigthon, à Burnet ut sufrà Lée & à Loudon, quoiqu'il y en eût encore beaucoup d'autres de nommez par le même Cromwel, qui leur donna des instructions comprises dans quatre-vingtsix articles, qui entroient dans un grand détail, qui regardoit le nombre des religieux dans chaque maison, les revenus, les fondations, les raisons de l'éxécution de la jurisdiction des évêques, les réglemens particuliers de chaque communauté, l'élection des supérieurs, l'âge nécessaire pour faire les vœux, l'observance des régles, la pratique des trois vœux de pauvreré, de chafteté & d'obéissance, la propriété, le silence, le jeune, la reddition des compres. Ces visiteurs avoient encore ordre de prendre un mémoire exact de toutes les cures & de tous les vicariats qui dépendoient de chaque couvent, & de

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 491 s'informer de la maniere en laquelle on remplissoit ces bénéfices, & comment ils étoient servis. Il y avoit A N. 1535. aussi des instructions particulieres pour les monasteres de filles, s'ils étoient bien fermez, ensorte que les hommes n'y pussent entrer; si les religieuses s'entretenoient avec des hommes au parloir sans témoins; si quelqu'une n'avoit pas été forcée de prendre l'habit; s'il y en avoit qui sortissent sans permission; si leurs confesseurs étoient des hommes de jugement & de bonne vie; combien de fois l'année elles alloient à confesse, & combien de fois elles commu-

nioient.

Les mandemens qui accompagnoient ces come LXVII. missions, & que chaque visiteur devoit laisser dans la ssoit aux monales couvens, contenoient plusieurs articles. 1. De feces qu'on visifaire observer l'ordonnance que le parlement avoit fait au sujet de la succession. 2. Exhorter les religieux d'enseigner aux peuples la primauté du roi, & l'abolition de la puissance du pape. 3. L'abbé & les religieux étoient déclarez absous des sermens faits au pape, dont ils devoient effacer le nom de leurs titres. 4. Défendre aux religieux de sortir de leurs couvens sans la permission du roi ou celle du visireur général. 5. Regler leurs repas, les lectures de table tirées de l'ancien & du nouveau testament; · que la table de l'abbé fût servie de viandes ordinaires', & que l'un des plus anciens du couvent s'y trouvât toujours pour entretenir les étrangers. 6. L'on joignoit à ces regles quelques autres ordonnances touchant la distribution des aumônes, & la maniere

dont les religieux devoient être traitez, soit en santé, soit en maladie. On régloit ensuite les études,

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

pour le choix de ceux qui seroient entretenus dans An 1535 quelque université. On ordonnoit à l'abbé ou au supérieur d'expliquer tous les jours quelque article de la regle suivant l'évangile, de remontrer aux religieux que les cérémonies étoient seulement des principes & des élemens par où chacun d'eux devoit s'élever à la connoissance & à la pratique. Que la religion ne consistoit ni dans la disference, ni dans la singularité des habits, ni dans d'autres observances exterieures, mais dans la pureté de la vie, dans une sainteté intérieure, dans une amitié fraternelle, & dans une entiere application à servir Dieu en esprit & en verité; enfin l'on donnoit des reglemens au sujet des revenus des communautez, pour empêcher la dissipation; & l'on devoit dénoncer au roi & au visiteur général ceux qui n'observeroient pas toutes ces ordonnances.

LXVIII. Le roi a dessein de s'emparer des bi ni des mona-

Boffuet bift. des Warsat. to. 1.1.7. art. 19. p. 373.

Si ces commissaires trouverent quelques déréglemens, ils ne manquerent pas de les exagerer, pour fournir au roi un spécieux prétexte de se rendre le maître; car ces visites furent suivies de la supression des monasteres dont ce prince s'appropria les revenus. On cria dans la réforme comme dans l'église contre cette sacrilege déprédation des biens consacrez à Dieu; mais au caractere de vengeance que la réformation Anglicane avoit déja dans son com-. mencement, il y fallut joindre celui d'une si honteuse avarice, & ce fut un des premiers fruits de la primauté de Henri, qui se fit chef de l'église pour la piller. Les visiteurs qui avoient ordre d'épouvanter les religieux, leur faisoient entendre qu'ils alloient être exposez à toute la severité du roi & à la rigueur des loix. En-

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIE'ME. 497 fuite ils leur insinuoient que pour se garantir de la peine, & en même tems pour couvrir leurs désor- An. 1535. dres, le meilleur moyen étoit de résigner leur maison au roi, qui en cette considération prendroit soin de la subsistance de chacun d'eux en particulier.

Il y eut donc un assez grand nombre de prieurs, qui étant intimidez par les visiteurs, prirent le parti de suivre leur conseil, leurs religieux y ayant donné leur consentement, les uns qui étoient veritablement coupables, pour éviter le châtiment; d'autres pour jouir de la liberté, quelques-uns pour n'avoir pas la fermeté de résister. Le rapport des commissaires fut rendu public, & on y exposoit les défordres feints ou veritables des monasteres, & le prétendu trafic des images & des reliques pour entretenir, disoit-on, la superstition des peuples; ce qui produisst une ordonnance du roi, qui, en qualité de chef souverain de l'église Anglicane, délioit de leurs vœux tous les moines qui s'étoient engagez dans la vie monastique avant l'age de vingt-quatre ans, & permettoit à tous les autres de quitter leurs monasteres & de vivre en séculiers, s'ils le trouvoient à propos. Mais cette permission du prince ne produisit pas de grands effets, soit que plusieurs, suivant les lumieres de leur conscience, ne crurent pas que le roi pût leur donner cette permission, foit que d'autres n'ayant aucune profession pour vivre dans le monde, aimerent mieux demeurer dans leur premier état. Ainsi le roi se vit obligé de prendre d'autres mesures, ce qu'il sit l'année suivante. Il fit seulement dans celle-ci quelques promotions d'é-

vêchez: il ôta celui de Salisbury au cardinal Campeg-A N. 1535 ge, & le donna à Nicolas Schaxton aumônier d'Anne de Boulen, & grand partisan de la nouvelle réforme. Quelque tems après il ôta encore celui de Worchester à un Italien nommé Ghinucci, pour le donner à Hugues Latimer grand ami de Cranmer. Jean Hilsey fut pourvû de l'évêché de Rochester, vacant par la mort de Fischer, & Edouard Fox eut celui de Hereford, le tout à la recommandation de la nouvelle reine, qui ne jouit pas long-tems de sa faveur, comme on le verra dans le livre cent trenteseptiéme.

LXIX. Henri veut percosse de renoncer

kist, regn. Henrici VIII.

Henri VIII. n'avoit pas de voisins qui lui causassuader au roi d'E- sent plus d'inquiétude que le roi d'Ecosse son neveu du côté maternel. Pendant toute la minorité de Jac-Buchanan. hist. ques V. le roi d'Angleterre avoit fomenté les trou-Milord Herbert bles de l'Ecosse, & avoit assez fait connoître son désir de se rendre maître de ce royaume. Jacques devenu majeur, en fut très-parfaitement instruit; & Henri craignoit que ce prince ne se vengeât, en se joignant aux mécontens d'Angleterre. Pour se délivrer de cette inquiétude, il forma le dessein d'inspirer au roi d'Ecosse la volonté de renoncer comme lui à l'obéissance du pape; il lui écrivit donc à ce sujet, ensuite il lui envoya un ambassadeur pour lui proposer une entrevûe, dans la pensée qu'il le gagneroit plus facilement en lui parlant lui-même. Mais quoique la nouvelle réforme eût déja fait quelques progrez en Ecosse, le roi Jacques ne se sentit aucune disposition à se séparer de l'obéissance du pape; il ne refusa pas d'abord ouvertement la conference que Henri lui demandoit; mais il lui opposa des dissicultez

Livre cent trente-cinquieme. 499 cultez qu'il n'étoit pas facile de lever : & pendant ce tems là le pape informé des vûes du roi d'Angleterre, adressa un bref au roi d'Ecosse, par lequel il lui défendoit d'avoir aucune entrevûe avec Henri. Ce brefarrivé, Jacques en avertit le roi son oncle, qui tout prêt à faire le voyage, se sentit fort irrité de ce refus; ce qui joint à d'autres sujets de mécontentement au sujet des bornes des deux états, fut cause dans la suite d'une guerre entre ces deux princes.

Il paroît que Henri avoit fait souvent la même LXX. proposition à François I. de se soustraire de l'obéis- à une procession sance du pape; mais ce prince bien loin d'y donner trage fait au saint les mains travailloit au contraire à maintenir la saine doctrine dans ses états, & à punir ceux qui pen- mond his. de la soient à y introduire les nouvelles erreurs; aussi sitil faire au commencement de cette année 1535. le vingt-neuviéme de Janvier une procession générale où il assista à pied & tête nue, tenant une torche à la main, suivi de ses enfans, des princes du sang & de toutes les cours supérieures, en réparation des injures faites au saint sacrement, par les placards affichez sur la sin l'année derniere, contre l'eucharistie & le sacrifice de la messe. Cette procession alla depuis la paroisse du Louvre jusqu'à l'église de Notre-Dame, & aussi-tôt qu'elle sut sinie, le roi alla à l'évêché, & étant monté dans la grande salle, il s'assit sur un trône élevé pour cet esset, & sit à rous les assistans un discours très-patetique, pour les exihomer à maintenir de toutes leurs forces contre l'hés résie, l'ancienne & veritable religion, à décéler & Tome XXVII. Rrr

An. 1535.

pour réparer l'oufacrement.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

livrer à la justice les ennemis de Dieu & de son An. 1535. église, protestant devant Dieu, que s'il sçavoit, pour ainsi dire, que son bras fût infecté de cette peste, il le feroit couper, & que si l'un de ses enfans étoit si malheureux que de favoriser la nouvelle réforme & d'en vouloir faire profession, lui-même le sacrisseroit à la justice de Dieu & à la sienne.

LXXI. Luthériens executez à Paris.

- L'on fit ensuite des perquisitions pour trouver ceux qui avoient affiché les placards dont on vient Sleidan, ut suprà de parler, & l'on arrêta six Luthériens qui furent condamnez par arrêt du parlement à être brûlez, & la sentence fut executée. On fit dans la suite des recherches très-exactes contre les autres, & tous ceux qu'on put découvrir & arrêter furent brûlez en differentes villes du Royaume. Cependant malgré ces ptécautions l'on imprima alors un petit livre en François, sans nom d'auteur, dans lequel le clergé étoit fort maltraité, & toutes les pratiques de la religion chrétienne, la messe, l'invocation des saints, & autres tournées en raillerie; ce qui ne servit qu'à irriter les catholiques, & a augmenter les rigueurs dont on punissoit les partisans de la nouvelle sec-

LXXII. Plaintes des prinroi de France.

Sleïdan. ut [uprà lib. 9. pag. 287. Littera Francisci I. apud Freher, t. 3. ret. German.

Les princes Protestans d'Allemagne ayant été inces Protestans au formez de ces executions, en écrivirent à François I. & le prierent de n'en pas user avec tant de rigueur envers ceux qui n'avoient point d'autre crime que d'être de leur religion. Ils se plaignoient aussi à ce prince d'avoir reçu en France l'ambassadeur de Syman, qu'il sçavoit être l'ennemi le plus cruel de l'em-

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. for pire. Le roi qui avoit besoin du secours de ces printes, & qui vouloit les ménager, envoya Guillau- AN. 1535. me de Langey à l'assemblée de Smalkalde pour se justifier sur ces deux sujets de plaintes ; sur le second ildit, qu'il n'étoit pas nouveau d'envoyer des ambassadours au Turc, ou d'en recevoir de lui à l'insçu de ceux qui y ont interêt; que les affaires des autres ne sont pas les siennes, mais qu'il est assuré que si chacun vouloit demeurer dans les justes bornes qui lui sont préscrites, le Turc se retireroit, & employeroit fes troupes contre d'autres nations; il ne dépend donc que de nous, dit-il, d'éloigner un fi puissant ennemi sans prendre les armes, & mon meilleur avis est de conclure une paix ou une tréve avec lui, eu égard au triste état où se trouve l'empire divisé par ces disserens sentimens qu'on a introduits dans la religion. Il leur parle enfuite de ce qu'il faut esperer des intentions du nouveau pape, dont il fait un éloge magnifique; & il ajoûte qu'il ne doute pas que sa sainteté ne convienne d'assembler un concile en Allemagne, comme en un endroit plus propre & aux uns & aux autres, à lui à cause du soupçon qu'il a donné de vouloir la guerre, aux princes à cause de la difference de leur religion.

Il répond ensuite au premier chef, & dit, que contre son naturel & ses intentions, il s'est vû contraint d'user de rigueur à l'égard de quelques osprits féditieux & entreprenans, qui sous prétexte de reliè gion ne travailloient qu'à la ruine de ses états; qu'à l'exemple de ses ancêtres, il a cru en devoir faire

un punition exemplaire, de peur que cette conta-AN. 1535. gion ne se répandit plus loin; & ne gâtât les autres. Que si parmi ceux qui ont été punis, il s'y fût trouvé quelque Allemand, il auroit infailliblement subi le même fort, comme il ne seroit pas fâché luimême que si quelques-uns de ses sujets faisoient les mêmes entreprises dans leur pays, on les punît severement; mais qu'il est bien aise qu'aucun sujet de l'empire ne se soit trouvé impliqué dans cette pernicieuse conjuration; que son royaume leur sera toujours ouvert aussi bien qu'aux François, & qu'ils y vivront tranquillement sans être inquiétez. Que le but de ces esprits turbulents étant de mettre la division entre la France & l'Allemagne', il faut les reprimer pour les empêcher d'arriver à leur bur. Dans le même tems le roi leur fit quelques propositions d'accommodement sur la religion, & leur marqua qu'il seroit ravi d'avoir dans son royaume quelquesuns de leurs théologiens: & ce fut alors qu'il s'en fallut peu que Philippe Mélanchton ne vînt à Paris; mais la chose est si differemment rapportée par les Historiens, qu'on ne sçait ce qui détermina François I: à demander ce théologien Protestant.

François I. leur demande quelqu'un de leurs théologiens.

> La plûpart ont prétendu que Marguerite reine de Navarre sœur de ce prince, qui avoit beaucoup d'esprit, & qui se piquoit de doctrine, avoit engagé le roi, à la solliciation de quelques Protestans qu'elle avoit à sa cour, à faire venir auprès de lui Mélanchton, qui étoit regardé dans sa secte comme un homme d'esprit, qui avoit beaucoup de politesse & de ca-

Livre cent trente-cinquieme. 503 pacité, qui d'ailleurs étoit modéré, qui condamnoit hautement les emportemens de Luther, & du com- AN. 1534. mun des autres sectaires, capable de trouver des tem- Ce qui détermina peramens pour ramener les esprits, & qui dans le roi à écrire à Melanchton de les conferences qu'il auroit avec les docteurs de Pa-venir à Paris. ris, termineroit avec eux à l'amiable la plûpart des questions. François I. qui désiroit la paix, croyant, sur les paroles de sa sœur, que Mélanchton procureroit ce bien à l'église, lui écrivit pour l'inviter de venir à Paris. Mais le cardinal de Tournon en ayant ou avis, & prévoyant les dangereuses conséquences de la démarche qu'on faisoit saire à ce prince, alla le trouver, tenant à la main un ouvrage de saint Irenée, dont il lui lut l'endroit du troisiéme Elerim. de ut. sup. c. 4. livre ch. 5. où ce pere dit qu'il a appris de son maître saint Polycarpe, disciple de saint Jean l'évangeliste; que cet apôtre étant prêt d'entrer dans les bains publics, & apprenant que l'hérétique Cerynthe y étoit, se retira aussi-tôt, disant à ceux qui, l'accompagnoient : » Fuyons d'ici, mes chers en-\* fans, & fuyons promptement, de peur que nous ne » soyons abîmez avec cet ennemi de Jesus-Christ. « Et là dessus le cardinal employa son éloquence pour dissuader le roi de faire venir Mélanchton, & lui représenta si vivement le danger auquel il alloit exposer la religion, qu'il le fit changer d'avis, & contremander celui qu'il vouloit attirer dans son royaume. Mais tous les historiens ne conviennent point de la verité de ce récit.

Selon les Protestans, Mélanchton dont on conmoissoit les rares talens fut choisi pour tâcher d'ar- Antre récit de ce Rrriij

Florim. de Rem.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Camerarius in vita Philip. Melanchton. p. 144.

Hist. verit. du Calvinif. contre

LXXVI. Lettre de Me-Ianchton à Jean Camerarius ibid.

**).** 146.

LXXVII. Autre lettre du même Melanchton à l'évêque de

rêter les executions sanglantes que François I. sai-An 1535 soit faire contre ceux qui étoient accusez d'hérésie; mais avant que de se déterminer à venir en France, il écrivit à Jean Sturmius son ami qui étoit en ce royaume, pour sçavoir de lui s'il pouvoit faire ce Maimbourg P. 2511. voyage en sûreté, & quel avantage il en pourra retirer par rapport à la cause de l'église: s'il y en a quelqu'un de réel, dit-il, je partirai aussi promptement que si j'avois des aîles, sans que la crainte des chaînes

puisse me retenir.

Mélanchton écrivit sur le même sujet à Jean du Bellay évêque de Paris. Il lui mande que, quoiqu'il fût très-persuadé combien il avoit à cœur le repos de l'église, il ne pouvoit se dispenser de gémir avec lui Calvin. p. 254. 6 sur les malheurs de la France & de l'église universelle; que comme ce royaume est très-florissant, & s'il lui est permis de le dire, le chef de la chrétienté, l'exemple de la nation doit avoir beaucoup de force; mais que l'on ne doit s'y proposer que d'arrêter les esprits fanatiques & séditieux, sans inquieter ceux qui aiment la doctrine évangelique. Ce qui l'oblige de le conjurer au nom du Seigneur & pour la gloire de Dieu, de continuer à employer ses soins comme il a déja commencé pour séchir l'esprit des princes, les porter à la douceur, & les exhorter à chercher les moyens de guérir les playes l'église; qu'il ne croyoit pas qu'une rigueur injuste pût être de quelque utilité pour son repos, ni pour maintenir l'autorité des puissances; & que, comme il étoit à souhaiter, que la puissance des évêques fût conservée, cela ne pouvoit s'executer à moins qu'ils ne tra-

LIVRE CENT TRENTE-CINQUIEME. 705 vaillassent à fixer la doctrine de l'église, pour tirer de l'incertitude ces esprits flottans & douteux : que c'est à quoi il doit s'employer, étant établi chef d'une église particuliere, qui a sous elle la reine de toutes les Universitez de la chrétienté.

François I. ayant eu communication de ces deux Camerarius in vita Melanchton. lettres, en conçut une nouvelle estime pour Mé- p. 146. 6-151. lanchton, dont il avoit déja entendu parler, & s'étant déterminé à le faire venir en France, il envoya en Allemagne un gentilhomme nommé de la Fosse pour le sonder. Le gentilhomme étant arrivé, vit Mélanchton en particulier, lui témoigna le désir du roi de France, & l'assura que ce prince le lui témoigneroit lui-même par lettre, & que s'il acceptoit la proposition qu'il lui faisoit de venir en France, il pouvoit compter sur tous les sauf-conduits qui lui seroient nécessaires. Mélanchton ne parut pas éloigné de se rendre aux desseins de François I. & le sieur de la Fosse étant revenu en France, détermina ce prince à lui écrire, afin de hater son voyage. Le roi le sit volontiers. & envoya la lettre par le sieur de la Fosse luimême. Elle est datée de Guise le vingt-huitième de LXXVIII. Juin 1535. & François I. y dit à Mélanchton, qu'ayant çois L. à Melanchconnu ses bonnes dispositions pour la paix de l'église par les lettres qu'il a écrites à ce sujet, entr'au-laneb. L. 1. 19. 29. tres à Jean du Bellay évêque de Paris, & par le rapport de Voré seigneur de la Fosse, il l'invite de venir au plûtôt en la cour, pour traiter en présence avec quelques docteurs François, & conferer des moyens de rétablir le bon ordre dans la police de

506 · Histoire Ecclesiastique.

l'église qu'il avoit extrêmement à cœur. C'est pour An. 1535 cela, ajoûte le roi, que je vous envoye le même Voré de la Fosse avec mes lettres pour vous servir de sauf conduit, & je vous conjure de ne vous point laisser détourner par de mauvais conseils, d'une œuvre si sainte & si pieuse. Votre arrivée me sera très agréable, soit que vous y veniez comme personne privée, soit que ce soit au nom de vos collegues, & vous éprouverez que j'ai fort à cœur en mon particulier, de maintenir la dignité de votre pays d'Allemagne, & de conserver le repos public, pour lequel j'ay toûjours eu beaucoup de passion; après le salut ordinaire, le roi datta sa lettre & la signa.

LXXIX. Melanchton répond au roi.

lanchton, lib. 1. epist. 30. Camerarius ut suprà p. 1536

Mélanchton répondit au roi le vingt huitiéme de Septembre de la même année, & l'assura de ses bon-Inter epif. Me- nes intentions, & du regret qu'il avoit de n'avoir pû surmonter encore les obstacles de son voyage. Le gentilhomme qui porta cette réponse à ce prince, le trouva tout occupé des préparatifs de la guerre d'Italie: & d'ailleurs Mélanchton ne put jamais obtenir du duc de Saxe la permission d'aller à la cour de François I. quoique Luther eût exhorté vivement cet électeur à consentir à ce voyage, en lui représentant que l'espérance de voir Mélanchton, avoit fait cesser en France les supplices des Protestans, & qu'il y avoit sujet de craindre qu'on ne rentrât dans les voyes de la rigueur, dès qu'on sçauroit qu'il ne viendroit pas. L'électeur crut avoir de bonnes raisons pour ne point permettre ce voyage, & il en écrivit à François I. pour s'excuser sur l'opposition qu'il y avoit formée.

Livre cent trente cinquieme. 507 Les négociations de Bucer duroient toujours pour accorder les Luthériens avec les Sacramentaires, & AN. 1535. ce fut dans ce dessein qu'il fit assembler à Constan-Bucer sait a sem-ce un synode des ministres des villes de la haute Al-Constance. lemagne. Ceux de Zurich y furent aussi invitez; surius in comm. mais n'ayant pû s'y rendre, ils y envoyerent une con-Raynald. ad hunc fession de foi, dans laquelle ils exprimoient leur sen-4nn. n. 43. timent sur l'eucharistie, dans les mêmes termes dont ils s'étoient servis à la conference de Berne, où ils avoient déclaré qu'ils ne pouvoient se réunir avec Luther, qu'à condition qu'il reconnoîtroit que l'on ne mangeoit la chair de Jesus-Christ que par la foi; que selon la nature humaine il étoit seulement dans le ciel; & qu'il n'étoit dans l'eucharistie par la foi, que d'une maniere sacramentale, qui rend les choses présentes, non charnellement & sensiblement, mais spirituellement, & pour être reçûes par la foi. Cette formule approuvée par l'église de Basse, de Schaffouse & de saint Gal, fut reçue dans le synode de Constance, & remise entre les mains de Bucer, pour être communiquée à Luther & à Melanchton

Bucer s'aboucha avec re dernier à Cassel, en présence du lantgrave de Hesse, qui étoit le médiateur Conserence entre Bucer & Melanchde cette réconciliation. Il lui déclara que nous re-ton pour l'accoom-modement. cevons veritablement & substantiellement le corps & le sang de Jesus-Christ, quand nous recevons le sacrement; que le pain & le vin sont des signes exhibitifs, & qu'en le recevant, le corps de Jesus-Christ nous est donné, & par nous reçu; que le pain & le corps de Jesus-Christ sont unis, non par le mêlange de leur substance, mais parce qu'il est Tome XXVII.

donné avec le sacrement. Quoique les expressions de Bucer sussent encore bien équivoques, Melanchton parut disposé à recevoir cette déclaration; mais mossiment part. 2. comme il agissoit au nom des autres, il ne vousut rien conclure, & se chargea seulement de faire son rapport de cette déclaration: en effet Melanchton manda quelque tems après à Bucer, qu'il trouvoit Luther plus traitable, & qu'il commençoit à parler plus amiablement de lui & de ses collégues.



## LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME.

AUL III. mieux disposé que son prédéces. An. 1535. seur pour la tenuë d'un concile, envoya dès cette année mil cinq cent trente - cinq des nonces à l'empereur, au roi de France & aux autres magne pour la teprinces Chrétiens, pour les presser de favoriser une si sainte entreprise, & les pressentir sur le lieu conc. Trid. lib 3. où ils souhaiteroient qu'il sût assemblé; car Paul spond. boc ann. désiroit ardemment qu'on ne le tînt pas hors de "Ciaconius in vitis l'Italie.

Rodolphe Pie évêque de Faënza, homme d'esprit & sçavant, qui fut envoyé en France, n'eut pas de peine à déterminer le roi à écrire aux Protestans d'Allemagne sur la tenuë du concile, afin qu'ils y donnassent les mains. Sa lettre est du vingt-cinquiéme de Février.

Pour la seconder & la rendre plus efficace, Verger fut renvoyé en Allemagne avec une commission expresse de pénétrer la pensée des Protestans sur la forme de traiter les matieres dans le concile, & prendre là-dessus les mesures convenables. Comme le pape avoit appris de ce nonce que le meilleur moyen de modérer les esprits irritez des Luthériens, étoit de paroître porte à la convocation d'un concile, sans faire aucune mention des obstacles qui s'y pourroient renconter; il crut Verger plus capable qu'un autre de cette commission, & plus propre à appliquer les remedes capables de guérir les maux d'Allemagne. Le principal objet de sa léga-

Le pape envoie des nonces en France & en Allenue du concile.

Pallavicin. bift. c. 17 🚜 . I. 🍎 2. pont, t. 3. p. 536.

— tion, étoit d'empêcher sur-tout qu'on ne tînt un sy-An. 1535 node national en Allemagne; ce qu'appréhendoit fort le pape sur la réponse des princes, qui ne vouloient rien déterminer qu'ils ne fussent auparavant assemblez: sa crainte étoit bien fondée, parce qu'une telle assemblée pouvoit aisément se changer en un concile, où le parti hérétique eût dominé. On prétend que Verger étoit encore chargé de voir Luther, de traiter avec lui & avec ceux de son parti, & d'employer ses soins pour les ramener, en usant de beaucoup de douceur, pour ne pas ressembler au cardinal Cajetan qui avoit tout gâté par sa trop grande rigueur.

d'Allemagne.

Pallav ut suprà

Le nonce commença sa députation par Ferdinand, Il s'adresse aux parce que l'empereur n'étoit pas encore de retour d'Espagne; il traita ensuite avec tous les Protestans à mesure qu'ils venoient trouver ce toi pour les affaires courantes. Ensuite il sit un voyage exprès pour négocier avec les autres, dont il ne recut point d'autre réponse, sinon qu'ils en consulreroient dans l'assemblée qu'ils devoient tenir sur la fin de l'année, & lui répondroient tous ensemble. Ayant appris sur ces entrefaites que Joachim électeur de Brandebourg qui venoit de mourir, laissoit deux fils, à qui leur mere, sæur de Christiern roi de Dannemarck, avoit inspiré le venin de l'hérésie, il résolut de se transporter à Berlin, où ces deux princes résidoient : mais comme il craignoit d'être insulté par les hérétiques en traversant la Saxe, celui qui gouvernoit en l'absence du duc de Wirtemberg, quoique protestant, s'offrit de lui donner des gardes pour le conduire, & de le faire défrayer dans

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. tout son voyage. Verger accepta ses offres, & se disposoit à partir, lorsqu'il fut visité par Luther, AN. 1535. & par Jean Pomeranus que le gouverneur lui amena.

Ce dernier étoit célebre parmi les hérétiques, & Quel étoit Bugense nommoit Jean Bugenhagen, né à Wollin dans la hagen qui visita le nonce avec Luther Poméranie le vingt-quatrieme Juin 1485. il enseigna dans son pays, il s'y sit prêtre, & y fut consideré camerarius in vit. comme un des plus sçavans hommes de son tems. Après avoir lû le traité de la captivité de Babylone Melclior Adam in que Luther venoit de donner au public, il fit paroî- vitatheolog Germ. tre beaucoup d'éloignement pour les sentimens & la doctrine de ce nouveau réformateur, & porta un jugement si désavantageux de ses ouvrages, qu'il disoit qu'il n'avoit rien lû de plus mauvais depuis Jesus-Christ. Mais ayant changé depuis d'opinion & de langage, il prétendit que tout le monde étoit dans d'épaisses ténébres, & que Luther seul étoit clairvoyant: il recommanda la lecture de ses livres, il en embrassa les sentimens & en suivit la doctrine. qu'il fit recevoir à Hambourg, à Lubeck, en Dannemarck, dans le duché de Brunswik & ailleurs. Bugenhagen commença sa réforme par se marier; ensuite il fut ministre de Wittemberg, où sous l'autorité de Luther, il initioit aux mysteres ceux qui aspiroient à la fonction de ministre, & les ordonnoit prêtres, lorsqu'ils étoient refusez par leurs propres évêques.

Verger étant dans le palais du prince ne put refuser d'entrer en conversation avec ces deux héréti- ce avec Luther, ques, & il lui fallut essuyer beaucoup de faux rai- Pallav. hist. cone. sonnemens mêlez de quantité d'absurditez, que des n. 6.

Chytraus in Saxon. Melanchton.

De Thou hifter.

Trid, lib 3, c. 18.

esprits un peu raisonnables eussent eu honte d'avan-AN. 1535. cer. Enfin le discours étant tombé sur le concile, 9.12.2. Novemb. Luther s'emporta encore plus vivement, en disant qu'il n'y avoit aucun fond à faire sur une telle assemblée, de quelques sçavans qu'elle fût composée, parce que c'étoit à ces grands esprits, qui se croyoient les sages du monde, que satan persuadoit les erreurs les plus absurdes, par une juste punition de Dieu, qui prend plaisir à confondre leur orgüeil; qu'il ne pouvoit rien attendre ni recevoir de Rome qui fût compatible avec le ministere de l'évangile, parce que cette cour vouloit gouverner l'église par une politique humaine, comme si c'étoit un état temporel. Qu'il n'étoit pas en son pouvoir de faire réussir te concile à l'avantage de la religion, parce qu'on y mêleroit des intérêts & des artifices humains, au lieu d'y laisser présider le Saint-Esprit, & y traiter les matieres par la sainte écriture; qu'enfin il assisteroit à ce concile, mais qu'il vouloit perdre sa tête s'il ne défendoit pas ses opinions contre tout l'univers; que ce n'étoit pas sa propre colere, mais celle de Dieu qui le faisoit parler ainsi. Verger qui a fait luimême le récit de cette conference, ajoûte que Luther lui parloit si mal en latin, qu'il ne pouvoit croire que cet hérésiarque fût auteur des ouvrages que l'on avoit publié sous son nom, & ausquels on ne pouvoit refuser de l'éloquence & de la pureté de style. Quoi qu'il en soit, ce nonce ne fut pas plus heureux dans sa négociation auprès des princes Protestans; il s'efforça dès-lors néanmoins de leur faire nonce aux princes agréer Mantouë, fondé sur ces raisons; que c'étois une ville qui relevoit de l'empire, étant située sur

Propositions du pour la tenue du concile.

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'MÉ. les frontieres des etats de sa majesté impériale & des Vénitiens, ainsi que Charles V. en étoit demeuré AN. 1535. d'accord avec Clement VII. il y avoit deux ans; sleidan. in comm. que cette ville appartenant à un feudataire de l'empire, ils ne devoient pas craindre de n'y être point en sûreté, outre que le souverain pontife & l'empereur leur en donneroient caution. Il ajoûta au sujet de la tenuë même du concile ; qu'il n'avoit pas besoin de les entretenir de sa forme, ni de la maniere d'y proceder, parce que tout cela se regleroit beaucoup mieux lorsqu'il seroit assemblé. Que les princesProtestans avoient paru même désirer ce concile, pourvû qu'il fût légitime, & que sa sainteté avoit approuvé ce qu'ils avoient fait inprimer làdessus; qu'il ne tenoit donc qu'à eux d'en voir l'éxécution, puisqu'on le leur offroit tel qu'ils l'avoient demandé; qu'au reste il ne falloit point esperer de le tenir en Allemagne où il y avoit tant d'Anabaptistes, de Sacramentaires & d'autres sectaires, la plupart insensez ou furieux; ensorte que les autres nations n'oseroient y paroître, n'y venant que dans le dessein de condamner la doctrine d'une multitude également redoutable, & par sa puissance, & par ses cruautez. Cependant qu'il importoit très-peu au pape en quel lieu se tiendroit le concile, mais qu'il ne vouloit pas qu'on crût qu'il eût été contraint, ni soussirir qu'après une possession de plusieurs siecles, on le privât du pouvoir de prescrire le lieu d'un concile général.

Les princes Catholiques ne témoignerent aucune Réponse des prinopposition à ce que le concile fût tenu à Mantoue, ses Protestans assemblez à Smalsi l'empereur l'agréoit, mais les Protestans renvoye-kilde.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

rent la décisson de cette affaire à l'assemblée de Smal-AN. 1535 kalde, & répondirent par leurs lettres dattées du

Trid. l. 3. c. 18. n, 12. 6 13.

21. Décembre de cette année 1535. & signées de quinze princes & des députez de trente villes; qu'ils avoient appris du prince électeur de Saxe ce qui s'étoit fait à Prague, & que, quoiqu'ils ne fussent pas avoüez de tous leurs associez, parce qu'en steilan in comm. si peu de tems ils n'avoient pû les assembler tous, Paller, hift. conc. ils ne laissoient pas de répondre aux demandes du nonce, non pas d'une maniere aussi exacte qu'il seroit nécessaire, mais avec simplicité & sincerement, puisqu'on les pressoit de le faire. 1. Qu'ils ont souvent declaré en plusieurs assemblées tenuës depuis deux ans, quels étoient leurs sentimens sur le concile ; qu'ils les ont fait sçavoir au nonce de Clement VII. & à l'ambassadeur de sa majesté impériale; qu'ils demandoit toûjours un concile légitime pour le bien de la république & pour le salut de tous, comme ils l'ont montré dans les requêtes qu'eux & les autres princes ont présentées à l'empereur, qui de son côté a fortapprouvé leurs demandes; qu'ils ne doutent pas que les gens de bien ne souhaitent un tel concile, comme un remede souverain aux maux qui affligent la chrétienté, gémissant de ce que par la cruauté de quelques-uns, la vraie & salutaire doctrine se trouve opprimée, les membres de l'église divisez, & le vice manifestement avoué; ce qui est tout-à-fait indigne de ceux qui gouvernent l'église, puisque si l'on continue de même, le renversement deviendra général; c'est pourquoi si jamais un concile a été nécessaire, c'est à présent pour retrancher les vices déja enracinez, pour reprimer l'injuste vio-

lence

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. 515
lence de ceux qui persécutent la doctrine de l'évangile, & pour rétablir le bon ordre dans les églises; An. 1535,
qu'à ces conditions ils désirent le concile, & ne manqueront pas d'y assister, comme ils l'ont promis.

En second lieu ils ajoûtent, qu'à l'égard du choix que le pape a fait de la ville de Mantoue, ils esperent que l'empereur leur tiendroit les promesses qu'il leur avoit faites tant de fois, de faire tenir ce concile en Allemagne; que le danger qu'on fait craindre d'y courir, est chimerique, puisqu'en Allemagne tous les princes & toutes les villes obéissent à l'empereur, & que la police y est si bien observée, qu'on a soin que les étrangers y soient en toute sûreté; que quant à ce que dit le nonce, que le pape pourvoira à ceux qui viendront au concile selon la coûtume & autant qu'il le pourra; ces offres ont besoin d'explication, & on ne sçait guerres en quel sens cela se doit prendre, quand on rappelle le passé. Que si la religion a besoin d'un concile, il faut qu'il soit libre & légitime, & que c'est à un tel concile qu'ils ont appellé. Que de dire qu'il ne faut traiter auparavant ni de la forme ni de la maniere dont on y doit procéder, c'est donner clairement à entendre que tout y dépendra du pouvoir du pape, & que dèslors il n'y aura point de liberté, parce que tout s'y fera à la discretion du souverain pontife, qui les ayant déja condamnés plusieurs fois, se garderoit bien d'agir autrement, s'il étoit le seul juge & le maître du concile.

Ils disent encore qu'il y avoit deux ans que Cle- steiden. et surfaire ment VII. leur promettoit le concile, mais sous des 1. 293. O seq. Tome XXVII.

- conditions très - captieuses; qu'aujourd'hui pour An. 1535 continuer les mêmes artifices, on ne veut rien dire de ce qui en doit faire le principal objet, & l'on veut se rapporter du tout au pape pour ce qui concerne la forme, & la maniere d'entrer en connoissance de cause; parce que c'est à lui, dit-on, qu'il appartient d'indiquer les conciles & de les assembler. Or le souverain pontife s'étant ouvertement déclaré leur ennemi, quelle apparence qu'un concile puisse être libre, dès que les décisions dépendent uniquement d'un ennemi déclaré? Il faudroit donc du consentement de l'empereur, des rois & des princes, choisir des hommes habiles & sçavans, qui décidassent les questions conformément à la parole de Dieu, parce que les conciles ne sont point le tribunal du pape, ni des prêtres seulement, mais de tous les ordres de l'église, sans en exclure même les séculiers, & c'est une injustice criante & pleine de tyrannie, de préferer la puissance du pape, comme le soutiennent quelquesuns, à l'autorité de toute l'église; puisqu'il appartient de même à l'empereur & aux autres souverains d'user de leurs droits, & de choisir des gens habiles, sur tout dans ces sortes de causes, où il s'agit de combattre les erreurs des papes, leur fausse doctrine, & leur cérémonies mêlées de tant d'impietez; ce qui est même permis par le droit canon. Et comme c'est ici la cause commune qui regarde toute la république chrétienne, le devoir de l'empereur & des princes est, qu'on juge avec droiture & équité; plusieurs évêques, & même des souverains pontifes ayant été autrefois déposés par le peuple, & condamnés par l'empereur & par l'église pour leurs erreurs & leur

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. opiniâtreté. Aujourd'hui il est question de plusieurs choses importantes que le pape condamne par ses AN. 1535. édits, se déclarant trop severe contre ceux qui ne se soumettent pas à ses décisions; la justice veut que les princes déterminent la maniere & la forme de l'action; il ne leur reste donc qu'à prier, comme ils ont toûjours fait, qu'on procede à la guérison des maux de l'église d'une maniere sincere & équitable, que leur demande est conforme à la raison & à l'exemple de la primitive église; qu'en se conduisant ainsi, non seulement ils assisteront au concile, mais encore ils employeront tous leurs soins pour augmenter la gloire de Jesus-Christ, & appaiser les troubles de l'église : autrement ces troubles ne feront qu'augmenter, parce qu'ils sont résolus à ne jamais s'écarter de la vraie doctrine.

Pendant ces négociations, on s'accordoit presque unanimement à Smalkalde à ne plus reconnoître l'autorité de l'église Romaine. Le roi d'Angleterre qui avoit envoyé son ambassadeur à cette assemblée, aussi bien que le roi de France, eut soin d'y faire di- 116.9.7.302.
Pallev. bist. come. re qu'on prît bien garde de laisser tenir un concile, Trid. 14. 3. c. 184. où au lieu de réformer les abus, l'on établît encore davantage la domination du pape. Il vouloit aussi entrer dans la ligue formée à Smalkalde, afin de s'opposer plus efficacement aux vûës qu'il croyoit que l'empereur avoit sur l'Angleterre. Mais comme les princes Protestans ne pouvoient se persuader, comme il vouloit le leur faire accroire, qu'il eût du penchant pour leur croyance, pendant qu'il faisoit brûler leurs freres en Angleterre, pour ne pas s'engager sur de foibles esperances, ils donnerent à son

Le roi d'Angles'unit avec la ligue de Smalkaldes Sleidan. in comme

ambassadeur les conditions sous lesquelles ils vouloient bien faire alliance avec lui: ces conditions étoient, qu'il embrasseroit la confession d'Ausbourg, qu'il la défendroit de tout son pouvoir dans un conçile libre; qu'il n'accepteroit aucun lieu pour assembler un concile sans leur consentement; que si le pape vouloit le convoquer à sa fantaisse, il se joindroit à eux pour faire des protestations contre ; qu'il accepteroit le titre de protecteur de la ligue; qu'il ne se remettroit jamais sous l'obéissance du pape; qu'il ne donneroit aucun secours à leurs ennemis; qu'il fourniroit cent mille écus pour les besoins de la ligue; enfin ils ajoûtoient, que quand il se seroit déclaré sur tous ces articles, ils lui envoieroient aussitôt leurs ambassadeurs pour convenir avec lui de tout le reste.

Embarras du roi les propolitions

Ces propositions embarrasserent un peu Henri. P'Angleter : sur Il voyoit que l'unique but des Protestans étoit de maintenir leur religion; & c'étoit cependant ce dont il s'embarrassoit le moins; il n'étoit en aucune maniere satisfait de la confession d'Ausbourg, & néanmoins il comprenoit bien, que s'il la rejettoir ouvertement, il n'y avoit aucune apparence is se joindre à la ligue de Smalkalde; d'un autre côté il avoit intérêt d'entretenir cette négociation, tant parce que les Protestans pouvoient lui être utiles, que pour tenir l'empereur en bride par cette confédération. Ainsi son intérêt demandoit qu'il écoutat favorablement ces propositions; mais en même tems il résolut d'insérer dans sa réponse quelque chose qui lui servît d'un prétexte pour rompre s'il le jugeoit à propos. Il répondit donc qu'il consentoit à

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. fournir la somme qu'on demandoit, en cas qu'il entrât dans la ligue; qu'il étoit content d'accepter le AN. 1535. titre de protecteur de la ligue, pourvû qu'il y cût entre lui & eux une conformité de doctrine sur la religion, sans quoi il ne pouvoit s'engager à défendre une croyance, de laquelle il ne seroit pas convaincu: que pour cet effet il les prioit de lui envoyer des ambassadeurs qui eussent pouvoir d'adoucir certains articles de la confession d'Ausbourg dont il ne pouvoit s'accommoder. De plus à l'égard du secours, il demandoit que l'engagement fût reciproque, soit que lui, ou eux fussent attaquez; enfin il exigeoit qu'on approuvât autentiquement son divorce avec Catherine, & qu'ils s'engageassent à en défendre la validité dans un concile. Quoiqu'il n'y eût, pas beaucoup d'apparence de réussir dans cette union, Sleidan, ut suprà les membres de la ligue de Smalkalde ne laisserent pas de nommer Sturmius, Draco, Bucer & Mélanchton pour aller conferer avec Henri & avec ses théologiens; mais quelques affaires survenues en Angleterre firent échouer tous ces grands projets.

Les obstacles des princes Luthériens n'empêcherent pas le pape de persister à vouloir qu'on sept cardinaux par
assemblat un concile, & qu'il fût tenu à Mantoue;
Paul III.
Cincon. in vit.

& comme il avoit besoin de gens habiles & prudens pont. t. 3. p. 567.

pour le soutenir dans toute cette entrepise, il sit le
vingtième de Mai une promotion de sept cardinaux,
tous vertueux, sçavants & pleins de mérite: le premier étoit Nicolas Schomberg de Misnie, de l'ordre
de saint Dominique, archevêque de Capoüe; il sut
cardinal prêtre du titre de saint Sixte. Le second Jean

Teriij

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

du Bellay, François, évêque de Paris, il eut le ti-An. 1535. tre de cardinal prêtre de saint Vital, puis de sainte Cecile & de saint Adrien. Le troisséme, Ghinuccio, Siennois, il fut aussi cardinal prêtre du titre de sainte Belline, évêque d'Ascoli, de Malthe & de Cavaillon. Le quatrieme, Jacques Simonetta, Milanois, d'une famille très-noble, évêque de Pesaro, prêtre cardinal du titre de saint Cyriaque, puis de saint Apollinaire & évêque de Perouse. Le cinquiéme, Jean Fischer, Anglois du diocese d'Yorck, évêque de Rochester, du titre de saint Vital; il fut décapité à Londres un mois après sa nomination. Le sixiéme, Gaspard Contarini, d'une noble famille de Venise, évêque de Belluno, cardinal prêtre du titre de sainte Praxede & évêque de Boulogne. Le septiéme enfin, Marin Caraccioli, Napolitain, d'une des premieres maisons de Naples, gouverneur du Milanez, cardinal diacre du titre de sainte Marie in Aquino.

Frison in Gallia

Quant aux cardinaux morts dans cette année, outre Jean Fischer, dont on a déja parlé, on en compciscon. in vit. te quatre, dont le premier est Antoine du Prat d'Isfoire en Auvergne: il étoit fils aîné d'Antoine du Prat, premier du nom, qui avoit épousé Jacqueline Bohyer, sœur d'Austremoine son beau-frere. Du Prat parut avec réputation entre les avocats du parlement de Paris, & fut fait lieutenant au bailliage de Montferrand en Auvergne, puis avocat général au parlement de Toulouse. Ce fut alors qu'il épousa Françoise de Veny, fille de Michel seigneur d'Arbouze, dont il eut deux fils, Antoine du Prat qui fut prévôt de Paris, & un autre nommé Guillaume qui fut

Livre cent trent e-sixie'me. nommé en 1528. à l'évêché de Clermont dont il ne prit possession qu'en cette année 1535. Les services An. 1535. que du Prat rendit à l'état, engagerent Louis XII. à lui donner une charge de maître des requêres, vai cante par la mort de Simon. Dani, & en cette quai lité il présida par ordre du roi aux états du Languedoc. En 1506. il fut fait quatriéme président au Parlement de Paris, & premier président en 1507: Enfin le roi François I. le fit chancelier de France par ses lettres du septiéme de Janvier 1515. & lui donna les sceaux qu'on avoit confiés à Etienne Poncher évêque de Paris.

La perte qu'il fit de sa femme étant chancelier de France en 1517. lui donna la pensée d'entrer dans l'état ecclésiastique, & aussi tôt les meilleurs bénésices du royaume devinrent son partage. Il fut fait en peu de tems abbé de Fleury, évêque d'Alby, de Meaux, & archevêque de Sens. Enfin à la priere de François I. & sur les instances réiterées de son ambassadeur à Rome, Clement VIII le sit cardinal en 1527. & deux ou trois ans après il fut encore l'égat à latere en France, & fit la cérémonie du couronnement de la reine Eleonore d'Autriche sœut de Charles V. épouse de François I.

Il mourut dans son château de Nannouillei, le neu- 3. Pag. 492. viéme de Juillet 1535. il avoit ordonné que son corps fût enterré dans l'église de Sens, dont il étoit archevêque, & où il n'étoit jamais entre l'année même de sa mort, il avoit fait de grandsublens à l'Hôtel-Dieu de Paris, qu'il avoit augmenté vers le septentrion d'un corps de logis tout entier, j'qu'on nomme encore aujourd'hui la salle du légat. On l'a ac-

Histoire Ecclesiastique.

cusé d'avoir irrité Louise de Savoye contre le con-An. 1535 nétable de Bourbon, dans l'espérance de profiter d'une partie de la dépouille de ce prince. En effet ilen eut les haronies de Thiern & de Thoury; il fir bâtir aussi & fonda le couvent des religieux Minimes qui est à Bauregard proche Clermont en Auvergne, qui fut de beaucoup augmenté par Guillaume du Prat son fils. Les ouvrages de ce cardinal outre les actes du concile de Sens qu'il avoit assemblé, ne consistent que dans quelques discours, parmi lesquels on voit celui qu'il fit au pape Leon X. à Boulogne en presence du roi François I. Le second cardinal mort cette année, est Etienne

Mort du cardinal Gabriel Merino, ne à Jaen ville d'Espagne, d'une

ciacon. in visit famille assez obscute. Il ne laissa pas de s'élever par Paul foue l. 31. son adresse à la cour de Ferdinand roi d'Espagne, & à celle de Jules II. & de Leon X. Ce dernier à la Aubery vie des prieres de l'empereur Charles V. lui confera l'évêché de Leon en Espagne, étant deja archevêque de Bari : il fut ensuite évêque de Jaen sa patrie; puis parriarche des Indes. Le pape Adrien VI. l'envoya dans l'année 1522. légat en France, pour y travailler à la paix entre François I. & Charles V. & quoiqu'il n'eût pas réussi dans cette négociation, il ne laissa pas de s'acquerir beaucoup d'estime auprès de l'empereur qui l'employa en divers affaires importantes; & lui procura le chapeau de cardinal le dix neuviéme de Fevrier, 1533. Il mourut le vingt-huitiéme de Juillet, ou selon d'autres dans le mois d'Août. On voit encore son tombeau & son épitaphe dans l'église de saint Jacques des Espagnols, où il fut enterré, étant âgé de soixante & trois ans.

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. Le troisième est Hippolyte de Medicis, fils naturel de Julien de Medicis, grand gonfalonnier AN. 1535. de l'église Romaine, & d'une demoiselle d'Urbin Mort du cui dinal se maîtresse. Quelques historiens ont écrit qu'il ne Giaconius un supprà fut pas plûtôt né, que sa mere confuse de voir ce 2. 3. p. 502.

Paul Jov. in elog. fruit de son peché, le donna à une de ses servan-sardin. Medic. & tes pour le faire mourir; mais que celle-ci le nour- hist. 1. 30 33. 34. rit en secret, & le porta ensuite à Julien de Me-eardinaux. dicis, qui le reconnut pour son fils, & le sit élever. Ughal, in Ital. sa. avec beaucoup de soin. Dès ses premieres années, il sit paroître beaucoup de modestie & de vertu. Sadolet, avec lequel il étoit étroitement lié d'amitié, le loue pour sa prudence, sa bonté, sa générosité, son bon cœur & sa grandeur d'ame; & Paul Jove fait en deux mots son éloge, en disant qu'il avoit toutes les grandes qualitez & de l'esprit & du corps. Comme il n'avoit pas beaucoup d'inclination pour les sciences, il s'attacha plus volontiers à la poësse & à la musique, & y devint très-habile. Le pape Clement VII. son coufin le mit au nombre des cardinaux dans le mois de Janvier 1529. & peu de tems après le fit administrateur de l'archevêché d'Avignon & vice-chancelier de l'église. Quoique ces dignitez ne fussent pas de son goût, il les accepta néanmoins pour ne pas déplaire au pape, qui l'envoya légat en Al-Garimbere 1.45? lemagne vers l'empereur Charles V. au sujet de la hist. escles. montre guerre que Soliman empereur des Turcs avoit en-regalis serp. Amtreprise contre ce prince en 1529. Ce légat se Florent. fit un plaisir de mettre sur pied buit mille Hongrois qu'il paya lui-même, & de dresser quelques compagnies de chevaux legers des meilleurs hom-Tome XXVII.

524 HISTOIRE ECCLESIATIQUE.

AN. 1535. l'Allemagne & pour l'empereur en particulier, que l'on chassa entierement les insideles, des terres hé-

réditaires de la maison d'Autriche.

Lorsque Charles V. passa en Italie, Hyppolyte qui le suivoit, voulant suivre son humeur martiale, s'habilla en général d'armée, & devança l'empereur suivi des plus braves gentilshommes de sa cour. Ce prince qui étoit naturellement soupçonneux, craignant que le légat n'eût dessein des le mettre mal avec le pape, envoya après lui & le fit arrêter; mais ayant appris que cette démarche n'étoit qu'une saillie de l'humeur du jeune cardinal, il le mit en libetté cinq jours après sa détention. La réputation que Medicis s'acquit par l'heureux succès de sa légation, lui fut très-avantageuse; on le considera comme protecteur du saint siège, & sur la fin de la vie de Clement VII. lorsque le Corfaire Barberouffe fit une descente en Italie, & pilla les villes de Terracina & Stecaccio, le sacró college craignant pour Rome qui n'étoit alors gardée que par deux cens hommes de la garde du pape, pria le cardinal de Medicis d'aller défendre les côtes les plus exposées à la fureur des barbares. En arrivant sur la côte, il trouva heureusement que Barberousse s'étoit retiré, de sorte que la gloire d'avoir chassé les ennemis lui fut déferée, sans avoir exposé ses troupes. Incontinent après il revint à Rôme, entra dans le conclave, & contribua beaucoup à l'élection de Paul III. qui lui refusa néanmoins la légation de la Marche d'Ancône, quoiqu'elle lui eût été promise dans le conclave.

Au reste il contribua lui même à ce refus par sa conduite extraordinaire qui n'avoit rien d'ecclesiastique; il portoit l'épée comme un cavalier; il employoit toutes les journées ou à faire des armes ou à monter à cheval; il ne portoit jamais l'habit de cardinal, que quand il étoit obligé de se trouver à quelque cérémonie ou dans le consistoire. & paroissoit plus souvent au cours, à la chasse & à la comédie, que dans son cabinet & dans les églises; on ajoûte qu'il couroit les ruës de Rome pendant une partie de la nuit, & qu'il se faisoit accompagner par des scelerats, nourris dans le crime & dans le désordre. Ayant été irrité de ce que le pape lui avoit préferé Alexandre de Médicis fils naturel de Laurent duc d'Urbin, pour la principauté de Florence, dont il se croyoit plus digne, son ambition lui persuada qu'il y pourroit encore parvenir, en se défaisant d'Alexandre: il conjura donc contre lui, & résolut de le faire mourir par le moyen d'une mine, mais elle fut éventée, la conjuration fut découverte, & Octavien Zenga l'un de ses gardes fut arrêté comme l'un des principaux complices. Hyppolire de Medicis craignant pour lui même, se retira dans un château près de Tivoli; & voulant passer à Naples, il tomba malade à Itri dans le territoire de Fondi, où il mourut le treiziéme d'Août de l'an 1535. âgé seulement de vingtquatre ans; quelques-uns ont assuré qu'il fut ompoisonné. Il avoit fait de la maison un asile pout les malheureux, elle étoir ouverts à toutes sortes de nations, & l'on y parloit quelquefois jusqu'à vingt sorres de langues differentes. Il eut un fils na-

Vuuij

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. - turel nommé Asdrubal de Medicis, qui fut chevalier AN. 1535. de Malthe.

XIII. Mort du cardinal de Stunica ou Mendoza-

Enfin le quatriéme cardinal mort cette année est Inico de Stunica Espagnol, fils de Pierre comte de la Mirandole, & de Catherine de Velasco. Il fut d'abord évêque de Burgos, & à la sollicitation de l'empereur Charles V. le pape Clement VII. le mit au nombre des cardinaux dans la huitiéme promotion qu'il fit le dix-neuviéme Avril 1530. mais il ne fut déclaré que le vingt-deuxième Avril 1532. il eut la qualité de cardinal diacre, sous le Ciacon. ibid. ut su- titre de saint Nicolas in carcere Tulliano. La plûpart Prat. 3. p. 518.

Aubery bist. des des historiens placent sa mort en Espagne dans le mois de Mai de cette année, d'autres la reculent deux ou trois ans plus tard.

XIV. Mort de Philippe Villiers de l'Isle Adam grand maitre de Malthe.

Malthe l. 18. 19. 1 the tom. 3. liv. 10. P. 136.

Les chevaliers de Rhodes depuis peu établis à Malthe perdirent aussi vers le même tems Philippe Villiers de l'Isle-Adam leur quarante-troisséme grand-Jac. Bosso, Pierre maître qui avoit succedé en 1521. à Fabrice Carreto; Boissat & Jean Baudonin bist. de il étoit fils de Jacques de Villiers seigneur de l'isse-Adam, garde de la prévôté de Paris, & de Jeanne vertot bist. de Mal- de Nesse. Avant son élection il avoit été grand hospitalier, chef de la langue de France, & ambassadeur auprès de sa Majesté très-chrétienne. Il s'est toujours distingué pendant son regne par son courage, par sa prudence, & par sa pieté, & mourut âgé de soixante & dix ans, fort regretté de tout le monde, après avoir gouverné près de deux ans à Rhodes, huir ans sans retraite assurée, & trois ans & demi à Malthe. On dit que ce furent les persécutions qu'Henri VIII. roi d'Angleterre causerent à son ordre, dont ce prince saisit les biens des com-

Livre cent trente-sixieme. manderies, & en chassa les chevaliers, qui occasionnerent sa mort par le chagrin qu'il en conçut. A N. 1535. On tâcha de représenter toutes ses vertus par cette inscription qui fut gravée sur son tombeau. C'est ici que repose la vertu victorieuse de la fortune. Il eur pour successeur Pierre du Pont d'une illustre maison dans le comté d'Ast en Piémont :: & qui étoit alors bailli de sainte Euphemie dans la Cala-

d'Henri Corneille Agrippa de l'illustre famille des neille Agrippa. Nettes-heim, né à Cologne le quatorzième de Sept tembre 1486. Ses ancêtres ayant été attachés depuis long-tems à la maison d'Autriche, il entra de bonne heure au service de Maximilien I. dont il fut d'abord un des secretaires: mais comme il aimoir la profession desarmes, il alla servir ce prince pendant sept ans dans ses armées d'Italie, & se signala en plusieurs oceasions; ce qui lui procura le mre de cheval lier. Il vint en France des l'an 1506, sittensuite un voyage en Espagne, & revint à Dole en Franche Comté l'an 1509, il y eut une chaire de Professeur des lettres saintes, & il y expliqua à la priere de quel ques personnes de qualité, le livre de Jean Capnion ou Reuchlin de Verbo mirifico. Il le sit avec succès? mais cette matiere ne plaisant pas à quelques zelés; il s'y fit des affaires, ce qui donna occation au pere Jean Catelinet Cordelier, d'écrive, contrelui. Il fin donc obligé de quitter la partie 3080 sieh alla en Anigleterre, où il mavailla sun les: épitres de saint Pauli Peu de tems après il revint à : Cologne faire des le cons de théologie, nommées Quodlibotales.; laffère Vuuiij

528 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

ces emplois, il reprit les armes, & alla rejoindre en An. 1535. Italie l'armée de l'empereur Maximilien, où il servit, jusqu'à ce que le cardinal de sainte Croix, qui connoissoir son mérite, l'appella au concile de Pise

pour en être le théologien.

Comme il s'expliquoit on huit langues, & qu'il avoit une grande connoissance des sciences, il fut lié d'amitié avec les plus grands hommes de son tems. Trithême, Erasme, Mélanchton, Jacques le Feyre & quelques autres furent charmez de son mérite; sa capacité ne lui ayant pas proquré de grands avantages temporels, il quitta vers l'an 1515. la ville de Turin où il enseignoit la théologie, & alla à Mets, d'où il fut obligé encore de sortir en 1520, pour quelques disputes du tems, dans lesquelles il avoit pris un parti qui choquoir les préjugés vulgaires. Il se rezira donc à Cologne sa patrie, & selon toutes les apparences il n'y fut pas mieux traité, puisqu'il en sortit des l'an 1521, pour aller à Geneve, où il croyoir obtenir quelque pension du duc de Savoye: mais n'ayant pas eu ce qu'il esperoit, il s'en alla en 1523. à Fribourg en Suille où il professa la medecine, comme il avoit fait à Geneve. L'année sujvante il vint à Lyon qu'il obtint de François I. une pension, & fur choisi pour medecin de Louise de Savoye mere de ce prince; mais bien-tôt après il encourut la disgrace de la princesse, qui le sit rayer de dessus l'état pour n'avoirpas voului chercher par les regles de l'astrologie l'évenement des assaires de Brance, & pour avoir fait quelques: prédictions, favorables sur les triomphes du connétable de Bourbon ennemi de cette princelle.... 

Agrippa revint à Paris, d'où il alla à Anvers dans le mois de Juillet 1528. mais l'année suivante il fut AN, 1535. appellé tout à la fois par Henri VIII. roi d'Angle. terre, par Gattinara chancelier de l'empereur Charles V. par un grand seigneur d'Italie, & par Marguerite d'Autriche sœur du même empereur, & gouvernante des Pays-Bas, Il accepta les offres de cette princesse, qui lui sit donner l'emploi d'historiographe de l'empereur son frere; ce qui nous a procuré l'histoire du couronnement de cet empereur à: Boulogné. En 1530. il sit imprimer à Anvers son! traité de la vanité des Sciences, qui irrita tellement ses ennemis, qu'ils le persécuterent par tout; un autre ouvrage de la philosophie occulte, qu'il publia bien côt. après, leur fournit plus de prétextes pour le dissamer. L'empereur lui retira la pension qu'il lui accor+ doit en qualité de son historiographe, & le cardinal. Campege légat du pape, le cardinal de la Mark évêque de Liége & d'autres, c'étant semployés en vain pour la dui faire rendre, il fut mis en prison pour dettes à Bruxelles en 1531. Après en enre sorti, il se retira à Bonn, dans l'électorat de Cologne, où il demeura jusqu'en 1535. qu'il revint en France, dans: le dessein d'alter demeurer à Lyon; mais sa mauvaise fortune le poursuivant par-tout, il sut emprisonné pour avoir écrit contre Louise de Savoye mere de François I. & étant élargi à la priere de quelques perfonnes, il s'en alla à Grenoble, où il mournt dans la même année.

LIVRE CENT TRENTE-SIXIEME.

Beaucoup d'autres l'ont accusé de magic, & en' ont publié des histoires. L'attachement qu'il eur pour les sciences cachées, & pour la cabale Judaïque, joint aux visions ridicules qu'il a rapportées, a

530 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

donné occasion à toutes ces accusations. Sa pau-A N. 11535 vreté, sa misere, & sa conduite font assez voir qu'il n'étoit pas grand sorcier. Il a toujours vêcu & est mort dans la communion de l'église Romaine, & il s'est déclaré contre la doctrine de Luther dans le fixieme chapitre du traite de la vanité les Sciences. quoiqu'il air menagé sa personne. Il proteste à Erasme, en lui envoyant sa déclaration sur cet ouvrage, qu'il n'a point d'autres sentimens que ceux de l'église catholique, & dans la dédicace de son apologie, il témoigne au légat du pape qu'il souhaite que Dieu

purge son église des hérétiques.

aut. eccles. to. 14. in 4. p. 134. 🗢

Au reste il faut avouer qu'il avoit de grandes qualitez, & qu'on a eu raison de l'appeller le Trismegiste Dupin biblion des de son siècle, parce qu'il étoit sçavant en théologie, en medecine; & en jurisprudence. Il avoit beaucoup d'esprit & d'érudition, il écrivoit & composoit des pieces assez justes; mais il étoit trop grand déclamateur, trop fatyrique, trop libre & trop hardi; il ne. restéchissoir pas affez sur lec qu'il écripoit , & le jugement n'étoit pas ce on quoi il excelloit le plus; semblable à cos déclamateurs anciens, il ne faisoit pas attention à la solidité de sexraisonnemens, mais seulement à l'impression qu'ils pouvoient faire. Le vraisemblable: lui suffisoit 160%; il se merroit peu en poine de la certitude. Il se plaisoit à avancer des paradoxes, comme celui de la conference des deux Texes. L'opinion la plus extravagante qu'il ait soutenue, est de la nature du péché d'Adam, dont il dit des chosesque l'on devroit s'appliquer à oublier si on les avoit apprises.

Duvrages de Coracille Agrippa.

Sestouvrages ont été reciieillis & imprimez à A cobioggraphic limiting

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. Lyon en deux volumes in-octavo, l'an 1580. & le premier de tous est le traité de l'incertitude, & de An. 1535. la vanité des sciences & des arts , & de l'excellence de la parole de Dieu : ensuite de la philosophie occulte; deux écrits sur l'art de Raymond Lulle, un traité des trois manieres de connoître Dieu, par lescréatures, par la loi & par l'évangile; un traité de l'homme; un commentaire sur l'épître aux Romains; un autre sur Mercure Trismegiste Ces derniers ne sont point parmi ses œuvres imprimées; sept livres de lettres; sa plainte au cordelier Catelinet, dix oraisons; la relation du couronnement de Charles V. de l'excellence du sexe des femmes, du peché originel; du mariage, & quelques sermons sur la vie monastique, sur l'invention des reliques de saint Antoine, & son écrit contre les trois maris de sainte Anne.

Dans celui de l'incertitude & de la vanité des XVII. Son traité de l'inferences, il entreprend de prouver ce pradoxe, que certitude & de la rien n'est plus pernicieux & plus dangereux au salut cer. que les sciences & les arts. Pour le montrer, il les parcourt toutes, & dit ce qu'il y a de foible, d'incertain & de dangereux dans chacune, & découvre le mauvais usage qu'on en fait ou qu'on en peut faire. Il parle dans le premier chapitre des lettres ou des caracteres dont on se sert en écrivant, & conclut qu'il n'y a rien de certain touchant la langue hébraique, même parmi les Hébreux. En parlant de la magie, il avoüe qu'étant jeune, il a écrit un ouvrage sur cette matiere, intitulé, de la philosophie occulte, qu'il retracte & desavoue à présent qu'il est plus sage, & se repent d'avoir employé autrefois beaucoup de Tome XXVII. Xxx

- tems & d'argent à ces vanitez. Il y a un chapi-AN. 1535. tre exprès de la religion en général, où il prouve la fausseté de toutes les religions, qui ont été sur la terre jusqu'à Jesus-Christ, à l'exception de celle des Juifs. Il y traite des images, il blâme l'avarice des prêtres, qui par un interêt sordide ornent les tombeaux des saints, qui exposent leurs reliques, qui célébrent leurs fêtes avec beaucoup de solemnité, & qui leur donnent des louanges outrées, le tout pour s'enrichir; il condamne aussi ceux qui donnent à chaque saint sa vertu & son office. Des images il passe aux temples, dont il condamne le trop grand nombre à cause des oratoires des moines & des chapelles domestiques : il blâme aussi ces édifices superbes & magnifiques, auxquels on employe tous les jours des aumônes dont un pourroit nourrir beaucoup de pauvres qui sont les vrais temples de Jesus-Christ. Il condamne les abus des cerémonies, & la profanation qu'on fait des sêtes. Le chapitre des moines est très-violent; cependant il ne condamne pas la mendicité religieuse, il s'éleve seulement contre l'abus qu'on en fait. Il traite aussi du droit canonique & de la théologie. En parlant de l'inquisition, il dit qu'elle est très éloignée de l'ancienne douceur du christianisme; il condamne la procédure de ce tribunal, & soutient qu'il n'a point d'autorité légitime. En parlant de la théologie scholastique, il dit que la démangeaison de disputer l'a fait dégénerer en sophismes, que quelques nouveaux Theosophistes, qui n'ont point d'autre raison d'être appellés théologiens que pasce qu'ils en ont acheté le nom, ont fait une leLIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. 533
gomachie ou dispute de mots d'une science si
sublime, que ces sortes de gens courant d'école en An. 1535.
école sont occupez à agiter des questions frivoles,
à forger des opinions à leur mode, à donner des
sens forcez à l'écriture sainte, & à chercher des
sources de contestations infinies, & rendent par là
notre foi l'objet de la risée & de la désiance des
sages du siècle, en négligeant les livres divins de
l'écriture.

Aussi-tot que cet ouvrage eut été publié, les docteurs de Louvain y remarquerent beaucoup de La faculté de Lout choses dignes de censure, & sirent un extrait de propositions de cer quelques propositions qu'ils défererent à l'empereur. Ce prince les donna à examiner à son conseil privé, qui renvoya cette affaire au parlement de Malines, où elle dura une année entiére, sans qu'Agrippa eût vû ces propositions, & sçût même qu'elles eussent été déserées, quoiqu'elles sussent entre les mains de plusieurs. Il ne l'eut pas plûtôt appris, qu'il en demanda une copie pour apprendre ce qu'il y devoit corriger ou retracter, ou expliquer; ce qu'il promit de faire avec sincerité. On sit droit sur sa requête, & on lui accorda la copie qu'il demandoit en 1531, mais à condition. qu'il se retracteroit, comme l'empereur l'exigeoit. de lui.

Agrippa, qui crut qu'on avoit pris ces propositions dans un sens tout contraire à ce qu'il disoit, ne voulut pas obéir à cet ordre; se plaignit de ce qu'on le condamnoit sans le vouloir entendre, & sit une réponse à la censure des docteurs de Louvain. Il y dit d'abord que son ouvrage n'est

Xxxij

934 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1535.

qu'une déclamation, dans laquelle il ne prétend pas rien assurer, mais seulement exercer son esprit. Il se plaint de ce que ses adversaires ont donné le nom d'assertions à sa déclamation, & de ce qu'ils ont supprimé l'autre partie du titre, de l'excellence de la parole de Dieu: par où il veut faire entendre que son dessein étoit seulement de faire voir que toutes les sciences sont vaines & incertaines en comparaison de la parole de Dieu, quoiqu'en elles-mêmes elles puissent être utiles & véritables. Il reproche à ceux de Louvain la condamnation de Reuchlin, d'Erasme, de le Fevre d'Etaples & de Pierre de Ravenne : il les accuse d'écrire par passion, par envie, par jalousie; il défend ensuite les propositions qu'ils ont censurées, demande justice au parlement de Malines, & se plaint fort de ce qu'on a prévenu l'empereur contte lui.

XIX. Son traité du lacrement du matiage. Le traité du mariage, dans lequel il explique son institution & son indissolubilité, & qui comprend de solides instructions pour bien choisir une femme, est dédié à Louise de Savoye mere de François I. mais il ne plut pas à la cour, & Cappellanus médecin du roi n'osa le présenter. On accusoit l'auteur de n'avoir pas parlé exactement sur le mariage, & Robert Cenalis alors évêque de Vence, lui dit qu'on reprenoit deux choses dans cet ouvrage. La premiere, que le mariage pouvoit être dissous en cas d'adultere. La deuxième, qu'il n'eût excepté de l'obligation de se marier, que les personnes qui avoient embrassé pour toujours la virginité, comme s'il n'étoit pas permis de garder la virgi-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. nité, sans en avoir fait vœu. Il parut une explication d'Agrippa, qui dit sur la premiere dissicul- AN. 1535. té, qu'il n'avoit point avancé que des personnes mariées séparées pour cause d'adultere, pussent contracter un autre mariage, mais seulement que l'adultere étoit contraire à l'union en une même chose; que quand il auroit dit que le mariage étoit dissous par l'adultere, il auroit pensé comme Origene & saint Ambroise; que c'est aussi l'opinion de la plûpart des jurisconsultes; que saint Augustin dispute sur ce sujet contre Pollentius, comme sur une question qui n'est point matiere d'hérésie, & qu'ily a des exemples de ces séparations. Sur la seconde difficulté, Agrippa déclare qu'ils n'a pas dir, 'que' pour n'être point obligé de se marier, il fût nécessaire d'avoir fait vœu de virginité perpetuelle, mais seulement qu'il falloit avoir choissi cet étati par un mouvement du Saint-Esprit, & que tant qu'on est dans cette bonne volonté, on ne peut point se marier. Il rapporte ces explications dans la lettre 7. du 4º livre, & il ajoute que Robert Cenalis n'en fut pas absolument mécontent, & qu'il le pria de mettre ses raisons par écrit, pour ôter entiérement ses ferupules.

A l'égard de la contestation des trois maris de Affaire qu'on lui sainte Anne, qu'il eut à Metz, voici quelle en sur suscité des trois maris de l'occasion. Il y avoit une histoire populaire que cet sainte Anne. Le sainte avoit eu trois maris, Joachim, Cleophas & Salomé, dont elle avoit eu trois filles appellées Maries, l'une mariée à Joseph, qui est la meré de Jesus-Christ, l'autre à Alphée; & la dernière à Zebedée. Le Fevre d'Etaples avoit settificontre ce

Xxxiij

- sentiment par un livre intitulé des trois & d'une. AN. 1535. dans lequel il montroit l'unique mariage & l'unique enfantement de la sainte. Agrippa prit le parti de le Feyre, & eut conference sur ce sujet avec un magistrat de la ville de Metz. Quelques religieux entêtez de l'opinion vulgaire, déclamerent contre lui dans leurs sermons, ce qui obligea l'auteur de réduire la question à certaines propositions en forme de théses, pour montrer 1. Qu'il étoit faux que l'église eût jamais crû que sainte Anne ait eu trois maris. 2. Que ceux qui avoient voulu faire brûler le livre de le Fevre étoient des emportez. 3. Qu'il est plus pieux & plus conforme au témoignage des anciens de ne donner qu'un mari à cette sainte. 4. Que l'opinion contraire est erronée, scandaleuse & impie; ce qu'il prouve. 5. Que Marie de Cleophas est ainsi surnommée du nom de son mari, & non pas de celui de son pere. 6. Que Cleophas & Alphée sont le même selon Hegesippe, Eulebe & saint Jerôme. 7. Que les enfans de Cleophas étant plus âgez que notre Seigneur, il étoit impossible que cette Marie fût sa seconde fille. 8. Que c'est une erreur plus grossiere de faire une Marie fille de Salomé, puisque Salomé est le nom propre d'une femme, & non pas d'un homme; que Marie & Salomé sont deux femmes differentes; que Salomé est mere des enfans de Zebedéo; qu'elle n'est point sœur de la sainte Vierge, & que saint Jean qui étoit son fils, avoit un an moins que Jesus-Christ, Mais toutes ces gaifons n'ayant pas appaisé ses ennemis, Agrippa fur obligé de quirrer la ville de Merz, comme que l'a dit.

inimadvers. Philolog. bifter,

LIVRE CENT TRENTE-SIXIEME. Matthias Ugonius évêque de Famagouste en Chypre, dont on a un traité de la dignité patriarchale en forme de dialogue, imprimé à Bresse en Mort de Mathias 1507. mourut aussi cette année, selon l'opinion la plus commune. Son principal ouvrage est un trai- 1. 14. in 4. p. 13. té des conciles appellé, Synodia Ugonia, imprimé à Venise en 1565. & approuvé par un bref de Paul III. l'an 1533. daté du l'eizième de Décembre. C'est un des meilleurs ouvrages & des plus remplis, qui ayent été composés sur ce sujet dans le seiziéme siecle. Il y établit la nécessité & l'autorité des conciles. Il traite de leur origine & de leur division; la premiere partie regarde la préparation au concile, où il explique les occasions & les raisons qu'on peut avoir de l'assembler, comme le schisme, la vacance du siege, ou des causes importantes qui regardent l'église universelle. Dans la seconde partie qui traite de la puissance du concile, il examine si le concile est superieur au pape, & prend pour ses décissons les decrets du concile de Con-Stance, d'où il conclut, après avoir refuté le cardinal de la Tout brûlée, que le concile est au-dessus du pape, qu'il peut le déposer non-seulement pour hérèsie ou schisme; mais encore pour crime noroire & scandaleux, si étant averti il ne se corrige pas. Enfin la troisième partie regarde la dissolution ou translation du concile, & l'auteur y examine quand & par qui il peut être transferé ou dissons, quelles peines encourent œux qui se retizent avant qu'il soit fini; & il décide qu'il peut être transeré pour des raisons pressantes, mais que s'il survint des contestations entre le pape, & le

An. 1535.

Dupin bibliot.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

concile touchant cette translation, il faut plûtôt sui-

AN. 1535. vre l'avis du concile que celui du pape.

Mort de Jean

Bellarmin, de crips. ecclefiaft.

On est plus certain du tems de la mort de Jean Drie-Mort de Jean Driedo & ses ou- do, vulgairement appellé, Driodoen autre auteur celebre dans le seizieme siecle. Il étoit né à Thurnhout en Brabant, & fut reçu docteur en Théologie à Louvain en 1512. où il fut professeur, chanoine de saint Pierre, & curé de la paroisse de saint Jacques de la même ville. Il s'opposa au Luthéranisme avec beaucoup de vigueur sans toutefois user d'un stile aigre & emporté, de quoi il est fort loué par Erasme. Adrien Florent, qui fut depuis pape sous le nom d'Adrien VI. en lui donnant le bonnet de docteur à Louvain, l'exhorta à quitter les sciences profanes, & à s'attacher à la théologie. Il suivit ce conseil, & on a de lui un traité en quatre livres de l'écriture, des dogmes ecclésiastiques; un autre traité de la concorde du libre arbitre; & de la prédestination divine; deux livres de la grace & du libre arbitre, un traité de la captivité & de la rédemption du genre humain, un autre traité en trois livres de la liberté chrétienne. En parlant de la prédestination, il dit que Dieu nous donne par elle une grace qui ne nous est point due, & nous la refuse par la reprobation qui est suivie de la peine que mérite notre péché; cette doctrine ne peut être que très-utile à tous les chrétiens, tant pour humilier, l'orgueil du libre arbitre, que pour relever la grandeur & la gloire de la grace; que la prédestination releve la misericorde de Dieu, & la réprobation fait connoître sa justice; que par là l'homme connoît sa misere, & voit

LIVRE CENT TRENTE SIXIE'ME. yoit le besoin qu'il a de la grace & de la misericorde de Dieu, parce que tout Chrétien doit sçavoir qu'il Am. 1534. est né vase de dèshonneur, & qu'il ne peut être devenu un vase prétieux, que par la volonté de Dieu, qui l'a prédestiné gratuitement, & que si Dieu l'avoit laissé dans la damnation qu'il méritoit par le péché, il n'auroit fait aucune injustice. Les principes de cet auteur paroissent être d'un Thomiste; il se sert de la distinction du sens divisé & du sens composé; il reconnoît pourtant les deux graces selon la doctrine de saint Augustin; celle de l'état d'innocence, & celle de l'état de la nature corrompuë: il dit que la premiere étoit un secours, sans lequel l'homme n'auroit pas pû perseverer, mais qui ne le faisoir pas perseverer; & la seconde est un secours qui le fait perseverer, ce qui est la clef du sentiment de saint Augustin, que Driedo explique dans l'ouvrage de la concorde du libre arbitre, & de la prédestination, & dans celui de la captivité & de la redemption du gente humain. Il mourut à Louvain le quatriéme d'Août 1535.

Nous pouvons lui joindre Philippe Decius de Milan, célébre jurisconsulte, né en 1454. il étoit fils naturel de Tristan de Dexio, & frere de Lan-& sous lequel il étudia à Pise. Il eut pour prosesDecius. seurs Jason, Barthélemi Socin, & Jerôme Zanetin, sous lequels il se rendit très-habile dans la P. 156. jurisprudence civile & canonique. Ensuite n'étant encore âgé que de vingt-un ans, il obtint la chaire des instituts à Pise, & se retira à Pavie, où il professa. L'empressement qu'il eut de soûtenir les Tome XXV 11. Yyy

Dupin us supra

Histoire Ecclesiastique.

décisions du concile de Pise, lui sut fatal; il s'at-An. 1535. tira par là l'indignation & les foudres du Vatican, & l'armée ennemie étant entrée dans Pavie, sa maîson fut pillée, & tout ce qu'il avoit fut emporté. En sorte que se trouvant dépouillé de tous ses biens, il se vit contraint de se retirer en France, & de demander quelque gratification au roi; il s'arrêta deux ans à Bourges, & obtint enfin deux cens cinquante écus d'or d'appointement, avec une charge de conseiller au parlement de Grenoble. Il eut ensuite une chaire à Valence, où sa réputation lui attira un grand nombre d'écoliers. Le pape Jules II. qui l'avoit excommunié étant mort, Leon X. l'absoût de cette censure, & voulut l'attirer à Rome pour enseigner le droit canon; mais Decius n'osa accepter ces offres, dans la crainte de déplaire à François I. qui l'empêcha même de retourner à Pise. Cependant l'amour de la patrie, le sit retourner en Italie; il resta quelque tems à Pavie; & voyant qu'on ne lui payoit point sa pension, & que la ville de Milan étoit assiegée par les Impériaux, il retourna enfin à Pise, où il sit sa demeure ordinaire. Il mourut néanmoins à Sienne dans cette année 1535. âgé de plus de quatre-vingt un ans, & son corps fut porté à Pise, où il s'étoit préparé un tombeau de marbre assez magnifique; mais dont l'épitaphe étoit si peu latine, qu'elle a donné à divers auteurs, sujet d'en faire des railleries. Il ne laissa qu'une fille naturelle mariée à un bourgois de Sienne. Outre ses ouvrages sur le droit civil, il a laissé un commentaire sur les décretales, & ses conseils pour l'autorité de l'église à l'occasion du

Collect. Goldasti t. 2. de monarchia.

LIVRE CENT TRENTE-SIXIEME. concile de Pise, avec son discours pour la défense du même concile. C'est dans ce dernier ouvrage qu'il An. 1535. soutient que l'église ayant besoin de réforme dans fon chef & dans ses membres, le pape Jules II. ne l'ignorant pas, & ne voulant point convoquer de concile général pour y travailler, les cardinaux étoient en droit de le faire pour le bien général de l'église, & que ce concile ne pouvant pas être assemblé à Rome, à cause des violences du pape, sa convocation à Pise étoit légitime.

François I. toujous plein du dessein de se rétablir dans le Milanez, envoya de l'argent au comte Guillaume de Furstemberg pour lever des troupes Allemandes, & demanda passage par le Piémont au duc de Savoye son oncle. Mais ce prince le lui ayant refusé, François premier, qui étoit conseillé de se venger de ce refus par la voie des armes, se contenta d'envoyer sommer le duc de Savoye de lui restituer l'heritage de Louise, mere de sa ma-demande au duc jesté très-chrétienne. Son droit étoit fondé sur ce session de sameres que Philippe comte de Bugey, fils aîné d'Amedée duc de Savoye, avoit épousé en premieres nôces Marguerite fille de Pierre II. duc de Bourbon. Par le premier contrat de mariage le premier des enfans, au défaut du premier le second, & ainsi des autres, sans exclusion des filles, étoit déclaré successeur du duché. De ce premier mariage vinrent Philibert & Louise mere de François I. Marguerite de Bourbon étant morte, Philippe devenu veuf, épousa Claude de Pontiévre, de laquelle il eut deux sils, Charles & Philippe. Or Philibert né du premier lit, ayant succedé au duché de Savoye,

de Savoye la suc-

& étant mort sans enfans, Charles du second lit, An. 1535. s'empara des états de son pere, au préjudice de Louise, qui devoit succeder à son-frere germain Philibert, suivant les conventions du premier mariage. De là le roi concluoit en premier lieu, que tous les biens allodiaux de la maison de Savoye lui appartenoient à cause de sa mere, heritiere à cet égard du duc Philibert, & en second lieu qu'il devoit avoir sa part dans les hauts fiefs. Et comme l'éclaircissement d'un droit sert d'ordinaire pour en découvrir d'autres, le roi voulut aussi entrer dans les comtez de Nice & de Ville-Franche, que les rois de Sicile avoient engagez aux ducs de Savoye pour quelque somme d'argent, & rentrer dans le Piémont, qui étoit une portion du comté de Provence, avec les villes de Turin, Pignerol, Carignan, Moncallier, & tout ce que le duc occupoit au-delà du Pô, & joindre à tout cela les forteresses du marquisat de Saluces.

Le roi de France fait la guerre au duc de Savoye. Guichenon lift. de

la masson de Savoye.

Guillaume Poyet président au parlement de Paris, envoyé pour faire ces demandes au duc, n'ayant pas eu de réponse favorable, François I. déclara la guerre au duc dans le mois de Février 1535. & sit aussi-tôt après partir Philippe Chabot, comte de Buzançois, amiral de France, avec une armée composée de huir cens lances, mille chevaux legers & vingt-trois mille hommes d'infanterie. Cette armée ne trouvant nulle part presqu'aucune résistance dans le chemin, Chabot prit sa marche vers la Savoye, où il se rendit maître de Chambery & de Montmelian; tout ce qui est en deçà du Mont-Cenis ne fit aucune opposition, excepté la Taren-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. taise, où les habitans prirent les armes pour se défendre dans leurs montagnes.

An, 1535.

Pendant que Chabot faisoit ces progrez dans la Savoye, la religion Protestante faisoit les siens à Geneve, où elle fut établie cette année par les exhortations de deux ministres Sacramentaires, Farel & Viret. Le conseil qui avoit tenu quelque tems assez ferme, permit d'abord que chacun embras- XXVI. sât celle des deux religions qui lui plairoit. Après veembrasse la recette résolution, on chassa de la ville l'évêque nommé Pierre de la Baume, qui transporta son siège à Annecy ville de Savoye, qui en est à six lieues, & où depuis ses successeurs ont toujours fait leur résidence. Il étoit natif de Bresse & avoit pag. 361. 6 suiv. pris possession de cet évêché en 1523. Peu de tems après sa retraite, le parti des Protestans étant devenu sans comparaison le plus sort, on ne garda plus de mesures. Les chanoines de saint Pierre ayant refusé à un Cordelier de l'observance la permission de prêcher, le curé de saint Germain, nommé Thomas Vandel, lui permit de le faire dans sa paroisse, & on reconnut aussi-tôt que ce Cordelier étoit Protestant aussi-bien que le curé, trois syndics qui les soutenoient; & le nombre des réformez augmentoit de jour en jour par l'arrivée de ceux de France, qui étant severement punis dans leur pays, se retiroient à Geneve.

Dans le mois de Mai l'official de l'évêque, qui spon ibid. p. 363. étoit encore dans la ville, & le juge criminel se Calvinisme l. 1. transporterent à Gex, pour citer les Cordeliers de la Rive, parce que le premier jour du même mois le

Yyyiij

P. Jacques Bernard gardien du couvent, frere d'un AN. 1535 autre qui avoit quitté l'habit l'année précédente, avoit fait afficher aux carrefours, qu'il avoit reconnu la verité de l'évangile, & qu'il avoit résolu de soutenir des theses publiques touchant la justisication, les traditions, la messe, les prieres des saints, & semblables matieres. Ces disputes devoient commencer le trentième de Mai au couvent de la Rive. Le duc défendit à tous ses sujets de s'y trouver, & l'évêque, quoiqu'absent, sit faire les mêmes désenses aux Catholiques. Les syndics au contraire exhorterent tout le monde à s'y rendre, promettant que chacun y seroit entendu paisiblement. Ces disputes durerent jusqu'à la saint Jean; il n'y eut qu'un nommé Caroli docteur de Sorbonne, & un Dominiquain de Palaix, nommé Chapuisi, qui disputerent vigoureusement pour les Catholiques. Les syndics avoient nommé quatre secretaires pour écrire ce qui se diroit de part & d'autre, afin que le tout étant vû au conseil, on déliberat sur ce qu'on auroit à faire. Le Cordelier Jacques Bernard quitta son habit, embrassa le parti des Protestans, & se maria à la fille d'un imprimeur; en quoi il fut imité par beaucoup d'autres.

Le jour de la sête de sainte Magdeleine vingt-Farel prêche la nouvelle doctrine. deuxième de Juillet, Farel accompagné d'un grand Raynald. nt suprà nombre d'auditeurs, ayant fait sonner le prêche à la Rive, vint prêcher dans l'église paroissiale de la Magdeleine, avant que les prêtres eussent achevé la messe, ce qui obligea ceux-ci de prendre la fuite avec les Catholiques. Six jours après il vint prê-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME 545 cher à saint Gervais, où les syndics avoient mis une garde de cinquante hommes, afin qu'il n'y AN. 1535. eur aucun desordre. Le cinquiéme d'Août, il alla encore prêcher à saint Dominique de Palaix, & le huitième à saint Pierre au son de la grosse cloche: & dans ces jours on abbattit les images & les croix, on renversa les autels & les tabernacles, la populace brûla les reliques, & en jetta les cendres au vent : la statuë même de Charlemagne qui étoit au frontispice de l'église fut renversée. Trois capitaines de ville allerent tambour battant à saint Gervais & à saint Dominique, où ils firent encore pis; ils briserent un tableau qui avoit couté plus de six cens ducats; delà ils allerent au pont d'Arve, & à nôtre-dame de Grace, où les syndics accoururent pour empêcher ces furieux de démolir la chapelle de René de Savoye. Farel vint le dixiéme d'Août prêcher au conseil des deux cens, & déclama fort contre la messe & les prêtres. Il fut or? donné ensuite de déliberer sur les extraits des disputes de la Rive. Les syndics firent venir devant eux les Augustins, les Dominiquains & les Cordeliers, & leur firent lire le sommaire de ces disputes, en leur demandant s'ils avoient quelque chose à opposer. Il répondirent que ce n'étoit pas à eux à mettre en controverse, ce qui avoit toujours été cru & reçu par leurs prédecesseurs, & solemnellement défini dans tous les siecles par l'église Catholique.

Enfin le vingt-septième d'Août, les syndics si-tholique abolie à rent un decret, par lequel ils ordonnereut que Geneve par l'autouité publique. tous les citoyens & habitans eussent à embrasser spon his. de Geneve ve l. 2. 6-3.

546 Histoire Ecclesiastique.

- la religion Protestante, abolissant entierement & An. 1535 absolument s'exercice de la Catholique. Et pour laisser à la posterité un monument éternel de ce schisme & de cette hérésie, les Genevois mirent l'année suivante en la maison de ville cette inscription gravée sur un table d'airain, qu'on y voit encore aujourd'hui. » En mémoire de la grace que » Dieu nous a faite, d'avoir secoué le joug de l'an-» techrist Romain, aboli ses superstitions, & re-» couvré notre liberté, par la défaite, & par la » fuite de nos ennemis. Les religieuses de sainte Claire ne voulurent pas obéir à ce decret : il n'y eut qu'une nommée Blaisine sille de Dominique Varembert, qui sortit de son couvent, & présenta requête au lieutenant, afin que ses sœurs lui assignassent une dot pour son entretien; mais elles le refuserent, disant que cette fille n'avoit rien apporté au monastere; néanmoins pour éviter un procès qu'elles n'auroient pas gagné, elles consenti-rent de s'en tenir à la décision des arbitres, & elles furent condamnées à donner à cette sœur deux cens écus, qu'on prendroit sur les meubles du couvent. Elles présenterent ensuite requête aux syndics, disant que si on vouloit leur laisser la messe, comme l'on avoit fait jusqu'àlors, elles demeureroient volontiers, sinon qu'elles prioient qu'on deur permît de se retirer. Les syndics firent réponse qu'elles pourroient faire ce qu'elles voudroient à l'exception de la messe. Ce qui leur sit prendre le parti de se transporter à Viry, & delà à Annecy, où le duc leur faisoit préparer un couvent. Elles partirent de Geneve le trentième

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. d'Août, escortées des syndics, & du lieutenant jusqu'au pont d'Arve, de peur qu'on ne leur fit quel- An. 1535. que insulte : elles n'étoient que neuf, & il y en avoit quelques-unes, qui depuis trente ans n'étoient point sorties de leur monastere; aussi employerentelles toute la journée pour arriver à saint Julien qui n'en est qu'à une lieue. La sœur de Jussie a fait l'histoire de cette sortie dans un petit livre intitulé, Le commencement de l'hérésie de Geneve, avec beaucoup de simplicité & de naïveté; & il paroît qu'on ne leur fit aucune violence, & qu'on se contenta seulement de les exhorter à quitter le voile, & à se marier. Farel avant leur départ prêcha devant elles, & prenant pour texte ces paroles de saint Luc : En ce Luc e. 1. v. 12 tems-là Marie partit avec promptitude , & s'en alla au pays des montagnes. Il leur représenta que la sainte Vierge n'avoit pas été recluse, quoiqu'elle fût un parfait modele de sainteté; mais cela n'ébranla point leur constance.

Origine du nomi

Les Protestans qui demeurerent dans Geneve furent appellés Eignots, & voici la veritable origine de ce de Huguenot. nom. La ville de Geneve en 1518. fut partagée en deux factions, les uns voulant maintenir leur liberté Milor. contre le duc de Savoye, & les autres soutenant le Calvinis. 10m. 1. parti du duc. Ceux-ci appellerent les premiers qui spond bif de Geà avoient accepté la bourgeoisse de Fribourg, Eignots, p. 215. 6 suiv. 2. voulant dire, Eignosten, ce qu'ils ne regardoient pas comme un terme injurieux, mais plûtôt honorable, ce mot Allemand voulant dire, alliés par serment, ou confederez, parce qu'ils avoient fait alliance avec le canton de Fribourg; & c'est celui que prenoient les premiers Suisses, qui se prêterent un se Tome XXVII.

cours mutuel contre la tyrannie des Gentils-hom-An. 1535. mes de leur pays. Ainsi les Eignots se glorisioient de ce nom, qui marquoit l'amour qu'ils avoient pour leur liberté, & appelloient ceux du parti contraire, les Mamelus, leur reprochant par là qu'ils se vouloient rendre esclaves du duc de Savoye, comme les Mamelus l'étoient du soudan d'Egypte. Les Eignots eurent l'avantage, & chasserent les Mamelus; ils étoient alors tous Catholiques; mais la plûpart ayant depuis embrassé la nouvelle religion, que ceux de Berne leurs alliés avoient reçuë, il s'éleva dans Geneve de nouveaux partis, l'un des Catholiques, & l'autre des Protestans. Ceux-ci devenus les plus forts chasserent les premiers; & il ne resta dans la ville que les seuls alliez du canton de Berne, qui garderent le nom d'Eignots, & qui étoient tous hérétiques Zuingliens. De là vint que quand les églises prétendues réformées de France reçurent la nouvelle doctrine de Geneve, ceux qu'on appelloit auparavant Luthériens en ce royaume, y furent appellés Huguenots du nom des Eignots de Geneve un peu autrement prononcé. C'est de là qu'est venu ce nom; dont on a fait de si differentes & de si ridicules étymologies.

Differentes étymologies de ce nom mal fondées.

Spond. hift, de G. -

aux memoires de Castelnau.

Les uns l'ont fait venir de Jean Hus, comme qui diroit les guenons de Hus, dont les Calvinistes ont embrassé les erreurs, & les autres de Hugues Capet, neveliv. 2. p. 216. dont les Huguenots défendoient le droit qu'avoit Voyez le Labon fa lignée à la Couronne, contre le parti de ceux de reur dans les addit. la maison de Guise, qui se prétendoient descendus de Charlemagne. Il y en a qui l'ont tiré de Hugues hérétique sacramentaire, qui enseigna la même doc-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. trine sous le regne du roi Charles IV. Il y avoit une petite monnoie valant une maille, qui por- An. 1535. toit le nom de Huguenote, du tems de Hugues Capet; & quelques-uns prétendent que c'est de là qu'on a nommé les Calvinistes Huguenots, comme ne valant pas une maille. D'autres disent que ce nom leur fut donné des deux premiers mots qui furent prononcez dans une harangue de quelques députez Suisses à un roi de France, ou d'un Allemand, qui étant pris & interrogé sur la conjuration d'Amboise par le cardinal de Lorraine, demeura court dès le commencement de sa harangue qui débutoit par ces mots, huc nos venimus, c'est à-dire, nous sommes venus ici. Ce qui donna lieu aux courtisans, qui n'entendoient pas le latin, de se dire les uns aux autres, que c'étoient des gens qui venoient de Huc nos. Pasquier rapporte que le menu peuple de Tours étoit persuadé qu'un lutin appellé le roi Hugon couroit toutes les nuits par la ville : or comme dans les commencemens les Protestans n'alloient à leurs prêches & à leurs assemblées que pendant la nuit pour faire leurs prieres, de là on les nomma Huguenots; comme qui diroit les lutins, ou des gens qui ne vont que de nuir, comme l'esprit du roi Hugon. M. Spon attribuë cette origine au sçavant pere Petau, & dit l'avoir appris de M. de Pereisc. Et cette opinion paroîtroit la plus plausible. Enfin il y en a qui croyent que ce nom leur fut donné parce qu'ils tenoient leurs assemblées proche la porte Hugon. Toutes fables & rêveries qui ont donné lieu aux contes du peuple. La veritable étymologie est celle que nous venons de donner.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

Les Genevois n'eurent pas plûtôt établi la religion AN. 1535. Protestante dans leur ville & chassé les Catholiques, que les officiers firent publier à son de trompe, que chacun se rendît le lendemain dans l'église de saint Pierre au son de la grosse cloche, pour prier Dieu qu'il lui plût accorder la paix & éloigner leurs ennemis. Farel y prêcha, & l'assemblée y fut beaucoup plus nombreuse qu'à l'ordinaire. Sur la fin de l'année la ville étant environnée de ses ennemis, manquant de vivres & se trouvant épuisée d'argent, les magistrats eurent la pensée de faire faire des piéces de monnoie au coin de la ville, & de ne plus se servir des monnoies courantes de Savoye, prétendant avoir eu ce droit autrefois. Pour mieux s'en assurer, on sit chercher chez les marchands de la vieille monnoie frappée au coin de la ville, & il s'en trouva où il y avoit d'un côté sanctus Petrus, autour de la tête de saint Pierre; & de l'autre une croix avec ces mots, Geneva civitas; & parce que l'ancienne devise de la ville dans les armoiries étoit post tenebras (pero lucem, c'est-à-dire, après les ténébres j'espere la lumiere, on sit mettre sur l'un des côtez de la nouvelle monnoie, post tenebras lux, la lumiere après les ténébres, & de l'autre on mit les armes de la ville de Geneve la clef & l'aigle avec la devise, Deus noster pugnat pro nobis 1 535. notre Dieu combat pour nous. Il y en a aussi de l'année suivante avec cette inscription : mihi se se flectet omne gepu: tout genou se fléchira devant moi.

François Sforce duc de Milan mourut sans en-MXXI. François Storce duc de Milan mourut sans en-Mort de François fans au milieu de ces broüilleries le 24. d'Octobre de cette année 1535. & causa par sa mort beaucoup d'inquiétudes au pape, au roi de France & aux Vé-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. nitiens, au sujet de la disposition que l'empereur feroit du duché de Milan, qui lui étoit dévolu comme fief de l'empire. Mais Charles V. étoit alors occupé Baynald. annal. à recüeillir la gloire du triomphe qu'il venoit de rem- n. 52. porter sur les infideles d'Afrique, en rétablissant Muley Hazem roi de Tunis sur son trône, dont il secours à Charles avoit été dépossedé par le célebre corsaire Turc Cha- v. qui corde. radin Barberousse. L'empereur étoit parti pour cette expédition le deuxième d'Avril 1535. jour de saint lib. 9.9. 286. François de Paule, & s'embarqua à Barcelonne sur la fin du même mois avec l'infant D. Louis de Portugal Belear. 2.9524 frere de l'impératrice, qui avoit quitté secretement Lisbonne, pour être de cette expédition & un trèsgrand nombre de seigneurs. On commença la navigation avec un vent si favorable, que le quatriémé jour Charles arriva dans l'île de Sardaigne; où il s'arrêta dix jours, après lesquels il se rembarqua & arriva à Porto-farina, anciennement Utique, ville fameuse par le tombeau de Caton. La moitié du mois de Juin étoit passée, lorsqu'il s'avança en croisant du côté de Martia, d'où il passa à la tour dite de l'eau proche de la Goulette, où l'on fit le grand débarquement sans aucun obstacle, les habitans saiss de peur ayant pris la fuite.

Barberousse voyant les Chrétiens débarquez, ne douta pas que leur premier dessein ne fût d'attaquer entre des troupes la Goulette, qui étoit un fort très-considerable entre & va à Tunis. la mer méditerranée & le lac de Tunis, qu'il avoit lui-même fait fortifier, ce qui lui sit choisir six mille Turcs des plus braves, qu'il fit entrer dans la place sous le commandement de ses deux meilleurs capitaines Sinaam Smirco, & Haidino Calamanos, surnommé

Zzzüi

Le roi de Tunis chaffé demande du V. qui le lui ac-

Belcar. at fupra. Sleidan. in comm. D. Ant. de Vera

Barberouffe fait dans la Goulette,

Belcar. lib. 214

Histoire Ecclesiastique.

Chasse-diables. Et pour lui il alla se renfermer dans An. 1535. Tunis avec ses plus braves soldats, afin de défendre & de conserver cette place, il envoya en même tems l'eunuque Alsanaga près d'Oliveto, qui n'étoit éloignée du camp de l'empereur que de sept milles, avec trente mille Maures, archers & arquebusiers, la plûpart à cheval, afin de harceler sans cesse les Chrétiens. Il tint conseil avec Sinaam & Chasse-diables, & proposa de faire mourir dix mille Chrétiens qu'il avoit en sa disposition, & quinze mille autres que les habitans de Tunis tenoient en esclavage; Chasse-diables opina pour l'affirmative, mais Sinaam fut d'un avis contraire, & Barberousse y défera. Cependant Charles V. ne laissa pas de poser son camp avec l'élite de ses troupes à deux milles de la Goulette, où malgré ses bons retranchemens, il fut souvent harcelé par les fréquentes attaques du corps d'armée, qui étoit à Oliveto, aussi-bien que par ceux de la Goulette, qui faisoient de continuelles sorties.

Le quatriéme de Juillet, l'empereur étant allé avec Les Espagnols ten fix mille chevaux donner la chasse à une grande troutent en vain de fix mille chevaux donner la chasse à une grande trouprendre la Gou-lette par escalade. pe de Maures ; les Espagnols s'étant approchez de la Goulette qu'on avoit deja investie, planterent des échelles contre les murs, & se mirent à monter précipitamment sur les murailles du bastion le plus proche, & nonobstant une grêle de mousquetades qu'ils eurent à essuyer, ils continuoient leur entreprise avec une vigueur & une opiniâtreré incroyables, lorfque le marquis du Guast voyant le grand nombre de morts, leur ordonna de la part de l'empereur de se retirer, en quoi il eut beaucoup de peine à se faire obéir. Deux cens Espagnols des plus aguéris mouru-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. rent en cette occasion, & autant pour le moins furent dangereusement blessés. Le même jour Muley Hazem, pour qui cette guerre étoit principalement bist. de Charles V. entreprise, vint trouver l'empereur à la tête de trois p. 193. cens chevaux, & Charles le reçut avec beaucoup de bonté, & lui dit qu'il esperoit que le ciel lui seroit favorable, il ajoûta qu'après avoit pris Tunis, & vaincu ses ennemis, il lui promettoit de faire tout ce qu'il pourroit pour lui être utile. Ensuite il l'embrafsa, lui fit donner un quartier convenable à un roi,& commanda qu'on donnât des habits à ses gens, qui étoient presque nuds.

Le huitième du même mois, l'empereur tint conseil de guerre, où il fut résolu d'attaquer la Goulette avec vigueur, puisque de la réduction de cette place dépendoit celle de Tunis. L'attaque commença Marmol de l'Afrè la nuit du quatorziéme de Juillet, ce qui dura jus-que liv. 9. qu'à une heure après midi, qu'un trompette donna le signal de l'assaut.

Les vieux soldats Espagnols furent les premiers à On prend d'affaut, y monter, suivis des Italiens; & en même tems les la place.

Belear, ut suprà.

Allemands attaquerent les bastions, pendant que les de Vera pag. autres s'efforçoient de monter aux breches des mu- Spond. boc ann. railles. Les Turcs se défendirent pendant une heure, n. 21. & prirent ensuite la résolution de chercher leur salut liv. 34. dans la fuite, en tâchant de s'échaper par la voye Raynald. ad hune du canal qui conduit à Tunis, mais ils furent poursuivis, & on en sit un grand carnage. Les Chrétiens se rendirent maîtres de la Goulette, & le lendemain Charles V. y fit son entrée, ayant avec lui à sa gau-

che le roi Muley Hazem; & pourvût à la sureté de cette place, y mettant une bonne garnison, & lui

HISTOIRE ÉCCLESTASTIQUE.

donnant pour gouverneur D. Bernardin de Men-AN. 1535. doza. Il se mit ensuite en marche à la tête de son armée le matin du dix-septième de Juillet, & acriva bien-tôt après à un certain bois planté d'oliviers à côté duquel il y avoit une vaste campagne, éloignée de Tunis de quatre milles Barberousse alla au-devant de lui à la tête de soixante mille Maures à pied & de huit mille Turcs, la moitié à cheval, & vint sierement présenter la bataille, comme assuré de remporter la victoire, tant parce qu'il se voyoit plus fort que l'empereur au moins du double, que parce qu'il voyoit ses gens bien disposés par l'espérance d'un grand butin, & d'être les maîtres de quatre cens vaisseaux que les chrétiens avoient dans cette mer.

L'empereur & Barberousse en vienment à une ba-

. 196. & 197. Befrær. Ub, 21,

L'empereur aussi résolu que Barberousse d'en venir aux mains, ne manqua pas de son côté d'encourager ses troupes, & fit tant d'impression sur elles D. Anton. de Pora par ses discours, que tous lui jurerent ou d'être victorieux, ou de mourir en combattant jusqu'à la derniere goute de leur sang. En effet l'infanterie donna sur l'ennemi avec une si grande furie & en sit un si grand carnage, qu'elle ouvrit par ce moyen le chemin à la cavalerie, qui s'étant jettée au milieu des Maures & des Turcs, en tua la plus grande partie, & les obligea de se retirer dans Tunis, où Barberousse s'étoit déja enfui, quoiqu'il eût rallié par trois fois ses troupes sans aucun succès. Barberousse retiré dans Tunis, reprit son premier dessein de faire mourir tous les chrétiens qu'il tenoit renfermés dans cette ville. A quoi le Juif Sinaam s'opposa, comme il avoit déja fait; mais ces esclaves informés par un rénegat du danger où ils étoient de perdre tous la vie,

lo

LIVRE CENT TRENTE-SIXIEME. se mirent au hazard de gagner ce qu'ils croyoient être perdu; & rompant les cachots, où ils étoient en- AN. 1535. fermés, se rendirent les maîtres de la forteresse; où ils firent des feux en croix pour en donner avis à l'armée chrécienne. Barberousse ne pouvant s'opposer à leur fureur, craignant même pour sa vie, & voyant que tout étoit perdu, quitta la ville à la tête de sept milles Turcs, & emportant ce qu'il avoit de plus prétieux, il se retira à Bonne, autrefois Hippone, d'où saint Augustin avoit été évêque; mais ceux qui le poursuivoient lui taillerent en piéces deux mille hommes.

Les esclaves au nombre de vingt-deux mille, voyant Barberousse retiré, ouvrirent les portes de La ville de Tunis Tunis, malgré Mustapha que Barberousse avoit lais-Belear, lib. 21, 42 sé dans la ville pour la gouverner dans son absent 13. P. 655. ce, & Chales V. y entra victorieux le vingt uniéme doval, Summonde ou le vingt-deuxième du mois de Juillet, Il auroit bien voulu garantir la ville du pillage, en faveur du roi Muley Hazem, qui se jetta à ses pieds pour l'en prier; mais il ne lui fur pas possible d'arrêter le soldat, à qui il avoit souvent promis d'abandonner le butin de cette ville. Pendant qu'on pilloit Tunis. Charles V. passa dans la forteresse, & donna la liberté à ces vingt-deux mille esclaves, qui ayoient xant contribué à la prise de la ville. Il embrassa même les plus vieux, leur fir donner des habits à tous, & les renvoya dans leur pays.

Spond. bes

L'empereur ayant fair solemniser la feto de saint Jacques patron d'hipagne, dans la camp près do Tu- pereut qui attiva nis, & remis Muley Hazem en possession de son a Naples, royaume, alla s'embarquer fur la gelere de l'amiral

Tome XXVII.

· HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

B. lear. pag. 655. ₾ 656. n. 15. Spond. boc ann.

avec le nonce du pape & l'évêque de Grenade. Le An. 1539. tems ne lui permettant pas de doubler le cap de Ca-D. Ant. de Vera libie, il arriva en Sicile, où il licentia les vaisseaux Espagnols qui lui appartenoient, & ceux qui lui avoient eté envoyez par le roi de Portugal son parent, & l'escadre du pape commandée par Virginio Ursini. Ce prince s'arrêta quatre jours à Trapani pour mettre ordre à quelques affaires; de-là il alla par terre à Montreal où il séjourna huit jours. Il fut aussi quelque tems à Palerme pour recevoir les complimens sur ses victoires, & mettre le gouvernement de Sicile dans l'état auquel il le vouloit. Il y déclara viceroi de ce royaume D. Ferrand Gonsague; il partit ensuite pour Messine, où il fut reçu avec beaucoup de magnificence, & après y avoir demeuré cinq jours, il prit le chemin de Naples, où il sit son entrée un jeudy 25. de Novembre avec beaucoup de pompe & de magnificence. Ce prince alla aussi au château, où il fut reçu par le gouverneur qui lui en présenles cless selon la coûtume ; & ce sur pendant toute cette cérémonie qu'il apprit la mort de François Sforce duc de Milan. Charles sans perdre de tems, cenvoyalle même gentilhomme qui lui en avoit apporté la mouvolle, avec un ordre à D. Antoine de Seve de prendre en son nom possession du duché, suivant le traité fait avec Sforce, qu'en cas qu'il vînt à mourir sans enfans, il heriteroit de tous ses biens. Deux jours auparavant l'empereur avois reçu à une audleace publique les deux cardinaux Piccolomimi & Cesarini y qui avoient été envoyés par le pape Paul III. pour le complimenter sur ses victoires, & le saint pere ne manqua pas de faire saire à Rome

Llain

1. m XX '' //.

LIVRE CENTITRESTE-SIXIEME. à ce sujet des sêtes & des processions solemnelles.

1N. 1535.

Paul III. voyant les excez où Henri VIII. s'étoit Mem. de Guillauporté en Angleterre, & que rien n'étoit capable de xxxix. l'arrêter, crut qu'il ne devoit plus de son côté rien, nication du pape ménager avec un prince qu'aucune voie ne pou-roid'Angleterre. voit ramener à son devoir. Il se crut donc en droit de l'excommunier, & saire attention que les Paul III. conft. 7. rois ne tiennent leurs couronnes que de Dieu, & que boc ann. n. 14. leurs crimes ne préjudicient point à leur puissan- Milord Hertere de leur puissan- bist: regn. Henrich ce temporelle, il ne se contenta pas de menacer d'ex- nu. communier sa personne, il déclara que tous ses su-Burnet bist. de la jets seroient déliez de leur serment de fidelité, & 1. 288. qu'il donneroit son royaume au premier occupant. La bulle qui contient ces menaces est datée du vingtneuviéme de Novembre 1535. & porte que ces monaces auront leur effet, si Henri VIII. ne comparoît à Rome en personne, ou par procureur dans l'espace de trois mois : outre ces peines, il enjoint à tous les ecclésiastiques de se rerirer des pays de sa domination; il ordonne à la noblesse de prendre les armes contre lui; il met le royaume d'Angleterre en interdit, & défend à tous les Chrétiens d'avoir aucune communication avec les Anglois, Il casse tous les traitez que les princes souverains auront faits avec lui avant son mariage avec Anne de Boulen, & déclare infâmes & bâtarda tous leurs enfans nez ou à naître, exhortant tous les grands & nobles de prendre les armes contre ca prince, de s'emparer de sos biens & de ceux de ses partisans, & de réduire en servitude ceux de ses sujets, qui resuseront d'obéit à sotte buile. Il ordanne onfin à tous les prélats de la Aaaa ii

Paul III.contre le

Histoire Ecclesiastique.

- publier dans leurs églises, & condamne aux mêmes AN. 1535. peines ceux qui s'opposeront à cette publication; & afin qu'Henri n'en pût prétendre cause d'ignorance, il commanda que cette constitution sût attachée dans vous les lieux des Pays-Bas, les plus voisins de l'Angleterre: Néanmoins la publication de cette bulle ne fut faite que plus de deux ans après.

ind he nov. error. p. 8. & t. 1. pag.

A Amiens, Jean Morand docteur en théologie & A Amiens, Jean Morand docteur en théologie & théologie de la faculté de théologie de la faculté de théologie de la faculté de la sensure les propo- positions qui sentoient fort le Luthéranisme, & qui concernoient les bonnes œuvres, l'invocation des faints, le pape, l'excommunication, la confession, in appendice l'abstinence des viandes, le jeune, les commandemens de l'église, la distinction du peché véniel & du mortel qu'il ne reconnoissoit point, le culte des images, les écrits des saints Peres, & autres; ces propositions furent déferées au parlement de Paris par l'évêque d'Amiens, le doyen & chanoines du chapitre, par Valentin Lyenen dominiquain son substitut. Sur cette dénonciation le parlement députa à la faculté un de ses présidens nommé Quelain, & un conseiller appellé la Barde, pour la prier d'examiner ces propositions & de les qualifier. La faculté reçut leur requête, & promit de s'assembler le lendemain pour en déliberer; néanmoins elle mit près de trois mois à examiner ces propositions, & ne prononça sa censure que le huitième de Juillet, & chargea Etienne Fusy, Jean Pasqueti & Noël Galliot de la porter au parlement avec le bedeau.

XLI. Autres jugemens de la même faculté.

Le douzieme de Septembre de la même année elle prononça sur un livre qui lui sut présenté, & qui avoit popraiere siraité mouveau de la defruction &

Augorij

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. execution actuelle de Jean Castellan hérétique : ce livre lui parut d'abord suspect dans la foi, & fut condamné; MN. 1535. & parce que Sadollet évêque de Carpentras, lui ussup. 1.19. avoit écrit, en lui envoyant un autre livre, qui étoit un commentaire sur l'épître de saint Paul aux Romains, & la priant de donner son avis sur cet ouvrage, la faculté lui fit répondre en son nom, qu'elle ne vouloit point approuver tout ce qui étoit contenu dans ce livre, & lui marquoit en même tems ce qu'on y pouvoit reprendre. Le onziéme de Décembre elle s'assembla chez les religieux Carmes à la requisition du parlement, & censura les propositions suivantes. 1. Aucun ne porte la croix de Jesus-Christ, s'il ne donne sa robe à un pauvre. Ce qui est qualisié de faux. 2. On ne doit pas baptiser les réprouvez dans le Saint-Esprit, mais seulement ceux qui doivent être sauvez; ce qui est hérétique. 3. Les sacremens ne servent de rien aux réprouvez; ce qui est encore hérétique. 4. Les prieres qu'on adresse aux saints, ne sont d'aucun profit à ceux qui ne se corrigent pas de leurs vices, ou qui sont en peché mortel; ce qui est hérétique. 5. Il ne faut pas prier les saints pour la peste, ou quand on est dans quelque danger; ce qui est faux & impie. 6. On ne doit pas vouer aux saints des animaux, ni les leur recommander; ce qui est encore faux. Sur la fin du même -mois, le docteur Berthoul lui présenta au nom du parlement six écrits, dont le premier avoit pour titre, l'arbre de la foi chrétienne, qui fut condamné com--me hérétique. Le 2. Les sept assauts, comme contenant ·l'hérésie des Begards. Le 3. Remontrance de la vertu insuperable, & fruits inestimables de la foschrétienne, costi-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. 160

An. 1535.

me citant plusieurs passages de l'écriture tronquez & tournez dans un sens erroné & scandaleux, qui peuvent faire tomber les simples dans l'erreur. Elle condamna de même les autres, & défendit qu'on les imprimât, à l'exception du dernier, qui traitoit des miseres & de la brieveté de la vie, & dans lequel elle ne trouva rien de contraire à la foi orthodoxe & catholique. Ces censures sont de l'année 1534.

XLII. Autres censures.

Dans l'année 1535. le vingt-troisiéme de Janvier, le sieur Quelain président au parlement, présenta encore à la faculté dix propositions touchant le retour des esprits après cette vie, avancées par frere Pierre d'Arras de l'ordre des freres mineurs d'Orleans. On en trouve la censure dans le troisième registre de la faculté & dans la bibliotheque canonique de Bochel, donné par Claude Blondeau. Le vingtiéme de Juillet suivant, la faculté écrivit au roi François I. pour le prier d'engager les Protestans d'Allemagne à donner par écrit les articles de leur doctrine. Cette voie, dit la faculté, est la plus sûre, parce qu'autrement on disputeroit sans fin; ce qui seroit inutile & même dangereux. La lettre est datée du vingtiéme té de Paris au roi de Juillet. La façulté écrivit en même tems au seigneur de Montmorency, pour le prier d'entendre ces disputes, & de conferer avec eux sur les moyens qu'elle proposoit au roi pour terminer toutes ces disputes. Et dans le même tems elle sit paroître l'écrit, qui prouve qu'on ne doit point disputer avec les hérétiques : ce qu'elle démontre par le droit naturel & divin, & par l'exemple de ce s'est passé autrofois: les faits de Berenger, de Jean Hus & de Jerd-

me de Rasgue n'y font pas oubliez.

D'Argentré in #fpend. tom. 1. p. 9.

Bochel. bibliot. canon. t. 2. p. 28. D'Argentré t. 1. p. 381. & Suiv.

XLIII. Lettre de la faculde France.

D'Argentré ibid. ut juprà p. 383.

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. Le roi répondit à la faculté le vingt-sixième de Juillet, qu'il avoit reçu par ses députez la lettre qu'el- A N. 1535. le lui avoit écrite, & qu'il entroit dans leur sentiment Réponse du roi à touchant la venuë de Mélanchton, & autres théologiens d'Allemagne dans son royaume; qu'au sur- 2.387. plus ces mêmes députez feront à la faculté un plus long détail de ses volontez & de ses intentions. Donné à Villiers Coterets. Et parce que les théologiens Allemands avoient déja envoyé leurs articles, sa majesté ordonne au sieur de Langey de les remettre au docteur Baluë, afin que la faculté donnât ses avis & instructions pour être envoyées aux Protestans d'Allemagne. Ces articles étoient au nombre de douze composez par Mélanchton; & contenoient d'abord une préface, dans laquelle on exposoit ce qu'on croyoit nécessaire, pour établir l'union & la concorde dans l'église de Dieu, en protestant, à l'exemple de saint x L v. Augustin, de se retracter si l'on étoit dans l'erreur, de Melanchton & en paroissant disposez à accorder plusieurs cho-envoyez au roi de France. ses pour le bien de la paix. Nous avons appris, dit D'Argentré ibid. -Mélanchton, & même avec douleur, qu'on nous t. I. p. 387. 388. accuse de vouloir détruire l'autorité du pontife Romain, & de recuser les anciens reglemens ecclésiastiques pour établir une certaine liberté. Bien loin d'êere dans ce sentiment, nous ne desirons rien avec plus d'ardeur que de conserver au royaume de Jesus-Christ son pouvoir & son autorité. Nous sçavons qu'il faut conserver l'ordre; maintenir l'obéifsance, & garder le respect qui lui est dû, puisque zoute puissance exterieure vienz de Dieu, & que quiconque ne lui obéit pas, resiste à son ordre. Nous employons tous nos soins pour faire respecter cette

D'Argentré ibid.

62 Histoire Ecclesiastique.

puissance que nous regardons comme sainte. Il ne A N. 1535 tiendra donc pas à nos dogmes & à notre doctrine qu'il n'y ait dans les églises une parfaite union, & une entiere concorde.

Premier article de la puissance du pape.

Nous faisons tous profession de croire que le gouvernement ecclésiastique est saint & utile, en sorte qu'il est nécessaire, qu'il y ait des évêques qui soient superieurs aux autres ministres, & un pontife Romain, qui préside aux évêques. L'église a besoin de gouverneurs, qui examinent & ordonnent ceux qui sont appellez au ministere ecclésiastique, qui ayent jurisdiction sur les prêtres, & qui soient maîtres de la doctrine; & quand même il n'y auroit aucuns évêques, il faudroit cependant qu'on les fit tels. Nous souhaitons seulement que ceux qui sont maintenant évêques, reconnoissent qu'eu égard à la foiblesse humaine, l'église n'a jamais été dans une si grande pureté, qu'il ne s'y soit introduit quelques abus, parmi lesquels il y en a eu qu'on pouvoit dissimuler & pardonner pour conserver la paix, & d'autres qu'on ne doit en aucune maniere tolerer. C'est contre ceuxci que les saints Peres ont fait des réglemens si sages, qui pour avoir été négligez, ont produit dans la suite des tems ces abus, qu'il faut corriger pour empêcher les hommes de tomber dans des pechez manifestes. Il est donc du devoir du souverain pontife de pourvoir à la tranquillité des consciences, & pour cela d'accorder quelque relachement : & la charité nous oblige à tolerer tout ce qui peut l'être sans impietel, & sans un danger manifeste d'offenser Dien. Si le pape & les évêques veulent entrer dans ces vûes, als penvent aisément conserver leur autorité, & il

Livre cent trente-sixie'me. n'y a point d'homme de bien qui s'oppose à ce gouvernement, & qui reclame contre la monarchie du An. 1535. pape, puisque nous pensons qu'elle peut être beaucoup utile, pour établir partout l'uniformité de la doctrine. A l'égard des biens eclésiastiques, nous reconnoissons volontiers, que les donations des rois

& des princes sont licites.

II. À l'egard des traditions humaines, on peut ai- Deuxième articles sément convenir pour le bien de l'union & de la maines. paix; car pour ce qui concerne les viandes, les fêtes, l'habit ecclésiastique, & d'autres semblables cérémonies qu'on peut regarder comme indifferentes en genéral, tous les hommes s'accorderont facilement làdessus, s'ils conviennent de la doctrine, & il ne seroit pas à propos que les nôtres pour cela se séparassent de la coûtume observée dans le reste de l'église. De plus comme on ne peut pas absolument reconnoître une religion sans ses cérémonies & sans ses ordonnances, avec quelle temerité voudroit on s'éloigner des autres, & préferer de nouvelles cérémonies qu'on auroit inventées, à celles qui seroient déja reçues? il faudroit donc seulement avertir les ames foibles d'éviter la superstition dans toutes ces pratiques,

III. Nous reconnoissons que les jeunes & les mor-Troisième article:
Du jeune, du choix tifications de la chair, ausquels on se soumet vo- des viandes & de lontairement, sont très-utiles pour avancer dans la pieté, & l'on doit y exhorter les chrétiens, comme ont fait les apôtres; mais il ne faudroit point en faire un précepte, que personne n'observe, & moins encore ceux qui le commandent. Le jeûne, il est vrai, a été institué par l'esprit de Jesus-Christ, nous le

... Tome XXVII. Bbbb

la mortification

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. 164

reconnoissons, mais le choix des viandes n'est fon-An. 1535. dé ni sur l'écriture, ni sur l'autorité des Peres. Mélanchton rapporte l'histoire de Spiridion, qui voyant quelqu'un refuser de manger de la chair de porc, parce que c'étoit le tems de carême, & qu'il étoit chrétien, lui dit que cette raison n'étoit pas recevable, parce que tout est pur aux ames pures. Il ajoute qu'il y avoit fort peu de jeûnes chez les Juifs, & que ce n'étoit pas un peché de les violer. D'où il paroît clairement, dit-il, que le joug de Jesus-Christ doit être léger, sans cette multitude d'observance, qui ne font quel'appésantir. Cependant cette opinion, dit-il encore, ne sera point un obstaele à la paix de l'église, pour vû qu'on conserve la pureté de la doctri-: ne, & qu'on éloigne toute superstition.

Quatriéme arti-cle. Du culte des

IV. If y a de si grands abus dans le culte des Saints, que depuis long tems les sçavans & les gens de bien s'en sont plaints. Nous faisons profession de croire qu'il faut honorer les Saints, tels qu'ont été ceux de la primitive église; saint Jerôme, saint Ambroise, S. Basile & d'autres dont on a approuvé les fêtes ; on lit encore dans plusieurs peres les éloges des Saints dont on demandoit l'intercession, mais comme leur dessein étoit plûtôt d'exciter la pieté des fideles, que d'établir leur médiation, il faudroit avertir le peuple ignorant de ne point transerer aux saints une confiance qu'ils ne doivent qu'à Jesus-Christ, & d'adresser leurs prieres à Dieu seul. Il est vrai que les Saints prient dans le ciel pour toute l'église en commun: mais Jesus-Christ seul est notre médiateur, & notre pontife; c'est lui qui veut être invoqué. Mélanchton condamne dans cet article la coutume de

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. prier un saint plûtôt qu'un autre, pour être délivré de quelque maladie ou d'un péril, sans faire aucune AN. 1533. mention de Jesus-Christ; ce qui est, dit-il, une idolâtrie manifeste. Il dit encore que, pour corriger cet abus, il faut choisir des prêtres sçavans & pieux qui instruisent les peuples, & non pas des prêtres avares, qui n'entretiennent ces dévotions populaires qu'en vûë du profit qu'ils en retirent.

V. Le grand nombre des prêtres ignorans & mor-cle. De la melle, cenaires a fait tomber la célébration du sacrifice de la messe dans le mépris où on le voit. Ainsi pour le rétablir dans sa premiere dignité, il ne faudroit confier le ministère qu'à des prêtres de bonnes mœurs remplis de science & de pieté, & retrancher de l'église ces hommes qui ne sçavent que dire la messe, & qui en la célébrant le font avec tant de rapidité qu'ils ne prononcent pas le quart des paroles. A Dieu ne plaise donc que nous voulions condamner la messe, nous demandons seulement qu'on en retranche les abus qui n'ont été causés que par les messes privées, & la trop grande confiance qu'on y met, ensorte que celui qui fera dire quelques messes, se croira dispensé de la pénitence. Nous avons retenu la licurgie ordinaire, mais nous célébrons la messe publique, dans laquelle ceux qui se sont confessés participent au sacrement; mais nous n'avons point de messes privées, comme il n'y en a point eu dans l'ancienne église, ni jamais dans l'église Grecque,

VI. Sur le sacrement de l'eucharistie, nous recon- Sixième anide noissons que le Seigneur Jesus dans la dernière Cono rencharistie. qu'il sit avec ses apôtres avant sa mort, leur donna son vrai corps à manger, & son vrai lang à boire,

Bbb b ii

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

pour être la nourriture des ames, ensorte que Jesus-AN. 1535. Christ demeure en nous, & nous en lui; & quand il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, on n'en peut inferer autre chose, sinon qu'il y a une véritable présence du corps & du sang de Jesus-Christ dans ce sacrement. Ainsi soit qu'on l'appelle la Céne du Seigneur, ou le pain & le vin du Seigneur, ou le sacrement du corps & du sang du Seigneur', ou la messe, ou l'euchasistie, ou Agape, ou Liturgie, ou Sacrifice; il n'est pas permis à un chrétien de disputer du nom, pourvû qu'il convienne de la chose, c'est tout ce que la foi nous enseigne de ce mystere, & quiconque pense autrement, se croit sans raison plus sage que saint Paul & les Evangelistes.

Sepliéme article. De la communion

VII. Nous voyons que les troubles se sont renousous les deux es vellés à l'égard de la communion sous les deux especes; & les peuples n'ont pas manqué de se revolter, en apprenant l'institution de Jesus-Christ, & l'ancien usage de l'église. Au reste on ne prouveroit que difficilement qu'on ne doive pas accorder les deux especes aux fideles, quoique le contraire se soit introduit sans l'autorité de l'église, & sans aucune raison importante, & qui soit de quelque poids chez les sçavans. La seule qu'on allegue est, pour ne pas blesser le respect qui est dû à cesacrement; mais l'institution de Jesus-Christ est contraire, puisqu'il dit Matt. 26. bûvés en tous, Marc 14. ils en bûrent tous; qu'on trouve encore dans l'église de Mayence auprès du grand autel, six petits tuyaux d'argent destinés à l'usage du calice, & qu'il est fait mention de ces tuyaux dans les constitutions des Chartreux & dans les chartes des Bénédictins. Après tout le pa-

LIVRB CENT TRENTE-SIXIE'ME. pe pourroit aisément remedier aux plaintes des peuples sur le retranchement du calice, en laissant l'u- AN. 1535. sage libre, & défendant à un des partis de condamner l'autre : ce qui rétabliroit la paix dans l'église.

VIII. Sur la confession, Mélancheon dit qu'elle Huitième article. est de plusieurs sortes, qu'il y en a une qu'on fait à Dieu des pechez cachez & même de tous; une autre qu'on fait à Dieu & à l'église; une troisséme, par laquelle nous découvrons nos fautes à nos freres, laquelle est commandée, comme les prieres muruelles & les œuvres de misericorde. On a confondu toutes ces confessions avec la sacramentale, comme les poètes qui ont attribué les grandes actions de plusieurs Heros au seul Bacchus, ou au seul Hercule. Nous croyons donc qu'il est utile de retenir la confession qui a été en usage depuis plusieurs siecles, & qui s'observe encore à présent, ensorte qu'en ôtant la coutume de donner l'absolution, on obscurcit la doctrine de la remission des pechez, & de la puissance des cless. Et cette confession n'est ni dangereuse ni incommode, si l'on choisit des prêtres habiles, qui par leurs solides instructions sçachent ramener les pécheurs qui sont tombés, qui ne chargent point les consciences d'un grand nombre de pratiques superstitienses, & qui par leurs demandes imprudentes & indiferetes, n'exposent point le pénitent à tomber dans les fautes qu'il ne connoissoit pas auparavant, qui enfin ne jettent point les ames dans le desespoir par des austeritez à contre-tems, en achevant de briser le roseau qui est déja cassé, & enéteignant la meche qui fume encore, comme parle Isaïa chap. 42. Sur cet article aussi-bien que sur la com-

Bbbbiii

568 Histoire Ecclesiastique.

munion sous les deux especes & le culte des Saints, A N. 1535 le souverain pontise peut aisément établir la concor-

de dans l'église.

Neuviéme article. De la justificazion, de la foi, & des œuvres.

IX. Mélanchton dit dans cet article, que tout le monde étant d'accord que la premiere grace vient de Dieu, c'est-à-dire, cette grace qu'on appelle prévenante, sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu par ses propres œuvres, ni observer la loi; il faut nécessairement avoijer que nous sommes sauvés par cette grace que nous recevons avec la foi avant toute autre bonne œuvre, Il s'ensuit donc que c'est la foi qui nous justifie, qui nous rend agréables à Dieu; & que par elle seule nous sommes appellés à la vie éternelle, & à la béatitude. Dans cette foi, c'est-àdire, dans cette confiance en la misericorde de Dieu, qui nous remet nos pechez par le sang de son fils, & de cette foi, c'est-à-dire, de cette confiance qui est efficace par l'amour, suit la bonne vie qui produit la vie éternelle, comme la vie mauvaise, & la damnation éternelle suivent de l'impieté. Car nous n'appellons foi que celle qui est suivie de la vertu, la vertu de la science, la science de la tempérance, la tempérance de la pieté, de la patience & de l'amour fraternel. Et cette foi qui est l'ouvrage de la libéralité de Dieu, produit la justice, la mortification de la chair, la vie du saint Esprit, la victoire sur le monde, sur la chair, sur le peché, & sur le démon, C'est de cette foi dont nous parlons, & qui, comme on voit, bien loin de détruire les bonnes œuvres, qui en sont des témoignages, les établit plûtôt. Et c'est sur ce principe que nous exhortons les fideles à faire le bien que Dieu recompensera; mais parce

. d.

que nous sommes des serviteurs inutiles, & que nous n'accomplissons jamais la loi de Dieu, nous ensei- An. 1535. gnons qu'il faut se confier dans la misericorde de Dieu, & dans les mérites de Jesus-Christ, & non pas dans les bonnes œuvres, qui en tant qu'elles merirent, sont les œuvres de Dieu, comme l'enseigne saint Augustin. Ainsi toutes nos œuvres doivent être reglées de telle sorte, qu'elles fassent éclater la gloire de Dieu, & qu'elles tendent à secourir le prochain, puisque toute la loi, & les prophétes trouvent leur accomplissement dans l'amour de Dieu & du prochain.

Cet article renferme donc deux parties, l'un de la rémission des pechez, l'autre de la dignité des bon÷ nes œuvres dans ceux qui sont déja reconciliés. Sut la premiere partie, nous jugeons qu'on peut croire que dans la rémission des pechez, la contrition & le changement des mœurs sont nécessaires, & que si l'on a ses pechez remis, ce n'est point à eause de la dignité de la contrition ou des œuvres, mais seuloment par la misericorde de Dieu qu'on reçoit par la confiance en Jesus-Christ. Il est clair, ajoute-t'il, que dans ce sentiment on n'exclut pas les bonnes œuvres, mais qu'on cherche une autre cause de la romission des pechez qui soit certaine & suffisante : car il est constant que dans les veritables craintes, on ne peut opposer les bonnes œuvres à la colere & au jugement de Dieu, d'où il suit qu'on n'ôte point le mérite, mais qu'on enseigne d'où vient la certitude de la promesse, qui seroit incertaine si elle dépendoit de la dignité de la contrition. En suivant ces principes il est aisé de juger quel est le mérite des

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. 570

œuvres, & que la réconciliation ne se fait que par la AN. 1535 foi en vûë de Jesus-Christ, & que si ces œuvres sont agréables, c'est plûtôt parce qu'on croit en Jesus-Christ, que parce qu'on satisfait à la loi. Nous convenons donc que la justice des bonnes œuvres, ou d'une bonne conscience est nécessaire, que le saint Esprit est donné dans la rémission des pechez, qu'il faut mortifier le vieil homme, & donner l'accroissement au nouveau, que l'esprit saint ne demeure point dans ceux qui commettent des pechez mortels, c'est-à-dire, qui agissent contre leur conscience, & contre la loi de Dieu. Nous confessons encore que le libre arbittre fait quelque chose en évitant ces sortes de pochez, que bien que nous ne l'ayons pas de la nature pour faire le bien, toutefois il est rendu libre par Jesus-Christ, & qu'il faut qu'il soit excité au bien. Nous reconnoissons de même qu'il est aidé par le saint Esprimpour éviter les pechez, & s'exercer dans de bonnes œuvres; si l'on entend de même ces articles, les disputes finiront bien-tôt.

Dixiéme article. Des monafteres, célibat.

X. Dans l'article qui regarde les monasteres, les des vœux, & du vœux & le célibat, Mélanchton dit, que le tout dé--pend du pape, vû que les gens de bien ne demandent pas qu'on détruise les couvens, mais qu'on y établisse des écoles, comme il y en avoit autrefois, & que tous ces grands revenus que nos peres ont donné si libéralement à l'église pour la gloire de Dieu & l'utilité publique, soient employés à de meilleurs usages, qu'on s'en serve pour nourrir ceux, qui s'appliquent à l'instruction de la jeunesse, plûtôt que de les employer à entretenir des hommes faimeans dans leur paresse. Il ajoute que dans les lieux

An. 1535.

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. où quelques-uns se sont emparez des monasteres abandonnez, il faudroit y établir de nouveaux colleges, où l'on nourriroit les pauvres qui étudient; qu'autrement les églises manqueront de pasteurs, si l'état n'y pourvoit. Les riches n'étudient presque plus, & fuient les emplois ecclésiastiques. Nous ignorons, continuët'il, quel est l'état des monasteres riches dans les autres royaumes; mais nous sçavons qu'en ceux d'Allemagne les lettres n'y sont point cultivées, & qu'il y regne une profonde ignorance; que si l'on faisoit subsister ces colleges avec la dispense du souverain pontife, & qu'on n'obligeat pas ceux qui y seroient entretenus à s'y lier pour toujours par des vœux, ausquels on engage aujourd'hui des enfans qui n'ont pas même encore l'usage de la raison, on verroit alors refleurir les études, on retrancheroit ce libertinage & la superstition. En effet les vœux faisant une partie du culte de Dieu, ne doivent pas être faits contre l'ordre de Dieu; en dispensant ceux qui y sont engagez, les états n'en souffriroient aucun dommage, & l'église seroit délivrée d'un grand nombre de scandales & de pechez; car le vœu ne devroit pas être un engagement pour commettre l'iniquité, & les monasteres devroient être établis pour soulager les consciences plûtôt que de leur nuire., C'est pourquoi ceux qui ne sont pas propres pour ce genre de vie, doivent être remis en liberté.

XI. Cet article traite du mariage des prêtres, & Onzième article; l'on y établit que dans un si grand nombre de prê- prêtres. tres & de religieux, l'on ne peut autrement rétablir la pureté de la vie, qu'en leur permettant de se marier. Melanchton cite des canons du concile de Tome XXVII.

HISTOIRE ECCLESIATIQUE.

Nicée, dans lequel il y eut des peres qui furent d'a-An. 1535. vis de défendre aux évêques, aux prêtres, aux diacres & aux soudiacres d'habiter avec les semmes qu'ils avoient avant leur ordination. Sur quoi Paphnuce s'éleva & dissuada d'imposer cette loi, disant que l'habitation avec sa propre semme étoit chasteté; ce fait est rapporté par Socrate, mais on le révoque en doute. Melanchton ajoute, qu'on sep. 8.

Socrat. bist. 1. 1. lit dans une lettre de Denis évêque de Corinthe, esp. 8.

Enset. bist. 2116. 4. rapportée par Eusebe, qu'on ne devoit point mettre ses freres dans la nécessité de violer la chasteté. Il

lit dans une lettre de Denis évêque de Corinthe, rapportée par Eusebe, qu'on ne devoit point mettre ses freres dans la nécessité de violer la chasteté. Il répond ensuite aux raisons de ceux qui improuvent le mariage des prêtres, comme incompatible avec leur autorité & la conservation des biens de l'église, & dit que le célibat n'est pas une chose d'une si grande importance pour refuser la paix & l'union si on ne le rétablit; que rien n'étant plus propre pour tondre l'église tranquille, les papes doivent se re-lâcher là-dessis, & user plûtôt d'indulgence que de severité:

Douziémearticle. Des enterremens, metles p ur les morrs, purgatoire & libre arbitre,

XII. Il dit qu'à l'égard des enterremens & des messes pour les désunts on feroit beaucoup mieux, pour éviter toute dispute, d'exhorter un chacun à donner aux pauvres pendant sa vie. Sur le purgatoire & le libre arbitre, il voudroit qu'on en disputât seulement dans lès écoles, & qu'on ne traitât point ces matieres en chaire; parce que saint Paul ordonne de s'abstenir de ces questions, qui ne finissent point, & qui servent plûtôt à exciter des disputes, qu'à fonder par la foi l'édifice de Dieu; or la fin dés commandemens est la charité. Hors ces articles, il ne croit pas qu'il y en ait dont les adversaires ne con-

I. ad Tim. cap. 1. 4-5.

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. viennent, ou ne puissent convenir. Il dit que comme il est important à l'église de la purisser de ce AN. 1535 mauvais levain, qui produit tant de sectes & de partis differens, dans la difficulté d'assembler un concile général, on devroit convoquer un synode nonseulement de prêtres & de théologiens, mais encore de la ques sensez, & de magistrats gens de bien, qui cussent à cœur la gloire de Dieu & l'utilité publique: ce qu'il montre par quelques exemples de l'antiqui-

François I. ayant reçu ces douze articles de Mélanchton, les envoya à la faculté de théologie de Paris, qui nomma plusieurs docteurs pour les examiner & y répondre, après en avoir néanmoins conferé avec la faculté, & concerté les décisions avec elle. Ces docteurs furent le doyen Berthe, Pasqueti, Loret, Gillain, Maillard, de Cornibus, Ory, Laurens, Grandis, Sudoris, Bertau, & Rohandi. Quelques jours après la faculté s'étant encore assemblée pour faire lecture de ces mêmes articles en présence de tous les docteurs, ajouta à ceux qui avoient été nommés, Levy, Clerig, Mahi, le Sixier, Lepreu, Richardi, Glain, Balue, Buchigny, Bénédicti, & Corio, qu'on chargea de composer les instructions qu'on devoit présentes au roi, lorsqu'il les domanderoit. Le vingrième du mois après la messe célébrée dans le college des Bernardins, l'on entendit les députés, & l'on sit lecture des lettres, qu'on devoit envoyer au roi. L'on députa ensuite Balde à l'évê que de Senlis, pour sçavoir son avis, afin que la faculté en déliberat. Le trentième on se rassembla en Sorbonne, on approuva tout ce qui avoit été fait

Ccccii

574 Histoire Ecclesiastique.

An. 1535.

XLVI. Lettre de la faculsé de théologie au soi de France,

par les docteurs nommés, & l'on députa Balüe pour porter les lettres de la faculté, & pour prier Mr. le Chancelier d'exempter des décimes, ceux qui étoient de son corps. Mais comme il s'agissoit d'envoyer d'amples instructions au roi sur les articles qui avoient été examinés, la faculté se rendant aux sollicitations du seigneur de Langey, commença par donner ses avis abregés sur ces articles, & les envoya par Baltie à François I. La lettre qui les contient est du 30. d'Août 1535. La faculté y mande au roi qu'en obéissant à ses ordres, le seigneur de Langey lui avoit remis le septiéme du présent mois, les articles contenant la confession de soi des Allemands, & que pour les examiner & y répondre, elle avoit nommé quelques-uns de ses membres hommes entendus, sçavans & capables d'un telle commission, lesquels y travaillent actuellement pour en informer plus amplement sa majesté-Qu'en attendant cette instruction, la faculté a été d'avis pour le bien & le salut de son royaume de l'instruire de ce qui suit. 1. Que les théologiens Allemands semblent exiger qu'on leur cede, en rerranchant les cérémonies & ordonnances de l'église, co qui serois attirer à eux les Catholiques, plûtôt qu'eux retourner à l'église. 2. Il y a dans ces articles plusieurs choses contraires à l'écriture sainte, & aux déterminations de l'église, comme on peut voir dans ceux du jeune & du choix des viandes, où ces théologiens assurent qu'il ne doit point y avoir de précepte là-dessus. 3. Sur le culte des Saints & de seurs images, ils improuvent les prieres qu'on leur adresse, & les privileges qu'on leur attribue, pour guerir de quelques maladies, ce qui est contre l'écriture,

Livre cent trente-sixieme. la pratique de l'église, & le sentiment des saints docteurs, & même contre la prérogative qu'a le roi de An. 1535. guérir des écroüelles. La retranchent les messes privées contre l'usage de l'église; au grand préjudice des vivans & des morts, pour lesquels elles sont établies. 5. Dans l'article de l'eucharistie, ils ne disent rien de la transubstantiation, terme dont les conciles & les saints docteurs se sont servis pour marquer le changement du pain & du vin au corps & au fang de Jesus-Christ par les paroles sacramentelles. 6. Sur les monasteres, vœux & continence des religieux, ils demandent que le pape les dispense, qu'ils puissent sortir de leur monastere quand il leur plaira, & qu'ils soient absous de leurs vœux, ausquels ils sont obligez de droit divin; ce qui est une doctrine condamnée par les saints conciles. 7. Il n'y a pas moins de danger dans ce qu'ils disent. qu'ils ne voyent point de raison pour désendre le mariage aux prêtres. Ce qui est contre la détermination de toute l'églife. 8. Ils reconnoissent le gouvernement ecclésiastique comme saint & utile; mais ils ne disent pas qu'il est nécessaire & établi par Jesus-Christ. Ils traitent d'indiscretes les matieres de la confession, de la justification, & du purgatoire; & ils avancent plusieurs choses suspectes & dangerouses dans les articles qui traitent de la communion sous les deux especes, de la foi, des bonnes œuvres, & du libre arbitre.

Ces docteurs continuent: Toutes ces choses considerées, il nous semble qu'il est à craindre que les aureurs de ces articles, sous prétexte de se rapprocher de nous, ne pensent plûtôt à séduire nos peuples; &

Cccciii,

576 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

la meilleure preuve que nous en puissions don-A N. 1535. ner à votre majesté, est que de toutes les assemblées tenuës en Allemagne sous ambre d'union & de concorde, on n'en a vu naître que division, que discorde & perre d'une infinité d'ames. S'il plaisoit à votre majesté leur faire adresser les propositions qui suivent, on pourroit connoître par leur réponse, s'il y a quelque espérance de retour à l'église. 1. S'ils veulent confesser l'église militante fondée sur le droit divin, qui ne peut manquer dans la foi & dans la morale, & de laquelle sous Jesus-Christ a été chef saint Pierre, & par ordre ses successeurs. 2. S'ils veulent obeir à cette eglise, & consentir à sa doctrine & à ses regles, comme ses veritables enfans & sujets. 3. Comme ils désirent qu'il y ait uniformité de doctrine, leur demander s'ils veulent recevoir tous les livres de l'écriture sainte comme saints & canoniques. 4. S'ils veulent admettre les décrets & canons des conciles généraux. 5. S'ils veulent ajouter foi aux decrets des papes reçus & approuvés par l'église. 6. S'ils veulent reconnoître les docteurs de l'église, saint Jerôme, saint Ambroise, saint Augustin, saint Gregoire, & d'autres célébres & fameux tant grecs, que latins, dans l'exposition qu'ils nous ont laissée de l'écriture sainte, en ce ce qui regarde la foi, & les mœurs. 7. S'ils veulent enfin se soumettre aux bonnes & louables coutumes de l'église, de tous tems observées, & pratiquées. S'ils ne veulent précisement répondre à ces questions, qui sont les principes de notre foi, on ne peut esperer d'eux aucun changement; & quand même ils s'y soumettroient, il paroît convenable à votre majesté, de les engager par le respect &

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. la devotion que vous portez au sacrement de l'eucharistie, à publier des écrits pour la verité An. 1535. de ce divin mystere, après qu'ils ont répandu tant d'ouvrages contraires, afin que ceux qui ont été séduits, puissent plus aisément revenir de leurs erreurs.

Quelque-tems après que le roi eut reçu cette let- XLVII. tre, la faculté lui adressa ses instructions sur les douze faculté pour réarticles des théologiens Allemands. Sur le premier articles. qui étoit de la puissance du pape, la faculté dit qu'il faut croire fermement que la hierarchie ecclésiastique n'est pas seulement sainte & utile, mais encore éta- Du pouvoir du blie de droit divin, & qu'elle doit durer jusqu'à la consommation des siecles; qu'il ne dépend pas du pouvoir des hommes de l'établir ou de la détruire; que l'autorité du pape est aussi de droit divin, & que chaque chrétien est obligé de s'y soumettre; qu'il faut penser de même du pouvoir des évêques, & des curés, parce qu'il convient à tous ces ministres de pastre les brebis de Jesus-Christ, chacun dans son dégré. Que si par la suite des tems, il s'est glissé quelques abus, ou quelques changemens dans le gouvernement de l'église, la foi n'est pas perie pour cela, & ses articles subsistent en leur entier.

Sur le second. Il faut croire de même que ce n'est Destraditions hupas une superstition, maisune verité catholique fondée sur le droit divin, que l'église peut justement obliger les fideles à l'observance de quelques préceptes de discipline, comme le jeune, le choix des viandes, & autre choses semblables ausquelles autrement on ne seroit pas tenu, parce que ces pratiques aident à acquerir les vertus, & à accomplir plus fa-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

cilement les préceptes du seigneur, par le moyen des-An. 1535 quels nous appaisons Dieu, & nous détournons sa colere. Enfin le jeûne nous rend plus chrétiens, reprime nos vices, & nous met en état de satisfaire plus aisément à la justice de Dieu.

Du joune, de la mortfication &

Sur troisiéme. Il faut croire que l'église a sagedu choix des vian- ment & religieusement ordonné certains jeunes, & abstinences de viandes aux fideles, pour être nécessairement observés; il n'y a point de docteur catholique qui dise le contraire; que si un grand nombre d'impies, dont les mœurs sont corrompues, ne se soumettent pas à ces ordonnances salutaires de l'église, il ne s'ensuit pas pour cela qu'on doive les abolir, d'autant que le joug de Jesus-Christ, qui est leger par lui-même, ne devient pas pesant par ces differentes pratiques, que les préceptes de l'église ne seront point disticiles à des fideles que Dieu secourera de sa grace. Assurer encore que dans une si grande inégalité de tempéramens & de complexions parmi les hommes, la loi du jeune est insuportable, c'est n'avoir aucun respect pour les loix de l'église. Enfin les Juifs ont eu des jeunes qui obligeoient sur peine de peché, comme on le voit dans plusieurs endroits de l'écriture.

D: cultedes faints & de leurs images.

Sur le quatriéme, il faut croire, fondés sur l'écriture, les conciles & les saints peres, que quand les fideles prient les saints comme leurs patrons & intercesseurs, ces prieres ne derogent point au culte divin, puisqu'il n'y a point de prieres adressées aux Saints, qui ne soient rapportées à Dieu. La bonté divine & le mérite de la passion de Jesus-Christ, n'y perdent rien, parce qu'elles sont l'ancre ferme & le fondement

Livre cent trente-sixieme. fondement de la confiance des chrétiens, sur lesquelles ils s'appuyent dans cette mer du siecle, & An. 1535. avec lesquelles ils esperent que les Saints les aideront de leur protection, s'ils s'appliquent eux-mêmes à les imiter; mais ce n'est point une idolâtrie de prier les saints, puisque Pharaon qui ne craignoit point Dieu, n'a point été réputé idolâtre, en priant Moyse & Aaron de détourner les fleaux qui accabloient les Egyptiens, & sa priere ne fut pas inutile. On ne doit pas non plus regarder comme idolâtres, ceux qui honorent les statues & les images des saints, dont le septiéme concile général tenu à Nicée, a même ordonné l'adoration, non de cette religion & de ce culte qui n'est dû qu'à Dieu, ce que le peuple ignorant conçoit aisément, sans qu'il soit besoin de l'en avertir. Si dans ce culte il se glisse quelques abus, c'est aux superieurs à y remedier; mais c'est une impieré de décrier les prérogatives & les privileges des saints à cause de ces abus, leurs culte étant appuyé sur lécriture & les saints docteurs.

Sur le cinquiéme. Il faut croire que la messe est d'institution divine, & qu'elle est un vrai sacrifice prositable aux vivans & aux morts, pour la remission de leurs pechez, & pour satisfaire à Dieu, soit qu'on la célébre publiquement, ou qu'elle soit privée, parce qu'elle est fondée sur les mérites de la passion de Jesus-Christ, d'où vient toute la vertu des sacremens. Au reste on ne doit pas traiter de marchands & de mercenaires, les prêtres qui reçoivent quelque retribution pour leurs messes, cet honoraire n'étant donné que comme une aumône pour leur subsistance, parce que ceux qui servent à l'ausel doivent vivre de l'autel. Il est vrai qu'il seroit à Tome XXVII.

De la mella

y80 Histoire Ecclesiastique.

fouhaiter, que les prêtres fussent tels qu'il remplisAn. 1535. sent dignement leur ministere, & qu'ils offrissent ce
sacrifice avec des mains pures & sans tache, afin de
procurer plus d'avantage à ceux qui y assistent, &
d'en tirer plus de fruit eux-mêmes; mais il ne laisse
pas d'être d'une valeur infinie pour les justes, aussibien que pour les pecheurs, qui en peuvent tirer de
grands avantages: & les abus qui peuvent se glisfer dans la célébration des messes privées, ne sont
pas une raison sussissant pour les abolir, puisque l'église a observé cette pratique depuis plus de mille
ans: ainsi l'on peut répondre à ceux qui en demandent
la suppression; vous ne sçavés ce que vous demandés.

Sur le fixiéme, il faut croire que le corps & le 'fang de Jesus-Christ sont contenus vraiment & réell'ement dans le sacrement de l'eucharistie, sous les especes du pain & du vin, enforte que le corps ne doit point être appellé un pain materiel, ni le sang du vin materiel, parce que ces matieres après la prononciation des paroles facramentelles font changées par la puissance divine, au vrai corps, & au vrai sang de Jesus-Christ; & ce sacrement est en même-tems un facrifice continuel, que les seuls prêtres ordonnés seton le pouvoir des clefs peuvent offrir, à l'exclusion des laiques & des femmes. Jesus-Christ ayant accordé ce pouvoir aux apôtres, & à leurs successeurs. L'eucharistic peut aussi être reçue par tous les adultes baptiles, dignes & indignes; mais d'une maniere differente, étant à ceux-là pour leur salut, & à ceux-ci pour leur condamnation. La faculté remarque ensuite qu'il est bon pour l'instruction des fideles & l'extirpation des héréfies, d'employer certains

LIVER CENT TRENTE-SIXIE ME. 181 termes usités par l'église, en parlant de ce sacrement, comme transubstantiation, &c.'

Sur le septième, il faut croire que ce n'est pas un De la communion sons les deux elprécepte divin de recevoir l'eucharistie sous les deux peces, ospeces, & qu'on ne peut l'inferer, ni de l'évangile, ni des épîtres de saint Paul, ni des actions de Josus-Christ. Car Jesus-Christ en instituant ce sacrement's & donnant son corps & son sang sous les deux especes, a voulu seulement commander à ses apôtres de faire la même chose, en leur disant : faires ceei en mémoire de moi, ce qui ne convient qu'aux seuls prêtres à l'exclusion de tous laiques. Ainsi l'eglise pour de justes causes a depuis long-tems établi l'usage de communier les laiques sous la soule espece du pain; co qu'elle a sagement ordonné par ses decrets. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle change aujourd'hui ce qu'elle a établi, & les fideles qui sontses enfans ne peuvent se dispenser de lui obéir.

Sur le huirième, il faut croire que la confession sa De la consessione cramentelle a été instituée par Jesus-Christ, qui a donné aux prêtres le pouvoir d'absoudre ceux qui après leur baptême, étoient tombés dans le peché; ensorte qu'il ne suffit pas de se confesser, à Dieu, si on ne découvre tous ses pechez mortels au prêtre, quand même ils seroient cachez. Et ce dénombrement des fautes mortelles, & de leurs circonstances aggravantes, ne doit point être regardé comme superstitieux, puisqu'il est nécessaire à la confession: & parce qu'elle n'est établie, que pour soulager & purifier les consciences, on doit prendre garde à ne pas user d'une severité indiscrete, de demandes trop. curienses, & à ne point charger les pénitens d'un joug trop pesant, qui pourroit les éloigner du sa-

Ddddii

## 181 MISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1535. le pouvoir d'établir la confession sacramentelle, il ne peut pas aussi l'abolir, ni ôter son obligation, ni en dispenser les chrétiens.

De la justification, de la foi & des œuvres.

Sur le neuviéme. Il faut croise que la foi, l'espérance & la charité sont trois vertus distinctes, que la foi infuse peut être sans la charité, ce qu'on appelle une foi morte, & qu'elle ne suffit pas avec cette grace gratuite & prévenante qu'on appelle bonté de Dieu, bonté gratuite, assistance de Dieu, illustration, inspiration, motion vers le bien. Ainsi ceux-là se trompent, qui confondent la foi avec la confiance, parce que la foi appartient à l'entendement, & la confiance est dans la volonté & dans l'effet. Ceux-là se trompent encore qui assurent qu'on peut connoître d'une certitude de foi sans revelation particuliere, qu'on est prédestiné ou en état de grace; quoique chaque sidele doive croire & esperer certainement qu'il sera sauvé, s'il meure en perseverant dans les bonnes œuvres avec la grace.

De la liberté, de l'accomplissement de la loi.

Sur le dixième. Il faut croire que Dieu a donné à l'homme une si grande liberté, même après la chute d'Adam, que comme la volonté est flexible vets le mal, de même cette volonté avec le secours de Dieu peut non-seulement éviter le peché, mais encore faire le bien; mais il faut toujours supposer le secours de Dieu. Car n'étant pas capables de former de nous-mêmes aucune bonne pensée comme de nous-mêmes, c'est la bonté de Dieu & le mérite de J. C. qui nous en rendent capables. Il ne faut pas toutesois nier l'usage, & le pouvoir du libre arbitre, qui fait que nous pouvons sussissamment accomplir la loi de Dieu pour obtenir la vie éternelle, autant qu'il nous est commandé dans l'état présent, parce

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. que Dieu ne nous ordonne point des choses imposfibles, & qu'il nous présente toujours son secours An. 1535. pour faire le bien & éviter le peché. C'est ainsi que nos mérites, sont des dons de Dieu comme premier auteur, à qui le mérite & la principale action sont dûs: mais ce sont aussi nos mérites, parce que nous sommes les coopérateurs de Dieu qui aide notre foiblesse, & donnera la récompense à un chacun selon ses œuvres; & ces œuvres ne sont pas seulement des témoignages, des exemples, des signes, & des fruits de la foi, mais encore de l'espérance & de la charité qui augmentent nos mérites par le moyen desquels nous pouvons avoir confiance Jesus-Christ, à cause de sa grace & de sa promesse, qui nous a rendu dignes d'avoir part au bonheur des saints, quoique principalement nous devions mettre toute notre espérance & toute notre confiance en ce Sauveur. Il faut penser de même de la rémission des pechez, que nous obtenons principalement de la misericorde de Dieu à cause de J C. qui est devenu la cause du salut éternel; cependant on peut dire que nous sommes la cause seconde & moins principale de notre salut, par notre contrition, qui tire tout son mérite de la charité & bonté de Dieu.

Sur l'onzième. Il faut croire que la dignité des De la dignité des bonnes œuvres. œuvres méritoires ne vient pas seulement de la foi, que nous avons en J.C. mais encore de la promesse gratuite du Sauveur, & de son engagement, pourvû que le libre arbitre ne soit pas oisif, & qu'il fasse ses bonnes œuvres par la charité. Or ces œuvres sont celles par lesquelles les justes plaisent à Dieu, obtiennent sa grace, & meritent de marcher dignement en sa présence; d'où il suit que la justice des bonnes œuvres & d'une bonne conscience est nécessaire aux justes. C'est du

Ddddiii

184 Histoire Ecclesiastique.

témoignage de cette bonne conscience que se glori-AN. 1535. sioit l'apôtre saint Paul. Il s'ensuit encore que le saint Esprit est donné dans la rémission des pechez, qu'ils n'est pas dans ceux qui commettent des pechez mortels, c'est-à-dire, qui agissent contre la conscience, contre la loi de Dieu & les préceptes de l'église.

Des enterremens, messes des morts & purgatoire.

Sur le douzième, comme il y a dans l'ancien & le nouveau testament, des exemples qui montrent combien sont agréables à Dieu, les devoirs qu'on rend aux morts, leurs funérailles, leur sépulture : ces bons offices servent beaucoup à établir la foi de la resurrection; ces pratiques sont donc louables, pieuses & chrétiennes, lorsque le clergé précedé de la croix, portant des cierges allumés & suivis d'un grand nombre de fideles, met un mort en terre sainte en chantant des pseaumes & les prieres de l'église. Ces pieux devoirs rendus à un corps, qui doit ressusciter un jour, & être éternellement heureux, sont un témoignage de la resurrection, & montrent que celui qu'on enterre, a porté pendant sa vie la croix du seigneur, s'est appuyé sur les mérites de sa passion, & est sorti de ce monde avec les lumieres de la foi. Mais les morts reçoivent encore d'autres secours: & quoiqu'il soit plus avantageux aux morts de quitter la vie, accompagnez de leurs bonnes œuvres, que d'en laisser le soin à d'autres, c'est néanmoins une pratique sainte & salutaire, conforme à l'esprit de l'église, & fondée sur le sentiment des docteurs catholiques, d'aider par des prieres, des offrandes, la célébration du sacrifice, le jeune, les aumônes, & d'autres bonpesœuvres, ceux qui sont morts dans la grace de Dieu, sans avoir satisfait pleinement à sa justice, par l'expiation entiere de leurs pechez, & qui souffrent

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. dans le pugatoire; lieu prouvé par l'écriture sainte, & par les témoignages des saints Peres, & dont il est à An. 1534. propos de parler dans les instructions qu'on fait au peuple, qui par-là est invité à soulager ces ames par leurs suffrages, leurs prieres & leurs bonnes œuvres. Telle fut la réponse de la faculté de théologie, aux douze articles des théologiens protestans d'Allemagne.

Quelque tems auparavant, c'est-à-dire le vingt uniéme du mois de Juin 1535. l'université de Paris s'étoit autribué au pape. à assemblée pour porter son jugement sur un livre de prieres, qu'on nomme des heures, & dont on faisoit 2011. le pape auteur:ce livre avoit été présenté à l'université par le parlement, qui la pria de faire examiner cet ouvrage par quelques-uns de son corps, n'en voulant pas permettre l'impression & la publication qu'il ne fût auparavant approuvé. On ne marque pas quel fut le jugement de l'université; on croit que ce n'étoit point le pape, qui avoit réduit ces prieres en abregé; mais que c'étoit l'ouvrage du cardinal Quignonés.

Ce même cardinal exerça encore le zéle de la fa- XIIX. culté à l'occasion d'un breviaire qu'il avoit composé, dinal Quignonés. Ce même cardinal exerça encore le zéle de la fale réduisant en trois pseaumes pour chacune des heu- Nicolaus Antonius res canoniales, & à trois leçons pour matines, & il l'avoit disposé d'une maniere, qu'on pouvoit reciter le pseautier chaque semaine. Clement VII. & Paul III. avoient approuvé ce breviaire qui fut imprimé à Rome, dans cette année 1535. sa brieveté, ou plûtôt le retranchement de plusieurs histoires, qui ne paroissent pas bien fondées, sit crier beaucoup de personnes, en-Sorte qu'ayant été déferé à la faculté de théologie de Paris, elle s'assembla le vingt-septième de Juillet de cette année pour nommer des députez & examiner

D'Argentré in coll. append. to. 1.

in bibliot. Hispan.

ce nouveau breviaire; quand cet examen fut fait, la An. 1535. faculté en écrivit au pape Paul III. avec beaucoup d'humilité & de modestie, mais en lui faisant entendre qu'il y avoit bien des choses qu'elle n'approuvoit pas dans ce breviaire: on ne sçait pas ce que le pape ciacon. in vit. répondit ; ce qui est certain , c'est que ce breviaire, dont la préface est un chef-d'œuvre, ne fut supprimé que sous Pie V.

pont. t. 3. p. 498. & [eq.

Jugement de la faculté contre Jean Moret.

D'Argentré ibid. to. I. in append. P45. 9.

Le dix-septiéme de Septembre de la même année, Jean Moret ayant avancé dans sa Sorbonique ces deux propositions. 1. Que l'essence divine est dans les bienheureux une connoissance formelle, par laquelle ils connoissent tellement cette essence, qu'ils n'ont besoin d'aucune autre connoissance créée. 2. Que la justice originelle n'est pas un don de Dieu; beaucoup de docteurs ayant formé leurs plaintes sur ces deux propositions, & sur quelques autres, qui concernoient la matiere de la Trinité; la faculté s'assembla dans le collège de Sorbonne, & statua que pour éviter le scandale, on donneroit par écrit au licentié répondant ce qui suit. L'opinion de Henri de Gand n'est point approuvée par la faculté, quand cet auteur dit que l'essence divine est dans les bienheureux une connoissance formelle, par laquelle ils connoissent cette essence de telle sorte, qu'ils n'ont pas besoin d'autre connoissance créée pour la connoître. La faculté ne reçoit pas non plus le sentiment, qui dit & assure, que la justice originelle n'est pas un don de Dieu : ainsi la faculté ne veut pas que le répondant sourienne ces deux propositions, & exige de lui, qu'il parle plus sobrement de la paternité, & de la filiation, de la priorité & posteriorité dans les personnes divines. Erasmo

Livre cent trente-sixie'me.

Erasme que cette faculté avoit condamné avec tant de severité, étoit toujours à Fribourg, après s'être retiré de Basse, lorsqu'il y vit la messe abolie, & Erasme à Fribourg la religion réformée être la seule dominante. Il fut très bien reçu à Fribourg, le magistrat ayant eu ordre du roi de Hongrie de lui donner un logement : il le logea dans le palais du prince; mais Erasme ne s'y trouvant pas commodement, loua & ensuite acheta une maison pour sa demeure, & composa dans ce sejour plusieurs livres de pieté. Paul III. ayant été. élevé au pontificat, Erasme lui écrivit pour l'en feliciter, comme il avoit fait à l'égard des autres papes Les prédécesseurs; & ce pape qui étoit sçavant, & qui lui avoit déja écrit plusieurs lettres sur des matieres d'érudition, lui sit une réponse des plus obligeantes, & qui fait seule l'apologie de ce sçavant homme; elle est datée de Rome du trente-unième de Mai 1535. le pape y témoigne l'affection qu'il avoit pour sa per-Paul III. à Erasme sonne, & l'estime qu'il avoit toujours fait de sa doctrine & de ses grands talens, le prie de les employer à dé-Erasmi. fendre la foi catholique & à combattre les nouvelles hérésies, tant avant le concile, que dans le concile général même qu'il avoit dessein d'assembler; mais ce qui prouve encore mieux combien le pape étoit persuadé de la catholicité d'Erasme est, qu'ayant résolu d'élever au cardinalat plusieurs personnes sçavantes, il résolut aussi d'y élever Erasme. C'est ce que témoigne Rhenanus dans une lettre écrite à Charles V. même, & qui est à la tête des œuvres d'Erasme, qu'il dédie à cet empereur.

Lettre du pape

Ce témoignage est d'autant plus considérable, Le pape a dessein qu'il est sans apparence que le pape voulût élever à desire Erasme cette dignité un sujet & un conseiller d'état de l'em-

Tome XXVII.

Eeee

1. 23. epift. 3. 6.4. & lib. 27. opift. 27. O 28.

me p. 22. & 23. Erasm. lib. 27. epift. 25.

pereur. Charles V. sçavoit donc mieux que person-A N. 1535. ne ce que le pape avoit dessein de faire en faveur Inter epist. Erasmi, d'Erasme: ainsi Rhenanus n'eût jamais écrit ce fait à Charles s'il n'eût été constant : or la certitude du fait établit celle de la catholicité d'Erasme, qu'il n'est pas croyable, que le pape élevât au cardinalat un homme suspect d'hérésie, & dont les ouvrages sentimens d'Eraf- autoient favorisé les hérétiques. Sadolet & les autres amis de ce grand homme ayant sçu le dessein du pape, en firent leur compliment à leur ami; mais Erasme consultant son âge, ses infirmitez, & plus encore l'éloignement qu'il avoit des grandeurs, ne songea qu'à achever sa course en repos. Ennuyé du séjour de Fribourg, dont Marie reine d'Hongrie, gouvernante des pays-bas, vouloit le détacher pour se faire venir dans le Brabant, il se transporta à Basle, tant pour y faire imprimer son ecclésiaste, auquel il n'avoit pas mis encore la derniere main, que pour dissiper les restes d'une longue maladie; il alla loger chez Jerôme Froben son ancien ami.

LIV. Erasme refuse le doyenné de De-Venter.

Epistola prafixa speribus Erasmi.

Cependant Paul III. qui n'avoit pû faire accepter le cardinalar à Erasme, crut qu'au moins il n'en seroit pas refusé, s'il lui offroit le doyenné de Deventer. Plein de cette constance, il écrivit à la reine de Hongrie, comme gouvernante des Pays-bas, pour la prier de faire mettre Erasme en possession de ce riche bénéfice. La lettre fur adressée à Erasme, afin qu'il l'envoyât lui-même plus surement; mais ce sçavant veritablement chrétien, étoit si éloigné de s'élever & de s'enrichir, qu'il retint la lettre & dit à cette occasion, que bien loin d'augmenter sa dépense, quelque médiocre qu'elle fût, il se sentoit bien plus dispose à en rerrancher, qu'à y ajouter. Modération ra-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIEME. re, & qui prouve la pureté de ses mœurs. Cependant l'on ignoroit à Rome ses sentimens au sujet du cer- AN. 1535. dinalat, ou plûtôt on ne pouvoit pas s'imaginer, qu'on pût avoir de l'indisference pour une dignité qui étoit alors, comme elle l'est encore aujourd'hui, l'objet de l'ambition de tant de personnes : l'on y parloit de la prochaine promotion, comme d'une chose assurée, & ses amis continuerent de l'en feliciter; mais il leur répondit toujours, qu'il ne vouloit point de ces grandeurs qui passent, & sa constance à refuser toute dignité éclatante, sie voir que son cœur

parloit comme sa bouche.

L'ouvrage intitulé l'eccléssafte qu'il fit imprimer à Basse, est un traité de la prédication divisé en expubite son ecquatre livres, dans le premier desquels il traite de la dignité & des vertus du prédicateur ; dans le second nova edit. tom. 5. & troisième, des préceptes qui concernent l'art de prêcher par rapport aux orateurs, aux dialecticiens & aux théologiens; dans le quatriéme, des pensées & des maximes que doit employer un prédicateur, & des endroits de l'écriture sainte où il peut les prouver. Il explique d'abord ce que signifie le terme d'ecclésiaste, c'est-à dire un homme qui parle publiquement à une assemblée, & il distingue entre les ecclésiastes profanes, qui parlent dans des assemblées qui il s'agit des affaires de l'état, & des ecclésiaftes sacrés qui parlent des matieres de religion. Il genait sur le grand nombre de ces derniers dont la plûpart (ont, dit-il, legers & ignorans, il releve fore la dignité de prédicateur, dont il regarde la fonction comme la plus grande qu'il y ait dans l'église. Il veut que celui qui annonce la parole de Dieu, n'ait pour fin que d'enseigner la verité, qu'il ait le cœur pur, enflammé

Eralme compole

Eccc ij

de la charité, rempli de cet esprit principal & puis
A N. 1735. sant, qui fait mépriser les menaces des impies, les afflictions, & les honneurs pour prêcher librement;
qu'il se tienne en garde contre les applaudissemens
du peuple: que sa réputation soit bien établie, & ses
mœurs irréprochables, qu'il s'abstienne de tout ce
qui a même l'apparence de péché; que comme un sidéle économe, il dispense avec sagesse & prudence les
trésors de la parole de Dieu, & qu'il se prépare à ce
ministere par la priere & par les bonnes œuvres, sans
oublier les mortifications exterieures, dans lesquelles
il doit éviter la vanité, la superstition, les jugemens
téméraires & les excès.

Dans le second livre il fait voir que quand le prédicateur auroit toutes ces qualitez, il ne devroit pas pour cela négliger les regles de l'art, ni l'élegance du discours. Il y conseille aux jeunes gens qui se destinent à la prédication, d'entendre souvent les prédicateurs, & de remarquer leurs beaux endroits ou leurs défauts. Il trouve bon qu'ils lisent Demosthéne, Ciceron, & les autres auteurs profanes pour se former à l'éloquence, Plutarque & Seneque pour leur fournir des pensées morales. Entre les auteurs eccléfiastiques, il conseille particulierement la locture de saint Basile, de saint Chrysostome, de saint Gregoire de Nazianze pour les Grecs; pour les Latins Tertullien, qui quoique dur dans ses expressions, a, dit-il, beaucoup de sel & de finesse, pour censurer les erreurs, & pour reprendre les vices. Saint Hilaire n'est pas fort utile, selon lui, pour rendre agréables des discours populaires, saint Cyprien l'est davantage, parce qu'il a un stile véhement, sérieux, & qui coule aisément. Le genre d'écrire de saint Ambroise ne convient guére au tems, parce

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. qu'il est plein de subtilité, & de pensées quelquefois obscures. Saint Jerôme est propre à toutes sortes de An. 1535. genre oratoire; il est ardent pour exciter les passions, mais parce qu'il n'étoit que simple prêtre, & non pas évêque, il ne s'est jamais exercé à prêcher. Saint Augustin est heureux & habile dans l'art de parler sur le champ; il a plus de douceur, que de force, s'il se plaît aux jeux de mots & aux digressions, on doit l'attribuer au goût de sa nation qu'il avoit à satisfaire. Saint Gregoire pape est simple & pieux dans ses sermons, mais il est plein de sentences coupées qui commencent, & qui finissent par la même cadence. Quoique Prudence air écrit en vers, il a néanmoins beaucoup d'éloquence chrétienne. S. Bernard est plus prédicateur naturellement que par art; il est agréable & doux, & assez propre à émouvoir les passions; mais la plûpart de ses sermons ont été faits dans des assemblées de moines, à l'usage desquels il a composé plusieurs de ses ouvrages. Il y a d'autres auteurs qui ont encore réussi dans ce genre, comme faint Leon, & faint Fulgence. Erasme parle aussi de Gerson, de saint Thomas, de Scot, & traite ensuite selon les regles de la rhétorique; des devoirs de l'orateur & des parties de son discours ; il approuve qu'on prenne pour texte un endroit de l'écriture, pourvû qu'il convienne au sujet qu'on doit traiter; il ne desaprouve pas l'invocation de la Vierge; il donne des regles de la división, & parcourt les lieux communs, dont on peut se servir dans les sermons.

Dans le troisième livre, il traite de l'ordre & de la méthode qu'un prédicateur doit observer, il dit qu'il avoit appris, qu'il y avoit des endroits où le prédicateur commençoit par la lecture de l'évangile en langue vulgaire, qu'ensuite on saluoit la Vierge, pour de-

- mander son intercession, l'on repetoit son théme; l'on An. 1535. divisoit son discours, & l'on continuoit; il réduit toute sa méthode à conseiller au prédicateur de prêcher de la meilleure maniere, sans s'écarter de la gravité que demande la parole de Dieu, se souvenant qu'il y a bien de la difference entre un avocat, qui fait tout ce qu'il peut pour gagner sa cause, & un comédien, qui n'a d'autre but que de faire ensorte que sa déclamation plaise à l'assemblée, & un prédicateur, dont le but doit être d'enseigner la parole de Dieu. Il donne beaucoup de regles pour la prononciation, & pour l'action qui peuvent être de quelque utilité. Il traite amplement des figures & des moyens, dont on doit se servir pour exciter non des passions profanes, mais des mouvemens de pieté chrétienne qui soient durables. Afin qu'un prédicateur cite l'écriture sainte à propos, il ne suffit pas qu'il consulte des extraits de sentences, il faut qu'il lise les sources, & qu'il étudie les interprêtes, parmi lesquels il préfere les Grecs aux Latins, & les anciens aux modernes; il ne peut souffrir qu'on donne aux passages de l'écriture une explication, forcée & éloignée de leur sens naturel, quoique quelques anciens se soient donné cette liberté: il parle aussi des allegories, dont il rapporte plusieurs exemples, approuvant les unes & condamnant les autres. Enfin il conclut par des instructions générales sur la maniere dont les prédicateurs doivent & comporter, & des précautions qu'ils doivent prendre, soit pour reprendre les vices, soit pour apprendre les dogmes.

> Le quatriéme & le dernier livre n'est qu'une table des sujets, sur lesquels on peut prêcher, & qu'il rapporte sous differens titres, fournissant sur chacun des sentences & des maximes sur les verités, qu'un pré-

LIVRE CENT TRENTE-SIXIE'ME. dicateur peut employer & faire valoir, & l'on peut dire que jamais personne n'a traité avec plus d'étendue cet- A N. 1535. te matiere & n'a mieux établi tous les sujets qu'un prédicateur peut traiter; & quoiqu'il soit juste, que celui qui sert à l'autel, vive de l'autel, il souhaiteroit néanmoins que la parole de Dieu fût enseignée gratuitement. Qui n'admireroit, dit il, & qui ne respecteroit un homme, qui se donneroit rout entiet à secourir les autres, qui veilleroit comme un pere & comme une mere à leur salut, qui enseigneroit les ignorans, & détromperoit ceux qui sont dans l'erreur, releveroit les malades, consoleroit ceux qui sont dans l'affliction, soulageroit ceux qui sont opprimez, baptiseroit les enfans, assisteroit les moribonds, enseveliroit les morts, soulageroit les pauvres, feroit des prieres, & offriroit des sacrifices pour le salut de tous; qui en un mot donneroit à tout le monde des marques de sa bienveillance, & qui le feroit constamment, gaiement, ne demandant pour cela aucune récompense, & ne cherchant ni argent, ni services, ni gloire?

François I. ne voulant pas se brouiller avec les Protestans d'Allemagne, & sçachant qu'ils étoient livre de l'institufort indignez des persécutions que ceux de leur tion chrétienne. parti souffroient en France, leur sit dire par Guil-Beze in vita Callaume du Bellay, qu'il n'avoit puni que certains Enthousiastes, qui sous le nom d'Anabaptistes, substituoient à la parole de Dieu leurs fausses inspirations, & méprisoient tous les magistrats. Calvin se crut obligé de faire l'apologie des réformez qu'on brûloit en France; & c'est ce qui l'engagea à publier son livre de l'institution chrétienne, qu'il dédia à François I. Quoique l'épitre dédicatoire soit datée de Basle du premier d'Août 1536. on convient assez que

HISTOIRE ECCLESIATIQUE. 594

- c'est une erreur de date & qu'il faut mettre 1535. An. 1535 mais cet ouvrage n'étoit qu'une ébauche d'un plus grand, qui crût dans la suite entre les mains de l'auteur & fut réimprimé plusieurs fois, toujours avec

des augmentations nouvelles.

Luther ne cessoit pas aussi d'établir sa doctrine par ses écrits. Le changement considérable qui venoit d'arriver en Angleterre, l'ayant rendu plus hardi & plus furieux, il publia un libelle en langue Allemande contre les princes & états de l'empire, qu'il traitoit de rebelles à Dieu & à Cesar, & particulierement contre Alcontre le cardinal bert archevêque de Mayence & cardinal, parce qu'il avoit banni de ses états ceux qui étoient infectez du Cochlæne in act. & Luthéranisme, & qu'il craignoit qu'ils ne corrompissent les autres & même n'attentassent à sa vie, car Luther enseignoit qu'on pouvoit tuer ce prélat justement, parcequ'il persecutoit, disoit-il, la verité connuë.

Ecrit de Luther archevéque de Mayence.

script. Luther. boc ann. p. 285. 👉

> Cochlée écrivit contre cet ouvrage, montrant à Luther par l'écriture sainte & par les loix ecclésiastiques & civiles, que l'archevêque traitoit ses sujets hérétiques avec plus de modération qu'ils ne méritoient; qu'il pouvoit les priver de leurs biens & de la vie même, comme étant des opiniatres, rebelles à ses ordres, ennemis de la religion & déserteurs de la vraie foi. En même tems un laïque nommé Gaspard Querhamer de Halle, sujet du même archevêque, sit deux extraits de differens ouvrages de Luther, & en tira trente-six opinions, qui se contredisoient sur le seul article de la communion sous une ou deux especes, Il les fit imprimer en Allemand sur des feüilles qu'on pouvoit afficher avec ce titre, Table utile onécessaire à ceux qui ne veulent pas être séduits.

Fin du Tome vingt-septiéme.



## TABLE DES MATIERES,

·Contenuës dans le vingt-septiéme ·Tome.

Ccolti (Pierre) cardinal. Son histoire & sa mort. PARC 332 Agrippa. (Henri Corneille) Son histoire, sa mort & ses ouvrages, 527. & suiv. Il est censuré par la faculté de Louvain, Albert de Brandebourg, Résolutions prises contre lui, 199 Altembourg, ville prise par Soliman 🔒 Anabaptistes. Leurs monstrueux dogmes compris en fept articles, 69. Ces articles réfutez par Cochlée, 69. & 70. Ces Hérétiques se répandent dans les Pays-bas, 334. Ils publient le livre intitulé, l'ouvrage du rétablissement, 335. Conference entre eux & les Luthériens à Muns-Tome XXVII.

grands troubles en Allemagne, 456. Ils s'emparent de la ville de Munster, 457. Becold leur chef s'en fait roi. Voyez Becold. Analyse du livre du rétablissement, 464. Les Luthériens réfutent ce livre, 465. Ils écrivent au lantgrave de Hesse, 466. Luther écrit contre eux. 469. Ils sont chassez & exterminez de Munster. Voyez Munster. Leur entreprise sur la ville d'Amfterdam. Angers. Son université consultée par Henry VIII. & division entre les facultez de théologie & de droit. Annates abolies par le parlement d'Angleterre, 318. ---ajugées au roi Henry

ter, 379. Ils causent de Anne (sainte) si elle a eu Ffff

trois maris, 535 Articles de religion, au nombre de douze, composez par Melanchton, & envoyez au roi François I. 561. & suiv.

Augustin, (saint) s'il a été moine & religieux, 58. &

Ausbourg. L'empereur Charles V. y tient une diéte, 139. Il fait défenses aux prédicateurs Luthériens d'y prêcher, 140. Premiere & seconde séance de cette diéte, 141. & 142. Théologiens nommez pour réfuter la confession d'Ausbourg, ICI. Seconde conference dans cette ville avec les Luthériens, 159. On y examine leur confession de foi, là-même. Décret de la diéte d'Ausbourg contre eux . 167. Variations qui se trouvent dans la confession d'Ausbourg, 180. Fin de la diéte, 189

B

Parberousse corsaire, fait entrer des troupes dans la Goulette, 551. Il en vient à une bataille avec Charles V. & est battu, 554 Barbesseux, envoyé pour se saisir de Doria, mais sans

fuccès; 25
Barnabites. Etablissement de leur congrégation, 388
Barton. Voyez Elisabeth.
Basse. On y abolit la messe, 64

Baviere (princes de ) s'oppofent à l'élection du roi des Romains. Becold (Jean) chef des Anabaptistes avec Matthieu. Voyez Matthieu, 377. If succede à Matthieu, & devient seul chef, 458. It établie la Polygamie, 459. Ses fourberies & ses artifices pour obtenir la dignité de roi, 460. Il se fait déclarer roi de Munster, 461. Son autorité royale dans cette ville, 462. Il envoie quelques - uns de ses disciples en Hollande, 463. Il fait faire la Céne à ses Anabaptisses, 465. Il écrit au lantgrave de Hesse, 466. Il fait couper la tête à une de ses femmes, 468. Traitement qu'on lui fait à la prise de Munster, 473. Entretien qu'il a avec les théologiens Protestans, 475. Il paroît devant l'évêque de Munster, 476. Son supplice & celui de ses compagnons, Beda, (Noël) fyndic de la

faculté de théologie, s'op-

MATIERES. DES pose au divorce d'Henry VIII. 214. Il est accusateur de Berquin, Bellay (Guillaume du ) envoyé par François I. aux princes Protestans, 244. Le même roi l'envoie en Angleterre auprès d'Henry VIII. 369. François du Bellay envoyé en Angleterre, 251. Jean du Bellay, évêque de Paris, envoyé pour empêcher Henry VIII. de rompre avec la cour de Rome, 375. Il va ensuite à Rome trouver le pape. là-même. Benet. Envoyé à Rome par Henry VIII. en la place de Gardiner & Brian, 104. Wolfey & Campegge le chargent d'une lettre au là-même. pape, Berquin (Louis) condamné à être brûlé, Bosio, porteur des lettres patentes de Charles V. au grand-maître de Rhodes. pour la donation de l'isle de Malthe, 195. Son frere nommé à l'évêché de Malthe par l'empereur, Boulen, (Anne de) épousée par le roi d'Angleterre. 313. Son couronnement, 372. Elle accouche d'Eli-

fabeth,

Bourges. Concile tenuen cette

ce d'Ausbourg, 156. Il exhorte les Protestans à se soumettre au décret de l'empereur, Brentius (Jean) assiste à la d'Ausbourg conference pour les Protestans, 156. **&** 159 Breviaire du diocese de Soissons censuré, —Du cardinal Quignonés, 585. La faculté de théologie de Paris écrit au pape fur ce breviaire. Briconnet, évêque de Meaux, se laisse surprendre par les hérétiques, 392. Il les chasse de son diocese, après avoir reconnu sa faulà-même. te. Bruck (Gregoire) propose les griefs des Protestans, Bucer (Martin) n'est pas favorable au divorce d'Henri VIII. 222. Il est chargé par le lantgrave de concilier les Luthériens & les Zuingliens, 264. Il a récours aux équivoques sur la présence réelle, 265. L'accord qu'il propose n'est que dans les mots, 266. Il continuë **F**fffii

597

ville, 1. Son université est

consultée sur le divorce

Brandebourg, (électeur de)

son discours à la conferen-

d'Henry VIII.

mande l'union d'Utrecht aux Pays-bas, 10. On parle de sa paix avec le roi de France, 11. Celui-ci lui envoie déclarer la guerre par un héraut, làmême. Reproches injurieux qu'il fait au roi de France, 12. Ce roi le défie à un combat singulier, 13. Il apprend la défaite de son armée navale, 22. Le pape veut s'accommoder avec lui, 44. Catherine reine d'Angleterre s'adresse à lui, 45. On veut prévenir le pape contre lui, 49. Il convoque une diéte à Spire, 62. On travaille à la paix entre lui & la France, 72. Il traite avec le pape, 73. Il part d'Espagne, & arrive à Genes, 74. Il conclut & ratifie la paix avec la France, 75. Il reçoit fort mal les envoyez de Florence, 78. Il reçoit le cardinal de Medicis. 79. De même que les députez des princes Protestans. 80. Il arrive à Plaisance, là - même. Il va se faire couronner à Bologne, 93. Comment il y est reçu du pape, là-même, Ses entretiens & ses conversations avec sa sainteté, 95. Il rétablit Fran• cois Sforce dans le duché de Milan, là-même. Il veut faire consentir le pape à un concile, 97. Le pape s'y oppose, & Charles paroît se rendre à ses raifons, 97. & siv. Il presse le pape d'évoquer la cause du roi d'Angleterre à Rome, 115. & 116. Il la fait évoquer en effet, là-même. Il est couronné par le pape à Bologne, 130. Cérémonies de ce couronnement, 131. Il court risque de sa vie, 234. Il donne ordre au rétablifsement des Medicis dans Florence . là-même. Il juge en faveur du duc de Ferrare, 138. Il part de Bologne pour se rendre en Allemagne, là-même. Il arrive à Ausbourg, 139. Il ordonne aux princes Protestans d'assister à la procession du saint sacrement, là-même. Il est fort irrité de leur refus, 141. Il fait défenses aux ministres Luthériens de prêcher pendant la diéte, 140. Il sollicite les Protestans de rentrer dans l'église, 162. Remontrances qu'il leur fait, 163. Leur réponse, 164. Il leur accorde un délai pour se réunir 166. Il rend un

décret contre eux à la diéte d'Ausbourg, 167. Il les exhorte à se soûmettre à ce décret, 169. & 171. On lui présente la confession de foi des Sacramentaires, 174. Il rend son décret plus fort & plus ample, avant que de finir la diéte, 185. & 186. Il a dessein de faire élire Ferdinand son frere roi des Romains, 189. Il accorde l'isse de Malthe aux chevaliers de Rhodes. Ses lettres paten-192. tes pour cette donation, 194. Il investit Cromberg de la grande maîtrise de l'ordre Teutonique, 200. Il recoit un envoyé d'Henri VIII. 210. Il demande du secours aux Protestans, & leur réponse, 248. Il en demande au roi de France, qui lui répond vivement, 252. & suiv. Ses inquiétudes au sujet des affaires de la religion, 287. Il pense à faire sa paix avec les princes Protestans, là-même. Il convoque une diéte à Spire, là-même. Il envoie des députez à Smalkalde, 285. Le pape le prie de nommer Bosio à l'évêché de Malthe, 288. Il le fait, mais un peu

tard, 289. Cette nomination est prévenue par celle de Ghinucci, que fait le pape, & qui cause entre eux quelque division, 201. Il part de Bruxelles, & arrive à Mayence, 301. Il arrive à Ratisbonne, & donne ses ordres pour repousser les Turcs, 307. Il signe la paix avec les Protestans, 308. Il délibere s'il poursuivra l'armée des Turcs, 310. Son entrevûë avec le pape à Bologne, 311. Il presse le pape d'envoyer un nonce au nouvel électeur de Saxe, 327. Son départ de Bologne, & son arrivée à Milan, 339. II apprend avec surprise le projet du mariage de Catherine de Medicis avec un des fils de François I. 354. Il s'empare du duché de Wittemberg, & en investit Ferdinand son frere. 397. Le roi de Tunis lui demande du secours, 551. Il fait son entrée dans la Goulette, 553. Baraille entre lui & Barberousse où celui-ci est défait, 555. Il entre victorieux dans Tunis, là-même. Son départ & son arrivée à Nalà-même. Chambre (Philippe de la ) fait cardinal à Marseille

par Clement VII. 458 Chevaliers de Rhodes. Soins que le pape prend d'eux. 192. L'empereur leur accorde l'isse de Malthe, làmême. Ils en prennent possession, de même que de Tripoli, Cimetieres. comment ils doivent être. Ciochi, dit cardinal de Monté. Sa mort. Clement VII. S'il est vrai qu'il ait conseillé Henry VIII. de se remarier, 35. S'il remit à Campegge une bulle sur le divorce, 40. Il travaille à s'accommoder avec l'empereur, 44. Offres qu'on lui fait pour juger en faveur d'Henry VIII. 48. On veut le prévenit contre l'empereur, 40. Ses incertitudes sur le parti qu'il doit prendre, 17. Demandes qu'on lui fait sur l'affaire du divorce de Henry, 49. Sa réponse aux envoyez d'Angleterre, 50. Il panche du côté de l'empereur, là-même. Son traité avantageux avec ce prince, 73. Il part de Rome pour se rendre à Bologne, 92. Décret qu'il fait avant son départ, là-même. Il envoie à Genes demander à Charles V. le jour de

fon couronnement, 79. Il recoit l'empereur à Bologne, & confere avec lui, 94. & 95. Il refuse au même la convocation d'un concile, 97. Il craint trop ce prince pour oser prononcer sur le divorce d'Henry VIII. 103. Il est pressé d'évoquer cette cause à Rome, & l'évoque en effet, 115. & 116. Il se plaint du jugement de l'empereur en faveur du duc de Ferrare, 138. Il termine le differend qu'il avoit avec les Vénitiens. 100. Son décret contre les hérétiques d'Italie, 191. Ses soins pour les chevaliers de Rhodes, 192. Il confirme la donation de l'isle de Malthe à ces chevaliers, 196. Les grands seigneurs Anglois lui écrivent sur le divorce de leur roi, 232. Sa réponse à ces seigneurs - 233. Son entrevûë avec l'empereur 311. Ses conferences avec ce prince à ce sujet, 312. Son bref au roi Henry VIII. 322. Il entend en plein consistoire les avocats des parties, 326. Nouvelles propositions qu'il fait au roi d'Angleterre, 127. Le roi lui en fait d'autres qui sont rejettées.

tées, 328. Le pape tient un consistoire pour le nonce à l'électeur de Saxe, 337. Il lui envoie Hugues Rangoni évêque de Reggio, 339. Il reçoit à Boulogne les députez des cantons Catholiques, lamême. Conditions ausquelles il consent d'assembler un concile, 342. Il rappelle Rangoni, & nomme Paul Verger en sa place, 350. Il convient d'une entrevûë à Marseille avec le roi de France, 355. Son entrée à Marseille, 356. Il y fait quatre cardinaux François, 358. Autre promotion qu'il fait à Boulogne, 359. Il prie le roi 🗆 de France de dissuader les Protessans de demander un concile, 361. Ce roi lui parle du divorce d'Henri VIII. 362. Les ambassadeurs d'Angleterre lui notifient un appel au concile, 363. Il accorde des bulles à Cranmer, pour l'archevêché de Cantorbery, 367. Il casse la sentence de cet archevêque en faveur du divorce, 374. Il est fâché de la paix entre Ferdinand & Ulric de Wittemberg, 403. Il accepte les propositions de l'évêque de Paris en fa-Tome XXVII,

60 \$ veur d'Henri VIII. 405. Intimidé il prononce contre le divorce, là-même. Sa maladie, sa mort & son caractere, Clergé d'Angleterre accusé. d'avoir violó le statut Pramunire, 294. Celui de Cantorbery est absous pour cent mille livres sterling, 295. Célui d'York donne à Henri VIII. le titre de chef de l'église, 296. Son jugement sur le divorce de .. ce roi . 368 Cless (Bernard) créé cardi-Combat naval, où Doria remporte la victoire, 🕟 Communion sous les deux especes, un des articles de Melanchton, Cechlée réfute les articles des Anabaptistes, 69. 6 70. Il écrit contre Luther à l'occasion de la guerre contre les Turcs, 127. Il aflide à la conference d'Ausbourg, 156 Il réfute l'écrit de Luther contre l'archevêque de Maïence, Coliens (Odet de) Châtilion, fair cardinal à Marseille par Clement VII. : 358 College royal fondé à Paris par François I. Cologno, diéte dans cette vil-

le, où Ferdinand est élu

✓ Gggg

roi des Romains, 138 Colonne (Pompée) cardinal, fon histoire & 12 mort,

\$3 I Concile de Bourges . & ses staruts, s. & sujv. Conciles provinciaux, leur convocation ordennée. 4. Le pape Clement VII. ne veut point qu'an assemble un concile général, 27. On le propose à Roulogne entre le pape & l'empereur, 313. Conditions aufequelles il est proposé à l'électeur de Saxe, 340. Premiers soins du pape Paul III. pour en assembles un, 425. Consistoire convoqué à ce sujet, 426. Nonces envoyez en France & en Allemagne pour le concile. Conclave pour l'élection du

Conclave pour l'élection du pape Paul III. 422 Confession. On recommande

Confession. On recommande fon secret tant de la part du pénitent que du confesseur.

Confession de foi des Luthériens examinée à Ausbourg, 159. Articles de la confession d'Ausbourg, 145. Théologiens nommez pour la résurer, 151. Confession de soi des Sacramentaires présentée à l'empereur, 173. Résutée par Faber & Eckius, 174.

Celle de Strasbourg ambiguë sur la Céne, 176.
Celle de Zuingle envoyée à Ausbourg, 177. Variations de la confession d'Ausbourg, 189. Confession sacramentale expliquée par Melanchton, 567, Son explication résuée par la faculté de théologie de Paris, 581 Confrairies, statut pour les

regler, statut pour les regler, 5
Constance les Protestans s'y

assemblent en synode, 507 Cop, recteur de l'université de Paris soupçonné d'hérésie, 395. Il se sauve à Basse, là-même.

Cordelier, se rétracte sur la divinité de Jesus-Christ,

281
Cours, (Etienne le) censuré
par la faculté de théologie
de Paris, 334
Cranmer fait archevêque de
Cantorbery, son histoire,
365. Il demande des bul-

les au pape, qui les lui accorde, 367. Il est sacré, 368. Il proteste avant son sacre contre son serment au pape, là-même. Il prononce en saveur du divorce d'Henri VIII. 368. Il fair citer la reine Catherine, 370. Il prononce une sentence qui casse le mariage de cette reine

DES 2 avoc Henri VIII. 471. Cet-- te sentence est cassée par le pape, 174 Cromberg, investi de la grande maîtrise de l'ordre Teutonique, Gremwel (Thomas) foutient les intérêts de Wolfey, 143. Ce qui commence à le faire estimer d'Henri VIII. là-même. Il est fait vicaire général du spirituel d'Angleterre, Calte des Saints, comment Melanchton l'explique, 564. Jugement des docteurs de Paris sur cette explication, Curez, obligez d'expliquer l'épitre & l'évangile à leurs peuples. —de visiter leurs paroisles, ---leur rélidence ordonnée, 6 48

D

Anés (Pierte) profesfeur en grec au oollege royal, 254 Désimes accordées au roi de France par son clerge, 416 Decius, (Philippe) fa mort & st les ouvrages, \$39 Diego de Cotdouis, envoyé au pape par l'empéreur, 79 Diése de Spiré, Ausbourg, &c. Vozez Spire, Ausbourg &c.

MATIERES. Dimissoires, ne doivent être. aecordez qu'après un inûr . Asmazs Divorce d'Henfi VIII. La facuité de Paris s'affemble à ce sujet, 214. Consultations des universitez de l'Europe R-delles . 2 1 1. Les seigneurs d'Angleterre en Écrivent au pape, 232. Cranmer & le clergé prononcent en la faveur. Vojez Hénri . 488 Doria, (André) vainqueur des impériaux sur mer, 21. Il est mécontent de la Cour de France, 23. Il quitte son parti & traite avec l'empe-- teur, 26. Off vont le saisir de lui, mais inutilement, làmbme. Il rétablit Genes dans la liberté, Deria (Jerôme) Génois, créé cardinal, roi Driedo (Jean) la mort & les outliges, 38 Duel propusé à Pempereur par le roi de France. 13

Gélésiastique in contrage public par Erunne. 189. Antivis de cet du-190. O Siv. vrage, Bokins réfine la confession d'Austong, de Asi Le Celle des Sacramentaites 174

Ggggij

Eckius assiste à la conference d'Ausbourg pour les Catholiques, 156. 159 Ecosse (roi d') Henry VIII. veut lui persuader de renoncer au pape, 498. Voyez Jacques V. Elisabeth, fille d'Henri VIII. & d'Anne de Boulen, sa naissance. Elisabeth Barton, religieuse de Kent, 410. On la met en prison, 411. Elle est condamnée & executée à mort. Emiliani (Jerôme) fondateur des Somasques, Eckenwers (Guillaume) cardinal, sa mort, son histoire, Eppendorf, son differend . avec Eraime. Voyez Eraime. 1.53 Erasme. Son differend avec Eppendorf, là-mame. Sentence renduë contre Erasme en faveur de l'autre, 54. Il compose & publie un écrit sur cette affaire, 76. Il quitte Basse à cause de l'hérésie qui dominoit & vient demeurer à Fribourg, 121. . Il écrit à Stunica, là-mêwere. Il se justifie sur les acculations de cet adr versaire, là même. U écrit contre Garquea & Staudicius, 126. Il é-

crit au cardinal Campegge, 185. Il quitte Fribourg & revient à Basle, 587. Le pape Paul III. lui écrit, là-même. Il refuse le doyenné de Deventer, 588. Il compose & publie son Ecclesiaste,

Encharistie expliquée selon Melanchton dans un de ses douze articles, 565. Résutée par les docteurs de Paris. Voyez Présence réelle. 580

F

Aber , (: Jean ) nommé pour réfuter la confesfion d'Ausbourg, 151. Il réfine aussi celle des Sacramentaires, I74 Faculté de théologie de Paris, assemblée sur l'affaire du divorce, 213. Le peu d'union qui se trouve entre ses docteurs, 214. Troubles dans ceste afsemblée, qui ne conclut rien, 216. Elle se rassemble pour déliberer, 217. Sa conclusion sur le divorce d'Henry VIII. 218. Celle de droit donne aussi la sienne, 219. Celle de théologie contre l'étude de l'Hebren & du Grec, 235. Elle ajourne les Pro-

DES fesseurs du college royal en Grec & Hebreu, 236. Elle défend d'expliquer l'écriture sainte selon ces deux langues, là - même. Elle censure Etienne le Court curé de Condé, 3 34. Consultée par les magistrats d'Ypres sur l'entretien des pauvres, 272. Sa réponse à ces magistrats, 273. Elle condamne plusieurs livres, 274. Son jugement sur des propositions déferées par l'évêque de Condom, 275. Sa censure à l'évêque de Beauvais fur quelques pro--positions, 277. censure à l'occasion de quelques affaires, 389. Elle approuve les sermons de Clichouë, 390. Le roi se plaint à elle de quelquesuns de ses docteurs infectez d'hérésie, 392. Elle oblige un Cordelier de se retracter sur la divinité de Jesus-Christ, 281. Elle censute les propositions de Jean Morand, 558. Autre censure de quelques livres, là-même. & suiv. Sa lettre au roi de France, 560. Son jugement sur les douze articles de Melanchton, 574. & suiv. Son instruction pour y répondre, 577.6

MATIERES. Sa lettre au pape sur le breviaire du cardinal Quignonès, 586. Son jugement contre Jean Molà-même. Faculté de Louvain, censure quelques propositions d'A-Farel prêche la nouvelle do-Arine à Geneve. Farnese, cardinal, ses remontrances dans le conclave, 422. Il est élu pape, & prend le nom de Paul III. 424. Alexandre Farnese, neveu du pape, fait cardinal. Ferdinand, frere de Charles V. finit la diéte de Spire à l'avantage des hérétiques, 69. L'empereur a dessein de le faire élire roi des Romains, 189. L'électeur de Saxe s'y oppose, là-même. Son chagrin sur la levée du siège de Bude, 248. Il est proposé à la diéte de Cologne, pour être élû roi des Romains; là - même. Les princes Protestans y forment oppositions, 240. R est élu par les princes Catholiques, là-même. Raisons des Protestans pour ne le pas reconnoître, 302. Les princes de Bavière sont ausli opposez à son élection, 404. Son armée est Ggggiij

battuë par le lantgrave de Hesse, 399. L'électeur de Saxe le reconnoît roi des Romains, 401. L'empereur l'investit du duché de · Wittemberg, 397 Ferrare. (duc de) Charles V. juge en sa faveur, & le pape s'en plaint. 138 Févre, (Pierre le ) un des premiers compagnons de saint Ignace, Fischer, refuse de prêter le serment à Henri VIII. 413. Il est condamné à une prison perpetuelle, 428. Le roi d'Angleterre fait travailler à son procès, 481. Le pape le fait cardinal pendant qu'il est en prison, là-même. Sa mort & ses ouvrages, 482 Florentins, mai reçus de - l'empereur Charles V. 78. Refulent tout accommodement au préjudice de . leur liberté, 96. Résolus de · se défendre contre le pape & l'empereur, 135. lis capitulent avec Ferdinand Gonzague, Fox, (Edoüard) envoyé à Rome pour solliciter le divorce d'Henri VIII. 86. Sos demandes au pape,

Foy, & cenvres, comment Melanchron ics explique, 568. Cette explication réfutée par les docteurs de Paris, 582 Francfort, où les princes Protestans s'assemblent,

François. La maladie contagieule se met dans leur camp, 22. La peste continuë de ravager leur armée, 27. Ils levent le siége de Naples, 28. Ils se retirent dans Averse, Il y sont assiégez par les impériaux, la-même. Ruine entiere de leur armée en Italie, 31. Ils perdent presque tout ce qu'ils 2voient dans le royaume de Naples, 32. Ils manquent par la faute de leurs alliez à rétablir leurs aflà-même. faires. François I. fait déclarer la

guerre à l'empereur, 11. Il défie Charles V. à un combat fingulier, 13. II presse Henri VIII. de faire la guerre en Flandres, 16. Il ordonne à ses ambassadeurs à Rome de se joindre à ceux d'Henri VIII. 48. Il fait sa paix avec l'empereur. 75. Il exécute le traité de Cambray, 200. Il retire d'Espagne ses deux fils qui y étoient en ôtage, 201. Générosité d'Henri VIII. à son égard, là-même. Son

traité avec le roi d'Angleterre, 251. Sa réponse à l'empereur, qui lui de-: mande de l'argent & des troupes, 253. Son zele pour le rétablissement des belles lettres, là-même. Il fonde le college royal à Paris, 254. Il perd Francoise de Savoye sa mere, 255. Il propose le mariage de son fils avec Catherine de Medicis, niéce du pape, 287. Son entrevûë avec le roi d'Angleterre entre Calais & Boulogne, 313. Son clergé lui accorde des décimes, 316. Son entrevûë avec le pape à Marseille, 356. Il y marie le duc d'Orleans avec Catherine de Medicis, 358. Il s'entretient avec le pape fur le divorce d'Henri VIII. 362. Son traité avec le lantgrave de Hesse, 398. Il propose Geneve au pape pour la tenuë du concile, 399. Il assiste à une procession pour réparer l'outrage fait au saint Sacrement, 499. Discours qu'il fait au peuple contre les hérétiques, là-mên.e. Sa réponse aux plaintes des princes Prorestans sur le supplice de quelques Luthériens, 500. Il leur demande quelques

théologiens de leur communion, 502. Il écrit à Melanchton de venir à Paris, 503. Il demande au duc de Savoye la succession de sa mere, 541. Il reçoit les douze arricles de Melanchton & les envoie à la faculté de théologie de Paris, 573.

Frederic succede à Jean son pere dans l'électorat de Saxe, 309

G

Arcias (François Loyla) T créé cardinal, Gardiner, envoyé à Rome par Henri VIII. pour l'affaire du divorce, 36. Ses demandes au pape, ₹8 Gattinara, chancelier l'empereur, conseille de continuer la guerre. Gattinara (Mercurin) créé cardinal, 101. Sa mort & fon histoire. Géelen, (Jean de) un des chefs des Anabaptistes, 335. Son entreprise sur la ville d'Amsterdam, Genes, rétablie dans sa liberté par André Doria, 32. L'empereur y arrive, 75 Geneve, comment l'hérésie a commencé de s'y introduire, 300. La nouvelle réforme s'y établit . 385. Sedition entre les

Catholiques & les Protestans, 386. Arrivée de l'évêque de Geneve, & son départ, 387. On propose cette ville pour la tenuë du concile, 399. Cette ville embrasse la religion protestante, 543. Farel y prêche la nouvelle doctrine, 544. Elle y est établie par autorité publique, George, (David) un des chefs des Anabaptistes, . Ghinucci, nommé par le pape à l'évêché de Maithe, 290 Gonzague (Pyrrhus de ) cardinal, son histoire & sa Goulette, fort entre la mer méditerranée & le lac de Tunis, 551. Barberousse y fait entrer des troupes, làmême. Les Espagnois tâchent en'vain de la prendre par escalade, 552. Elle est prise d'assaut, Gozo. Voyez Tripoli, Grammont (Gabriel de) son histoire & sa mort,

H.

l'hebreu,

Grec. Prévention des docteurs

de Paris contre le grec &

235

Aneau (Martin de) ses erreurs rapportées par Wimphelinge, 59 Hebreu, les docteurs de Paris défendent d'expliquer l'écriture sainte selon l'hebreu. Henri VIII. avec le roi de France, déclare la guerre à l'empereur, 12. Il est pressé par ce roi de porter la guerre en Flandres, 16. Son chagrin sur l'affaire de fon divorce, 34. Il est résolu de le poursuivre devant les deux légats, 103. & 104. Il est cité devant eux avec la reine, & tous deux comparoissent, 110. Il s'explique sur l'origine de ses serupules, 112. Sa mauvaise conduite à l'égard de son épouse, làmême. Il reçoit la nouvelle que son affaire est évoquée à Rome, 116. Il ne veut pas qu'on lui fignifie l'évocation, 118. Sa générolité envers Francois I. 201. Il fait arrêter le cardinal Wolsey, 206. Il commence à attaquer le clergé, 208. Son par-Iement lui remet toutes ses dettes, 209. Ses poursuites auprès du pape & de l'empereur, 210. Argent qu'il fait répandre pour rendre les universiter favorables à son divorce, 220. Il ne trouve aucun partisan en Allemagne.

inagne, en Flandres & Efpagne, 221. Raisons alléguées par les partisans, 223. Raisons contraires. - 227. Il défend de recevoir aucune bulle de Ro-: me, 234. Il écrit aux princes Protestans, 250. Son ... traité avec le roi de France, 251. Convoqué son parlement touchant l'af-∴ faire du divorce, 293. ... Moyens dont il se sert pour tirer de l'argent de fon clergé, 294. On lui accorde le titre de chef souverain des églises de son royaume, 296. Il tente de faire confentir la reine au divorce, 298. Il se sépare d'elle pour toujours, 200. Son entrevûë avec le roi de France proche - Calais, 313. Leurs desfeins dans cette entrevûe, [ 314. Il épouse Anne de · Boulen, 315. Il reçoit:un bref du pape, 322. Sa rév ponse à sa sainteté, 324. Il envoie à Rome un exculateur, 325. Le pape lui fait faire de nouvelles propositions, 327. Il pro-- teste contre la citation du pape, 328. Ses propoli--: rions rejettées à Rome, là--0 mêmes:Il fait prier, le roi de France de ne se plus mêler de son affaire, 365. Teme XXVII,

Il lui fait part de son mariage avec Anne de Boulen, là-même. Il est résolu de faire juger le divorce dans fon royaume, la-meme. Il nomme Cranmer archevêque de Cantorbery, 366. Sa conduite opposée à ce qu'il avoit promis à l'évêque de Paris, 376. Il fait assembler son parlement pour l'autorité du pape, 404. Il apprend que le pape a .. prononcé contre le divorce, 407. Il négocie une alliance avec François L 414. La mort de Clement VII. n'arrête: pas son dessein de rompre avec Rome, 427. Son parlement lui confirme la qualité de chef de l'église, 428. Il lui ajuge les prémices & des annates, là même. Sa séverité à l'égard de ses sujets, 480. Il fait faire le procès à Fischer & à Morus, 481. Ses excez pour établir sa primauté, 490. Il fait Cromwel vicaire général du spirituel, 491. Il propose dans son conseil la suppression des monasteres, 492. Il en ordonne la visite, 493. Instructions qu'il donne aux commissaires de cette visite, 494. Il veut persuader Hhhh

- au roi d'Ecosse de renoncer au pape, 498. Il cherche à s'unir avec la ligue de Smalkade, 517. Ses embarras sur les propositions de cette ligue, < 18. Il est excommunié par le pape Paul III. Hérésie, commence à s'introduire à Geneve, 300. Aussi bien qu'en France, Hérétiques brûlez à Cologne, . 127. & 128. D'autres brûlez en Angleterre, 300. D'autres condamnez au feu dans le même royaume, 431. Ils sont favorisez par Anne de Boulen, 432. Ils tâchent de s'introduire en France, 433. Ils ont l'insolence d'afficher des placards scandaleux, là-même. Heffman, (Melchior) un des chefs des Anabaptistes. 335. Il nomme Tripmaker pour son successeur, là - même. Ses erreurs & sa mort, 336 Huguenet, origine de ce mot, 547. & Swiv. Ses differentes étymologies mal fondées, 548 Hutten. Vojez Ulric.

1

Acques V. roi d'Ecosse, prend le gouvernement

de son royaume; 52. II fait une tréve de cinq ans avec le roi d'Angleterre, là-même. Ibrahim Bacha, ses intelligences avec la maison d'Auriche, font lever le siège de Vienne, Fean de Leyde. Voyez Becold. Jeune & choix des viandes, un des douze articles de Melanchton, 563. Jugement des docteurs de Pa-: ris fur l'explication qu'il en donne. Ignace de Loyola, sa naisr sance & les commenceconver-: fion , 537. Son voyage de dévotion à Notre - Dame de Montserrat, là.-même. Son atrivée à Manrese, où il est reconmi, 1438. & suiv. Il'est reçu par charité chez les religieux Dominicains, 440. Il s'embarque à Barcelonne pour aller dans la terre sainte, là-même. Il veut y demeurer, mais le provincial des Cordeliers le renvoie avec menaces de l'excommunier s'il n'obéit, 441. Il revient à Barcelonne, où il étudie la

grammaire, 442. Il con-

ligieules, ce qui lui atti-

re quelques mauvais trai-

Ateniens, 443. Il va étu-

dier en philosophie à Alcala, 444. Les conver-

fions qu'il y fait lui attitent de facheuses affaires.

. 445. Il est mené publique-

ment en prison, 446. Il

est encore persecuté, 447.

Lui & tous ses compa-

.. cachots, 448. Il quitte l'Es-

pagne, & vient en France, là-même. Il va en

- ques secours, 450. Il re-

vient à Paris, & va de-

- te Barbe, 451. Le principal veut lui faire donner

la salle, là-même. Il choisit des compagnons pour

établir une focieté, 472.

Ses premiers compagnons

font le Févre & Xavier,

. <sup>,</sup> là-même. Autres compa-

···gnons qui se joignent: à

Ini, 453. Il fait avec eux

les premiers vœux à Mont-

martre, 454. Pratiques spi-

rituelles qu'il leur prescrit,

lente maladie il retourne nen Espagne par ordre des

455

. 593

- là - même. Après une vio-

medecins, pour rétablir la

Infitution chrétienne, ou-

vrage composé & public

fante,

par Calvin,

meurer au college de sain-

Flandres chercher a quel-

Jurisdiction ecclésiastique,
les abus qu'on veut corriger,
ger,
7

K

Arnes, envoyé par Henri VIII. à Rome en qualité d'excusateur, 325

L

Angey, envoyé à Doria, pour tâcher de le gagner, Langueffe, chevalier de Rhodes., gouverneur de Tri-198 - poli . Lanigrave de Hesse. Ses soins pour réunir les Luthériens & Zuingliens, 264. Son départ de la diéte d'Ausbourg, 155. médire un voyage cn France. Pour quelles raifons, 361. Son arrivée à la cour du roi François L avec lequel il traite, 398. : Il est victorieux de l'armée de Ferdinand, 399. Il rétablit Ulric dans Wittemberg, 400. Il reçoit une lettre des Anabaptis. tes, & sa réponse, 466. & Latimer, aumonier d'Anne de Boulen, évêque de Worchester, Laurrec, général de l'armée

françoile, s'avance vers

Hhhhii

· Naples, 17. Ses conquêtes dans la Pouille, 18. Il prend Melfi , la même. Tout le roïaume de Naples se soûmet à lui, 19. Faute considerable qu'il commet, lu même. Il assiège la ville de Naples. 20. Il meurt de la peste, & son épitaphe, Leve, (Antoine de) ses vexa-'tions dans le Milanez à Libraires & imprimeurs, reglemens qui les concernent. : 3. 6 5. Libre arbitre suivant l'explication de Melanchton 1 772. Refutée par les doc-· teurs de Paris, 582. Liene de Smalkalde. Vozez "Smalkalde, " 1. 242 Libres condamnez par la fa-· culté de théologie de Paris, 1 274. 01558. Livre de prieres auribné au L'ongueville (Jean d'Orleans " de ) fait cardinal, 359. - Son histoise & sa mort. 417 Longuy de Givry (Claude) fait cardinal à Marseille par Clement VII. 358 Louise de Savoye, mere de Francois I. s'abouche à Cambray avec Marguerite d'Autriche, 75. Elles font la paix entre la Fran-1. 4- 10 . 4 . 5

ce & l'empereur ; la méme. Mort de cette premiere princesse, 255 Lusher. sa doctrine & ses licondamnez . · VIES dans · le conçile de Bourges . 3. Il assiste à la conference de Marpurg, 86. 111 'ne veut pas traiter les Zuingliens de freres, 89. Il écrit aux membres de la diéte d'Ausbourg, 141. - Ouvrages qu'il publie pendant cette diéte : 184. Sa · lettre à l'archevêque de - Mayençe , làmême. Au-- tres / ouvrages qu'il com--(:pole) en: leç295 · là-même. -11Sa: relation : de. la confenence de Marpurg ; là-mê-.. me. Son traité de la guer-: te contre les Turcs, là-.: même.: Il décide qu'on appeut faire la guerre à son .: fouverain, 247. Livres (édi-: tieux qu'il compose, 248. Ce qu'il dit de la mort · dOecolampade, Son démêlé avec George duc de Saxe; 351. Sa let-, rtre à ceux de Leiplik, làmême. Il publie sa conference avec le diable, 481. Sa leure au senar de Francfort, 381. En quoi ses . · lentimens different de -: ceux des ministres d'Ausbourg, 384. Ses ouvrages repandus en Angleterre.

430. Il écrit contre les Anabaptistes de Munster, . 469. Il reçoit une visite du nonce du pape, sil, Il écrit contre l'archevêque de Mayence, 594. Lutherani/me cause une re-- voite dans la province d'Utrecht. 9. Lutheriens, pourquoi sont : appellez Protestans, 68. : Leurs disputes avec. Iles - Zuingliens sur la présence - zéelle, Bigr Leur conference à Marpurg. Voiez Marpurg. On examine . Leur confession de foy à !! Aufbourg: #594:Onoveut .; les réconcilier avec les sanicialmentaires combinitistreifusent liunion, 264...On : les punit en France par le , Implico du feir, soc. Les 'i s princes: Protestans en corim.ventaminioi. 38 la réportanh. . . . goI 

A Aures d'école. Leur V. devoir Malshe, accordée aux chevaliers de Rhodes par l'empèreur, 192. Lettres - patentes pour cetteredonation i & commissires pour visiter. l'Me, kor & 7 / 194. Description de cette

a a a capa**M** care disco

tre en prend possession. 197. Vacance du siége épiscopal de la ville, 288. L'empereur y nomme Bosio, & le pape Ghinucci, 289. 6 292 Manriquez de Lara (Alphonse ) nommé cardinal, 201. Marquerite d'Autriche, gouvernante des Pays-bas, menage la paix entre la France, & l'empereur son frere; 75 Marguerite de Valois, soupconnée d'aimer les nouvelles opinions, 393. Elle - fait traduire les heures en françois, 394. Elle comn pose le miroir de l'ame i péchereffe condamné par i les docteurs, là-même Mariage des prêtres, com-, ment expliqué par Melanchton, 971 Marpurg : Conférence dans - cette ville entre les Lutheriens & Zuingliens, 85. 6:86. On la finit sans rien conclure, Marseille. Lien d'une entre-- vûë entre le pape & le - roi de France, 358: Le . pape y fait quatre cardinaux François Matthieu (Jean) un des : ichefs des Anabaptistes, eas. Son arrivée à Munster .. avec Jean Becold, 377. & 7 Ille; 123. (Le grand Mai: 378. Sa mort.) . . 458 Hhhhiij

Medicis ( cardinal de ) envoyé à Genes par le pabe, 79. Le rétablissement de la famille des Medicis dans Florence, 134. Les .. Florentins s'y opposent, 135. Alexandre de Medi-. cis y est toutesois réconnu souverain, 137. Hippolite de Medicis créé cardinal, 101. Son histoire & fa mort. 523 Melanchion paroît à la diéte de Spire, 63. Il écrit à Oecolampade sur la présence réelle, 84. Il assiste à la conference d'Aufbourg pour les Protestans, 156. & 159. Sa décisson fur le divorce d'Henri VIII. 221. François I. lui écrit de venir à Paris, 503. - Il écrit à l'évêque de Paris. · co4. La lettre du roi à Melanchton, 505. Cet he rétique écrit à Jean Sourmius pour le consulter sur ce voyage, so4 li répond au roi François I. 306. L'électeur de Saxone veut point lui permettre de partir, 14-même. Sa conference avec Bucer, 107. Ses douze articles envoyez au roi de France, 761. & fair. Jugement qu'en porte la faculté de Théologie de Paris, 477. & faiv. Marino (Litienne: Gabriel)

fair cardinal par Clement VII. 559. Som histoire & fa more. 5.22 Messe. Abolie à Scrasbourg, zusti-bien qu'à Basie, 64. Expliquée par Melanchton - dans ses douze articles 5 7651 La faculté de théo-· logie réfute cette explication, with the 11 595 Milanez vexé par Antoine de ...Leve. Monasteres. Le cardinal Wol-- leven imprime quelquesuns vour la fondation d'un college, 51. Henry VIII. en propose la suppression entiere, 492. Il en ordonne la visite, 49 3. Mandemens qu'on laissoit dans ceux qu'on visitoit, 495 Moncade, viceroi de Naples, tué dans une bataille, 21 Monisvires, conditions pour Les accorder. Montbelliard, engagé au roi de France, pour cent mille écus d'or, 398 Mommarsre, lieu où saint . Ignace fait les premiers vœux avec six de ses compagnons, . . . Montmorença (maréchal de) --- empêcherquion ne mena-🕥 ge Docia, 25. Il va en Efopagne retirer les fils de Trançois L

-Merand (Jean). centine par

MATIERES. DES - la faculté de théologie de Paris. 558 Marei ( Jean ) censuré par la \_\_même\_\_\_\_ . 4.86 Morus, (Thomas) quitte la charge de grand chance-. lier d'Angleterre, 322. Il refuse de prêter le serment de la succession & de la suprématie, 413. Il est condamné, à une prison perpétuelle , 428. Ouvrage dans la prilon contre la requête des pauvres, 431. On travaille à son procès pour le faire mourir, 481. Son interrogatoire & les réponses, 484. Sa déclaraition avant la mort; 485, Sa condamnation & fon fupplice, 486. 6 487. Son portrait par Braime, 488. > Ses ouvrages, 489 Multy-Hasem, rei de Tunis, demande du secours à Charles V. Munster, ville dont les Anabaptistes veulent se tondre maîtres, 380. Elle est occupée par ces hérétiques, 457. On tient une diéte à Wormes pour secourir cette ville, 47Q. Désolation dans laquelle elle étoit à la-même. Un soldat fugitif indique les moyens de s'en rendre maître, 471. Prise de cette

ville par les troupes de

l'évêque, 474. Differentes diétes à Wormes qui concernent cette ville, 470. 473·474

T Adesti, livré par Solyman au Vaivode de Transylvanie, Naples, presque tout ce royaume se soumet à Lautrec. 19. La ville est asségée par le même 120. Le siége est levé après la mort du même Lautrec. Navarre (Pierre de) prison-- nies à la levée du siégoide Naples, 29. Sa mort, la. `wême. Numali, cardinal, son histoire & fa mort, Nuremberg, assemblée des - princes Protestans dans get-: te ville, 307. L'empereur Charles V. accepte leurs conditions.

Ecolampade, la mort, 260. Sentiment de Luther tur cette mort, la-même. Orange (prince d') écrit à -ml'empereur la défaite de son il armée bayale : 122 Arleans John université confulrée sur le divorce d'Hen-Oxford a moubles dans fon université au sujet du même divorce, II

6

Aix entre l'empereur & le roi de France, Pourquoi on l'appelle la paix des dames, là-même. Articles de cette paix, 76. · Autre paix entre l'empereur & les Protestans, 308 Parlement assemblé en Angleterre, 317. On y abolit les annates, 318. Il tente d'abolir le serment des êvêques au pape, 320. Son statut pour défendre les appels à Rome, 464. Il abolit entiérement l'autorité du pape, 408. Il déclare qu'il veut conserver la vraie doctrine, 409. Il confirme au roi la qualité de chef de l'église, 482. Il lui ajuge les prémices & les annates , làmême. Sa proglamation pour supprimer le nom du pape,

Pavie, prise par le comte de saint Pol, 38
Payens, sentiment de Zuingle sur leur salut, 258
Paul III. élu pape, 424. Sés premiers soins pour assembler le concile, id-même. Il fait deux de ses neveux sandinaux, 425. Il envoid le chapeau à Fischel, qui étoit en pisson en Angleterre;

481. Il envoie des nonces en France & en Allemagne pour le concile, 509. Il s'adresse aux princes Protestans d'Allemagne, 510. Il fait une promotion de sept '! cardinaux, 519. Il excommunie le roi d'Angleterre; 557. On lui attribuë un livre de prieres, 585. Il écrit 2 Erasme, 587. Il a dessein de le faire cardinal, Peste dans l'armée françoise, 1. 6 10 10 10 22. 6 27 Placards pleins de blasphê-1 mes contre l'eucharistie. affichez à Paris. Polygamie établie par Becold chez les Anabaptistes, 479 Pomperan. Sa mort, Pontanus, son discours à Aus-· bourg en faveur des Protestans, Premunire, explication de ce - staten en Angleterre, 120. 1 & 293. Le clergé est accu-- "lé-de l'avoir violé, Print (Chancelier du) s'enintend avec Montmorency - pour reduter Doria, 25. Il 5 : Est fait cardinal, son histoire \* & la mort, Présence réelle; cause des dis-Diputes entre les Luthériens - & Zhingliens, \$3. Melanch-Elton écrità Occolampade à -3 Ce fujet 4 1 45 1114 1184 Procession ordonnée par Fran-- cois I. pour réparer l'ontrage

trage fait au saint sacrement. 499 Protestans, nom donné aux Luthériens, & son origine, 68. Ils députent vers l'empereur, qui leur donne audience, 80. Réponse qu'il leur fait. 81. Ils protestent contre cette réponse, 82. Ils assistent à Ausbourg à la messe du saint Esprit, 140. Ils y présentent leur confession de foi. 143. Ils en font la lecture. 144. Articles de cette confession d'Ausbourg. 145. & Suiv. Réponse des Catholiques à leurs Griefs. 157. Ils en font mécontens. 158. On lit devant eux la réfutation de leur confession. 173. L'empereur les sollicite à rentrer dans l'église. 162. 6 164 Pontanus parle en leur faveur. 165. Délay que l'empereur leur accorde pour se réunir. 166. Ils présentent à ce prince l'apologie de leur confession de foy. 169. Il les exhorte à se soumettre au decret d'Ausbourg. 171. Leur derniete réponse. 172. Variations dans leur confession. 180. La plûpart sont contraites au divorce d'Henri VIII. 221. Ils s'oppo-Tome XXVII.

sent à l'élection de Ferdinand pour roi des Romains, 240. Ils s'assemblent à Smalkalde, là-même. Ils y font une ligue, 242. Plusieurs autres princes & villes y entrent. 243. Ils demandent du secours aux rois de France & d'Angleterre, là-même. Guillaume du Bellay leur est envoyé par François I. 244. Ils s'assemblent une autre fois à Smalkalde. 245. Autre assemblée des Protestans à Francfort, 255. Lour réponse à l'empereur sur les secours qu'il demande. 248. Le roi d'Angleterre leur écrit, 250. Ils demandent un concile en Allemagne, 286. Leurs raison's pour ne pas reconnoître le roi des Romains, 302. Leuts demandes à l'assemblée de Schwinfurt. 304. Réponse des médiateurs do la paix à leurs articles. 306: Ils s'assemblent à Nuremberg, 307. Ils - font leur paix avec l'em-- pereur, 308. Ce qu'ils répondent au nonce Verger sur la tenuë du concile, Pucci (Antoine) nommé cardinal, 202. Laurens Pueci, oncle d'Antoine, son histoire & la mort, là-même. Iiii

Puissance du pape, expliquée par Melanchton dans un de ses articles, 562

Purgatoire, & messes pour les morts, comment expliquez par Melanchton, 572.

Instruction de la faculté de théologie sur cet article, 584

Q

Uêteurs, ne doivent point prêcher les indulgences, sans permission de l'évêque, 3 Quignonés, cardinal, son breviaire, 585

R

Angoni (Hercule) cardinal, son histoire & sa mort, 203. Hugues Rangoni enveyé nonce auprès des princes, Protestana pour le concile, 3391 Son départ, 340. Il est rappellé; & le pape envoie en la place Paul Verger, Recollets, ordie religienx approuvé par le pape, Réformation des moeurs, traitée dans le concile de Bourges, Réforme nouvelle ... progrez qu'elle fait en Angleterre, . 430. On tâche de l'introduire en France 433 Requête des panytes, ouvrage Luthérien répandu en i.iI

Angleterre, 430
Requête des ames du Purgatoire, ouvrage de Morus
pour réfuter l'autre, 431
Résidence des curez, decret
là-dessus, 8
Rocandolph, général de l'armée
de Ferdinand en Hongrie,
237. Il leve le siége de Bude & se retire, 238
Rodolphe, fils du cardinal Campegge, 41

\* *Allignas* (Jerôme ) obligé de se rétracter, Salusses (marquis de) blessé au siége d'Averse, Santa-Fioré (Ascagne Sforce de ) neveu de Paul III. fait cardinal. 427 Savoie (Jeanne de) contestation au fuiet de la succesfion, Saxe (Jean de ) électeur . On lui propose cinq articles de la part de l'empereur, 283. Il refuse de se · trouver à la diéte, 284. Conditions ausquelles il promet d'y assister, là-même. Sa mere, & son fils Frederic lui succede, 309. Frederic recoit un nonce ... du pape fur la proposition .. du concile 3 341. Sa réronfe déconcerte le nonce, 342, 11 répond plus précilément à la propoli206

tion du concile, 344. Il convoque à ce sujet une assemblé à Smalkale, 347 Saxe (George duc de) son dé-

mêlé avec Luther, 351. Il fe plaint de cet hérétique à l'électeur de Saxe, 352 Schaxton, aumônier d'Anne de Boulen & évêque de

de Boulen & évêque de Salisbury, 432 Schnef, assiste à la conférence d'Ausbourg pour les Prote-

stans, 156 & 159 Schwinfurs, assemblée dans cette ville pour y traiter de la paix avec les Protestans, 302. Demandes qu'ils y font, 304. Réponsedes médiateurs de la paix,

Serment prêté par les Anglois touchant la succession & la suprématie, 412. Fischer & Morus resusent de le prêter, 413 Servet (Michel) écrit contre la Trinité, 267 Sforce (François) rétabli par l'empereur dans le duché de Milan, 95. Sa mort,

Smalkalde. Assemblée que les princes Protestans y tiennent, 91. On n'y peut rien conclure pour cette premiere fois, là-même. Ils s'y rassemblent une autre fois, 190 & 240. Ils y font une ligue entre eux.

242. Plusieurs autres princes & villes impériales y entrent, 243. Autre assemblée dans cette même ville. 245. Autre assemblée au sujet de la proposition d'un concile, 2570 513 Spire. L'empereur y convoque une diéte, 62. On y dispute vivement sur les affaires de la religion, 62. Edit qu'on y fait, & ce qu'il ordonne, 65. Quelques princes s'y oppoient, 66. Quatorze villes impériales se joignent à eux, 67 & 68. Fin de cette diéte avantageuse aux Luthériens & aux Zuingliens,

Solyman empereur des Turcs se rend maître de Bude en Hongrie, 70. Il assiége Vienne, & leve le siége, 71. Il revient en Hongrie avec une puissante armée,

Somasques, établiffement de cette congrégation, 271 Staphiley va à Rome négocier l'affaire du divorce d'Henri VIII.

Stauditius, auteur contre lez quel Erasme écrit, 126
Strasbourg, on y abolit la messe, 64. Sa confession de foi ambigue sur la Céane.

Stunica (Inico de) confesseur

de Charles V. créé cardinal, 205 Erasme lui écrit pour justifier ses notes sur le nouveau testament, 125. Son prodrome, 126. Son histoire étant cardinal. & fa mort. Sturmius (Jean) consulté par Mélanchton s'il fera le voyage de France. 504 Suede. Etat de la religion dans ce royaume. Suisses. Préparatifs de guerre entre leurs cantons. 256 Les Zuingliens, & les Catholiques se font la guerre, 257. Ceux-ci remportent plusieurs victoires, 261 Les cantons des deux religions font la paix entre eux, 263. Les cantons Catholiques envoyent leurs députez à Boulogne, 339. Ils y sont bien reçus du pape & de l'empereur, là mesme. Le canton de Fribourg s'oppose à la nouvelle doctrine que les Zuingliens Suisses voudroient y introduire,

385.
Sylvio (Passerino ) cardinal,
fon histoire & sa mort, 102

Avera de Pardo (Jean) nommé cardinal, 292 Teutonique, sa grande maitrise donnée à Cromberg.

Findal, Luthérien, traduit le

nouveau testament en Anglois, 430. Le Clergé d'Angleterre censure cette traduction, là mesme-Tournon (François de) archevêque de Bourges préside au concile de cette ville.

1. Il est créé cardinal. 205. Ce qu'il dit au roi pour l'empêcher de faire venir Mélanchton en France,

Traditions. Explication que leur donne Mélanchton dans ces douze articles,

Trinité. Erreurs de Michel Servet sur ce mystere, 267.

Tripoli & Gozo, donnez par Charles V. aux chevaliers de Rhodes, 194. & 198. Tunis, ville prise par Charles V. où il entre victorieux.

555

*Alle* (André de ) cardinal, son histoire & sa mort, 417 Vatable, Professeur en Hébreu au college royal, 254 Vaudemont (comte de) meurt de la peste , Ubaldin, nonce en France & en Angleterre pour proposer le concile, Veneur (Jean le) fait cardinal à Marseille par Clement VII, 358

625

Venitiens, se reconcilient avec le pape, 190 Verger, nommé nonce en Allemagne en la place de Rangoni, 350. Il rend visite à Luther, & s'entretient avec lui, 511. Ses propositions aux princes Protestans sur le concile, 5 12. Réponse que lui font les princes assemblez à Smalkalde, 513 Ugonius, (Matthias) sa mort & les ouvrages, Vienne assiegé par Solyman, qui leve le siége, 7 I Villiers-Adam, (Philippe) grand-maître de Malthe, fa mort, 526 Vio. (Thomas de) Voyez Caletan. Viserbe (de) cardinal, son histoire & sa mort, Ulric Hutten, cause du différend entre Erasme & Eppendorf, Ulric de Wittemberg, fait sa paix avec Ferdinand roi des Romains, 402. Chagrin du pape à cette nouvelle, 405 Universitez de l'Europe consultées sur le divorce d'Henri VIII. 211. Décisson de celle de Paris, 213. De celle d'Angers, Bourges, Orleans. Voyez Angers, &c. Veux, célibat & monasteres

expliquez par Melanchton,

Ursins, (François des) son

histoire & sa mort, 359 Z'trecht, révolte dans cette province à l'occasion du luthéranisme, 9. L'empereur demande l'union de cette province aux Pays-bas, 10. Le pape approuve cette union, là-même.

## W

**/** *Varhan* , (Guillaume) archevêque de Cantorbery, sa mort, 329 Wicelius, ses changemens sur la religion, & rentre dans le sein de l'église, Wimphelinge, (Jacques) sa mort & ses ouvrages, 57. Il est exposé aux traits de l'indignation du clergé & des moines. Wimpina (Conrad de) assiste pour les Catholiques à Ausbourg, 156 6 159 Wirtemberg (duché de) dont Ulric est chassé, 361. Le lantgrave implore le secours du roi de France, pour l'y rétablir, là-même. L'empereur s'empare de ce duché, & en investit Ferdinand, 397. Le lantgrave le reprend, & y rétablit Ulric. Wolfer (cardinal) fait demander à Rome la commission de juger en Angleterre le divorce d'Hen-Liiijij

TABLE DES

ri VIII. 37. Sa lettre au pape, là-même. Chagrin

qu'il conçoit de cette af-

faire, 40. Sa lettre à Ca-

vens pour son college, 51. Le pape lui accorde la commission de visiter

les monasteres, là-même. Commencement de ses

disgraces, 107. La reine d'Angleterre lui fait de

vifs reproches, 114. Il est

dilgracié aussi - tôt que l'affaire du divorce est

évoquée à Rome, 119.

On commence fon procès, 120. On juge fon

affaire dans le parlement,

122. Cromwel prend sa

défense, là-même. Il tom-

be malade, 205. Il est

' d'Angleterre , 266. Sa

Wormes, diétes dans cette

ville pour secourir Mun-

le même sujet, 473. Au-

tre encore pour régler ce

qui regarde l'évêque de

fter contre les Anabaptis-

tes, 470. Autre diéte pour

mort,

arrêté par ordre du roi

fali, 41. Il obtient la suppression de plusieurs con-

624

X

Avier (François) se joint à saint Ignace de Loyola, 452

Z

Apol (Jean) fait lever le siège de Bude aux Autrichiens, Zuingle, sa confession de soi envoyée à Ausbourg, 177. Sa lettre aux princes & seigneurs Protestans, 179. Il décide en faveur du divorce d'Henri VIII. 222. Il est tué dans une bataille, 258. Son fentiment extravagant sur le salut des payens, limême. Son livre de la vraie & fauste religion, 260. Son là même. caractere, Zuingliens, leurs differends avec les Luthériens, 83. Les Suisses Zuingliens font la guerre aux cantons Catholiques, & sont souvent battus, 257. Bucer travaille beaucoup à les reconcilier avec les Luthériens au sujet de la présence réelle sans pouvoir réussir. Voyez Bu-264

Munster, 474 cer, 2

Fin de la Table des Matieres du vingt-septiéme volume.

207

## APPROBATION.

J'A I lû par l'ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit qui a pour titre: Tome vingt-septiéme de la Continuation de l'Histoire Ecclesiassique de M. l'Abbé Fleury. Fait à Paris le 8. Août 1730.

CERTAIN.

## PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos Amez & , feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Roquêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Notre bien amé Pierre-François Emery, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant très humblement fait remontrer que Nous avions accordé à son pere nos Lettres de Privilege pour l'impression de plusieurs Ouvrages, & entr'autres l'Histoire Ecclesiastique du feu sieur Abbé Fleury notre Confesseur, sans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui a remis un Manuscrit intitulé: Histoire Ecclesiastique des trois derniers Siecles, Quinze, Seize & Dix-sepcieme Siécles avec le commencement du Dix-buitième, ce qu'il ne peut faire sans que nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege, qu'il nous a fait supplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres suivant la feüille imprimée & attachée pour modele fous le contre-fcel des prefentes. A CES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery, l'engager à Nous donner la suite de ladite Histoire Ecclesiastique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant les vingt premiers volumes dudit feu sieur Abbé Fleury notre Confesseur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces presentes, d'imprimer ou faire imprimer la suite de l'Histoire Ecclesiastique, à commencer au quinzièmes siecle jusqu'à present, qui est composée par le Sieur \*\*\*, en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou léparément, & autant de fois que bon lui semblera, sur papier & caracteres conformes à ladite feiille imprimée & attachée pour modele sous le contre-scel desditesPresentes, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années confécutives, à compter du jour de la datte desdites Presentes. Paisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obeissance; comme aussi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimen faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ladite Histoire Ecclesiastique ci-dessus specifiée en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre? même de traduction étrangere ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des con-

